

تأليف القَّاضِي أَبِي الوَلِيدسُّلِمان بنُ خَلف بن سَعد بن أَيوِّب البَاجِي المتوفي سَسَعَة ٤٩٤ه

> تخسيق محمّديَنبرالعَادرأحمَدَعَطا

> > أكجزء الرابع

منشورات محرکی بیضی دارالکنب العلمیة بهریت بسیان

#### جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية معقوظة لحار الكتعب العلامية بهروت - لبغان ويعظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تفضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسبت أو إدخاله على الكمبيوتان أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بوافقة الناشر خطيات.

# Copyright © All rights reserved

Exclusive rights by DAR ml-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

> الطبعثة آلاؤل 1870هـ \_ 1999م

# دار الكتب العلمية

بیروت \_ لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت تلفون وفاكس : ٢٦٤٢٩٨ - ٢٦١١٢٥ - ٢٠١٢٢٢ (١ ٩٦١)٠٠ صندوق بريد: ٩٤٤٢ - ١١. بيروت - لبنان

# DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore. Tel. & Fax: 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98

P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon



Info@ai-ilmiyah.com

# بالمالخ الميان

# هدى المحرم إذا أصاب أهله

• ٥٥ - مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَعَلِىَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ، سُيُلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ؟ فَقَالُوا: يَنْفُذَان لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا، ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْىُ. قَالَ: وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: وَإِذَا يَقْضِيَا حَجَّهُمَا. أَهُمْ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا.

الشرح: قوله: «فى الذى أصاب أهله» يريد جامعها فى حال إحرامه بالحج «ينفذان»، يريدون أن عليهما المضى فى الحج الفاسد حتى يتما على حسب ما كانا يتمان الحج الصحيح، ولذلك قالوا رضى الله عنهم: «حتى يقضيا حجهما»، وإنما أشاروا إلى الحج المعهود. والأصل فى ذلك قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله الله المبقرة: ١٩٦].

فصل: وقولهم: «ثم عليهما حج قابل والهدى» يريدون قضاء الحبج الذى أفسداه، ومن أين يحرم بالقضاء؟ قال مالك: يحرم به من حيث كان أحرم بالأول إلا أن يكون أحرم بالأول من أبعد من ميقاته، فلا يلزمه أن يحرم إلا من الميقات. وقال الشافعى: إن كان أحرم من أبعد من ميقاته، فيلزمه في القضاء الإحرام منه.

ودليلنا أن هذا أحد الميقاتين، فلا يلزمه في القضاء ما كان التزم منه في الأداء زائدًا على ميقاته. أصل ذلك ميقات الزمان.

مسألة: ولا يخلو أن تكون زوجته أو أمته. والأظهر من لفظ الأهل: الزوجة، فإن كانت زوجة، فلا يخلو أن تكون طاوعته أو أكرهها، فإن كانت طاوعته، فعلى كل واحد منهما أن يقضى الحج وهدى؛ لأن حالها في ذلك كحاله.

<sup>.</sup> ٨٥ - أخرجه البيهقي في سننه ١٦٧/، ومعرفة السنن والآثار ١٠٣٣٨/ . وابن حزم في المحلي المحلم ١٠٩٠/. المغنى ٣٣٤/٣.

غ ...... كتاب الحج ناب الحج

مسألة: فإن كان أكرهها، فعليه أن يحجها من ماله ويهدى عنها؛ لأن ما يلزمها من النفقة والهدى مما أتلفه عليها، فوجب عليه حمله عنها.

وأما مباشرة ذلك بنفسها، فإنها من أحكام الأبدان التي تختص بها وتلزمها، فلا يتحمله عنها، كما لو أفسد صومها لكان عليه الكفارة وعليها القضاء.

مسألة: وإن كانت أمة له، فعليه أن يحجها ويهدى عنها، سواء أكرهها أم لا، ووطؤه لها إذن في حجها، قاله ابن القاسم عن مالك في العتبية والموازية زاد محمد بن عبد الملك: ولا يصوم عنها.

ووجه ذلك أنه مالك لها لا تستطيع الامتناع منه، وهو يملك تصرفها، فبإذا رضى بوطئها، فقد رضى بإسقاط حقه من سعيه، بخلاف الزوجة فإنه لا يملك تصرفها.

فصل: وقولهم: «والهدى» الهدى يحتاج إلى صفة. قال مالك: هو بدنة، وبه قال الشافعي، وهو قول ابن عباس. وقال أبو حنيفة: تجزئه شاة.

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك، قال القاضى أبو الحسن: هو قول عمر وعلى وابن عباس رضى الله عنهم، ولا مخالف لهم. ودليلنا من جهة القياس أنه وطئ عمدًا في إحرام، فوجب أن يكون هديه بدنة. أصل ذلك إذا وطئت بعد الوقوف، فعن أبى حنيفة: عليه بدنة، ولا يفسد عليه حجه.

فرع: قال القاضى أبو الحسن: هذا عندى يجب مع القدرة على البدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة، لأنه لا يخرج هذا عن أصله. قال: وهذا لنا منصوص عليه، حتى أنه لو أخرج شاة مع القدرة على البدنة أجزأه على تكره منه، فهذا من قول القاضى أبى الحسن يدل على أن الكلام في الاستحباب.

فصل: وقول على رضى الله عنه: «وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرق حتى يقضيا حجهما» وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ليس عليهما أن يتفرقا.

والدليل على ما نقوله قول على وابن عباس، ولا مخالف لهما من الصحابة، فثبت أنه إجماع. ومن جهة المعنى أنه قد ظهر منهما من التسرع إلى الفساد في العبادة بالوطء ما يخاف عليهما مثله في القضاء، والقضاء واحب تسليمه من الوطء، فيلزم أن يفرق بينهما احتياطًا للعبادة.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فقد قال مالك في العتبية: يفترقان في حج القضاء من يـوم

كتاب الحج ......ه

يحرمان، وبه قال ابن عباس. وقال الشافعي: إنما يفترقان من حيث أفسد حجهما الأول.

والدليل على ما نقوله أن هذه مرة من الإحرام تفسد بالجماع، فيلزمهما أن يفترقا فيها. أصل ذلك ما بعد موضع الجماع في الحج الأول.

قال القاضى أبو الوليد، رضى الله عنه: جاوبت الصحابة رضى الله عنهم عن هذه المسألة على عمومها وإطلاقها، ولم يسألوا السائل هل كان الوطء عامدًا أو ناسيًا، وذلك يدل على أن حكمهما واحد في الفساد والهدى، وهذا ما قال مالك، رحمه الله. وقال الشافعي في أحد قوليه: الوطء على وجه النسيان لا يفسد الحج.

والدليل على ما نقوله أن هذا وطء صادف إحرامًا لم يتحلل من شيء منه، فوجب أن يفسد كالعمد.

١ ٥٥١ - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: مَا تَرَوْنَ فِي رَجُلِ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمْ يَقُلْ لَهُ الْقَوْمُ شَيْئًا، فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ رَجُلا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَبَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِك، فَقَالَ: بَعْضُ النَّاسِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَى عَامٍ قَابِل، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: لِيَنْفُذَا لِوَجْهِهِمَا فَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا النِّهِ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ وَالْهَدْيُ النِّي أَفْسَدَاهُ، فَإِذَا فَرَعَا رَجْعَا، فَإِنْ أَدْرَكَهُمَا حَجُّ قَابِلٌ فَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ وَالْهَدْيُ وَيُعَلِي مِنْ حَيْثُ أَهِلانِ مِنْ حَيْثُ أَهَلا بِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَاهُ وَيَتَفَرَّقَانَ حَتَّى يَقْضِيا حَجَّهُمَا.

قَالَ مَالِك: يُهْدِيَان حَمِيعًا بَدَنَةً بَدَنَةً.

الشرح: سؤال سعيد بن المسيب لأصحابه عن هذه المسألة على حسب ما كان يفعل، يقصد بذلك اختبار أصحابه وتدريبهم وتنبيهم على المسائل، وسكوت القوم عنه إما لأنه لم يكن عندهم علم بذلك أو لأنهم آثروا تعظيمه والمبالغة في بره وصرف الأمر إليه.

فصل: وقول بعض الناس: «يفرق بينهما إلى عام قابل» حكاه سعيد بن المسيب على سبيل الإنكار له، ولذلك بين أن افتراقهما إنما يكون من حيث يحرمان بالحج، ولا فائدة في أن يفرق بينهما قبل أن يحلا من الحجة التي أفسدا؛ لأن وطأهما في هذا العام لا

٨٥١ - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥/١٦، وفي معرفة السنن والآثار ١٠٣٤٩/٧. المحلسي ١٠٩٧/. المحلسي ١٩٠/٧. المجموع ٣٩٩/٧.

فصل: وقوله: «فإذا فرغا رجعا» يحتمل أن يريد بذلك الإباحة، ومعنى ذلك أنه يجوز لهما أن يرجعا إلى منازلهما، ويحتمل أن يريد بذلك الوحوب، ومعنى ذلك أن يرجعا إلى موضع يجب عليهما فيه الإحرام منه.

فصل: وقوله: «فإن أدركهما عام قابل فعليهما الحبح والهدى» يريد والله أعلم أنهما يستأنفان الإحرام، ولا يجوز لهما البقاء على الإحرام الأول، بخلاف من فاته الحج، فإن له أن يبقى على إحرامه الأول، ويتم حجه عليه لأنه إحرام صحيح، والذى أفسد حجه لا يجوز له أن يتم قضاء عليه؛ لأنه إحرام فاسد.

مسألة: ولو أفسد حجه، وفاته، فقد قال مالك: لا ينبغى لــه أن يقيــم إلى قــابل علـى إحرام فاسد، ويتحلل بعمرة ثم يحج قابلاً وهذا لما ذكرنا من أن الإحرام الفاسد لا يجــوز له أن يتم عليه القضاء.

فصل: وقوله: «وإن أدركهما عام قابل فعليهما الهدى» يقتضى أن الهدى لا يكون إلا في العام المقبل، وكذلك في العتبية والموازية عن مالك من رواية أشهب.

فرع: فإن عجله قبل القضاء، فقد قال عبد الملك بن الماجشون، فيمن عجل هدى الفساد قبل القضاء أنه يجزئه، وإن كان أحب إلينا أن يكون مع حجه القضاء، ويحتمل على قول أصبغ في هدى الفوات أن لا يجزئه.

فصل: وقوله: «يهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسدا ويتفرقان حتى يقضيا حجهما» على ما تقدم. وقد روى ابن المواز عن مالك: لا يتسايران ولا يجتمعان في منزل ولا بجحفة ولا بمكة ولا بمنى وهذا على ما ذكرناه من التوقى الواجب القضاء لما علم من تيسر عملهما إلى ما أفسدا به حجهما.

فصل: وقول مالك: «ويهديان جميعا بدنة بدنة» وذلك أن هدى فساد الحج بالوطء بدنة على ما تقدم، ولما أفسد كل واحد منهما الحج، ولزمه بذلك القضاء لزمه الهدى الذى هو البدنة.

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي الْحَجِّ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ

كتاب الحج ... عَرَفَةَ وَيَرْمِىَ الْحَمْرَةَ: إِنَّهُ يَحِبُ عَلَيْهِ الْهَدْىُ وَحَجُّ قَابِلٍ. قَالَ: فَإِنْ كَانَتْ إِصَابَتُـهُ أَهْلَهُ بَعْدَ رَمْيِ الْحَمْرَةِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ وَيُهْدِىَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلِ.

الشرح: وهذا كما قال أن المصيب لأهله لا يخلو أن يكون أصابها قبل الوقوف بعرفة أو بعد ذلك، فإن كان أصابها قبل الوقوف بعرفة، فلا خلاف في فساد حجهما، وأنه يجب عليهما الهدى وحج قابل على ما قال. قال: وقد تقدم شرح ذلك وبيانه.

وقوله: «فما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمى الجمرة فإنه يجب عليه الهدى وحميج قابل» نص على ما كان قبل وقوفه بعرفة ونص بعد ذلك على ما كان بعد رمى جمرة العقبة، ولم ينص على من وطئ بعد والوقوف وقبل الرمى.

وقد روى القاضى أبو محمد عنه في ذلك روايتين، إحداهما، وهي المشهورة: أنه قد أفسد حجه، وبها قال أبو حنيفة.

وحه القول الأول أنه وطء صادف إحرامًا لم يتحلل منه، فوجب أن يفسد. أصل ذلك إذا كان قبل الوقوف بعرفة، قال القاضى أبو الحسن: ولا يلزمنا على هذا إذا وطئ بعد يوم النحر، وقبل أن يرمى لأن التحلل عندنا يقع بالرمى فى وقته أو بانقضاء وقته وفواته. ووجه القول الثاني أنه معنى يوجب القضاء، فوجب أن يؤمر بالوقوف بعرفة كالفوات.

مسألة: وهذا إذا كان وطؤه يوم النحر قبل غروب الشمس، فإن كان بعد غروب الشمس من يوم النحر، فقد روى أصحابنا عن مالك فيمن وطئ الغد من يوم النحر قبل أن يرمى ويفيض، لم يفسد حجه وليس بمنزلة من وطئ يوم النحر، وعليه عمرة وهدى لوطئه، وهدى آخر لما أخر من رمى جمرة العقبة.

ووجه ذلك أن التحلل قد حصل بانقضاء وقت الرمي وخروجه.

فصل: قوله: «وإن كانت أصابته أهله بعد رمى الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدى وليس عليه حج قابل» والوطء بعد الرمى لا يخلو أن يكون قبل الإفاضة أو بعدها، فإن كان قبل الإفاضة، فلا يخلو أن يكون يوم النحر أو بعده، فإن كان يوم النحر، فقد اختلف فيه قول مالك، والمشهور عنه أنه لا يفسد حجه.

قال القاضى أبو الحسن: وهو الصحيح، وقد قال أيضًا: يفسد قبل الإفاضة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وحه الرواية الأولى أنه وطئ بعد أن حل له اللباس وإلقاء التفث، فلم يفسد بذلك

ما لو وطئ بعد الطواف. ووجه الرواية الثانية أنه وطئ يوم النحر في حال المنعم
 من الوطء لأجل الحج، فوجب أن يفسد حجه كما لو وطئ قبل الوقوف.

فرع: فإذا قلنا لا يفسد حجه، فإنه يلزمه عمرة وهدى، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجب عليه عمرة.

والدليل على صحة ما نقوله أن عليه أن يأتى بطواف الإفاضة فى نسلك لـم يدخـل عليه نقص الوطء، وذلك لا يكون إلا بـالعمرة لأن الطـواف لا يكـون فى الإحـرام إلا بحج أو عمرة، وقد قلنا إنه لا حج عليه، فلزمته العمرة.

مسألة: فإن وطئ بعد الإفاضة وقبل الرمى، فلا يخلو أن يكون ذلك يموم النحر أو بعده، فإن كان يوم النحر، فقد اختلف أصحابنا فيه، فقال ابن القاسم وابن كنانة وأصبغ: لا يفسد، وليس عليه إلا الهدى. وقال أشهب وابن وهب: يفسد حجه.

وجه قول ابن القاسم أنه قد وجد أحد التحللين، فلم يفسد حجه، كما لو تقدم الرمى ووطئ قبل الطواف. ووجه قول أشهب أنه وطئ يوم النحر قبل الرمى، ففسد حجه كما لو وطئ قبل الطواف.

مسألة: فإن كان وطؤه بعد يوم النحر، فقد روى ابن حبيب عن أصبغ: لا شيء عليه غير الهدى.

قَالَ مَالِك: الَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْهَدْيُ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْهَدْيُ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ الْنِيقَاءُ الْحِتَانَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاءٌ دَافِقٌ. قالَ: وَيُوجِبُ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَاءُ الدَّافِقُ إِذَا كَانَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ، فَأَمَّا رَجُلٌ ذَكَرَ شَيْئًا حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ مَاءٌ دَافِقٌ، فَلا أَرْي عَلَيْهِ شَيْئًا.

الشرح: وهذا كما قال أن الذى يفسد الحج والعمرة التقاء الختانين على أى وجه وقع من عمد أو نسيان، هذا مذهب مالك. وقال الشافعي في أحد قوليه: التقاء الختانين على وجه النسيان لا يفسد الحج، وقد تقدم ذكره.

وقوله: «الذى يفسد الحج والعمرة حتى يجب بذلك الهدى فى الحج أو العمرة» يحتمل معنيين، أحدهما: أن يكون معنى قوله: «فى الحج أو العمرة» أن الإفساد وحد فى أحدهما، فيحب بذلك الهدى والقضاء، فاحتزأ بذكر الإفساد عن ذكر القضاء. والثانى: أن يريد أنه يجب عليه بذلك الهدى فى الحج والعمرة الذى هو القضاء عما

ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَأَمُوا الحج والعمرة للمه ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ودليلنا من جهة القياس أنه معنى يجب به القضاء، فلم يخرج به عن الإحرام كالفوات.

فصل: وقوله: «التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق» يريد أن التقاء الختانين يفسد الحج، وإن لم يكن إنزال؛ لأن كل حكم يتعلق بالوطء، فإنه يتعلق بالتقاء الختانين من إفساد الحج والصوم، ووجوب الحد والمهر وغير ذلك من الأحكام.

فصل: وقوله: «يوجب ذلك أيضًا الماء الدافق إذا كان من المباشرة» يريد أن الحبج يفسد بإنزال الماء الدافق من المباشرة، وكذلك الوطء دون الفرج. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفسد الحج شيء منه.

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحسج [البقرة: ١٩٧]، والرفث إتيان النساء ومباشرتهن، ولذلك قال تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم [البقرة: ١٨٧]، فنهى عن المباشرة لمن فرض فيهن الحج، والنهى يقتضى فساد المنهى عنه.

ودليلنا من جهة القياس أنه فعل محظور لأحل الإحرام يفضى إلى الإنزال، فوحب أن يفسد الحج. أصل ذلك الوطء في الفرج.

فصل: قوله: «وأما رجل ذكر شيئًا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئًا» فإن ظاهر قوله استدامة التذكر وترديده على قلبه حتى ينزل لأنه أتى بلفظ الغاية فقال: أنه إن ذكر شيئًا حتى أنزل، وذلك لا يستعمل إلا فيما يستدام ويكرر. وقد قال: إنه لا شيء عليه. حكى القاضى أبو الحسن عن مالك فيمن كرر التذكر حتى أنزل روايتين. والذي روى ابن القاسم عن مالك في العتبية والموازية: أنه قد أفسد الحج. وروى عنه أشهب: ليس عليه إلا الهدى.

ووجه رواية ابن القاسم أنه قصد معنى يتوصل به إلى الإنزال، فوجب أن يفسد حجه إذا أنزل به. أصل ذلك المباشرة. ووجه رواية أشهب أنه معنى لو أنزل به على وجه السهو لم يفسد حجه، فكذلك إذا قصده كالاحتلام لمن نام، فقصد الاحتلام.

٠١٠..... كتاب الحيج

وقد روى ابن القاسم عن مالك في الموازية والعتبية: من تذكر شيئًا فأنزل فلا يفسد حجه. قال أحمد بن ميسرة: ويهدى. ومعنى ذلك أنه حرى على قلبه ذكرًا من غير قصد.

قال مالك وَلَوْ أَنَّ رَجُلا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ مَاءٌ دَافِقٌ لَـمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي الْقُبْلَةِ إِلا الْهَدْئُ.

الشوح: وهذا كما قال لأن القبلة ممنوعة لحرمة الإحرام، فإذا لم تفض إلى الإنزال لم يجب بها إلا الهدى، وإنما وجب بها الهدى لأنه دخل على نسكه نقصًا بما أتاه من الاستمتاع، فلزمه الهدى ليجبر بذلك ما أدخل على نسكه من النقص. وقد روى ابن المواز عن مالك أن هديه بدنة.

ووجه ذلك أنه هدى يجب بالاستمتاع، فكان بدنة كهدى الوطء.

مسألة: وكل ما فيه نوع من الالتذاذ بالنساء، فإنه ممنوع في حق المحرم، فما كان لا يفعل إلا للذة كالقبلة ففيه الهدى على كل حال، وما كان يفعل للذة ولغير لذة مشل لس كفها أو شيء من حسدها، فما أتى من هذا كله على وجه اللذة فممنوع، وما كان لغير لذة فمباح.

قال مالك: وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِى يُصِيبُهَا زَوْجُهَا وَهِىَ مُحْرِمَةٌ مِرَارًا فِى الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، وَهِىَ لَهُ فِى ذَلِكَ مُطَاوِعَةٌ إِلا الْهَدْىُ وَحَجُّ قَابِلِ، إِنْ أَصَابَهَا فِى الْحَجِّ، وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا فِى الْعُمْرَةِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعُمْرَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ وَالْهَدْىُ.

الشرح: وهذا كما قال أن المرأة التي يصيبها زوجها وهمي محرمة مرارًا، فإنه ليس عليها إلا حج قابل، والهدى، يجب ذلك عليها بأول وطء. وأما الثاني وما بعده، فإنه لا يجب به هدى ولا حج ولا عمرة، سواء كفر عن الوطء الأول قبل الوطء الثاني أو لم يكفر حتى وطئ.

وقال أبو حنيفة: إن كفر عن الوطء الأول، فعليه كفارة ثانية عن الوطء الشانى، وإن لم يكن كفر عن الوطء الأول فليس عليه كفارة ثانية للوطء الثانى. وللشافعي قولان، أحدهما: مثل قولنا. والثانى: أنه يجب عليه عن كل وطء كفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر.

كتاب الحج .....

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن الوطء الثاني وطء قبل التحلل لم يفسد نسكًا، فلم يوجب كفارة. أصله إذا وطئ ثانية قبل أن يكفر عن الأولى.

فصل: وقوله: «وهي له في ذلك مطاوعة» لما بيناه قبل هذا من أن المكرهة لا هدى عليها، وإن لزمها القضاء غير أن على من أكرهها الإنفاق عليها لأنه يتحمل عنها ما يلزمها من حقوق المال. وأما حقوق الأجسام، فإنه لا تدخلها النيابة ولا التحمل، فلابد لها من مباشرة ذلك بنفسها.

فصل: وقوله: «ليس عليها إذا طاوعته إلا الهدى وحبج قابل» يريد أن القضاء والهدى يلزمهما، وإنما خص بذلك حبح قابل لأنه أقرب وقت يمكنهما فيه حبر ما أفسدا من حجهما، ولا يختص القضاء بالعام المقبل اختصاصًا يتعلق به دون غيره من الأعوام، وإنما ذلك على ما يلزم من تعجيل القضاء، ولذلك لا نقول في العمرة يفسدها بالوطء يقضيها في العام المقبل، بل يحل من العمرة التي أفسد ويشرع في القضاء إذا أمكنه ذلك.

فصل: وقوله: «وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها العمرة التي أفسدت والهدى» ذكر حكم العمرة في هذا بعد أن ذكر حكم الحج، وإنما يكون فسادها للعمرة إذا كان الوطء قبل إكمال السعى، فحينئذ يلزمه التمادى فيها ثم القضاء والهدى، وأما إن كان الوطء في العمرة بعد إكمال السعى، فإن العمرة لا تفسد.

\* \* \*

## هدى من فاته الحج

٢ ٥٨ - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَّاحِلَهُ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ: اصْنَعْ كَمَا يَوْمَ النَّحْرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ: اصْنَعْ كَمَا يَوْمَ النَّعْرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ: اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُ قَابِلا فَاحْجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي.

الشرح: قوله: «أن أبا أيوب لما كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله» يقتضى

٨٥٢ - أخرجه البيهقي في الكبرى ١٧٤/٥، ومعرفة السنن والآثار ١٠٤٣٢/٧. وانظر: نصاب الراية ٦٠٤٣/٧. أحكام القرآن للجصاص ٣١١/١. ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٢٥.

ما بعده من ذكر فوات الحج أن ذلك كان سبب فوات الحسج، إما لأنه شغل بطلبها، وهو يقدر أن يدرك الحج، فتتابع ذلك منه حتى بقى من المدة ما قدر فيه أنه يدرك الحسج فيه، فأخلفه تقديره، ولم يدركه، وإما لأنه عجز عن الوصول إلى الحسج بعدم رواحله التي كان يتوصل بها، فلم يمكنه الوصول إلا بعد الفوات.

فصل: قوله: «وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر» يريد أنه قدم عليه بمنى، ولم يصل إلى عرفة في وقت يدرك فيه الحج، «فذكر ذلك لعمر بن الخطاب»، يحتمل أنه ذكر له ما جرى عليه من إضلال رواحله، وأن ذلك سبب فوات حجه، ويحتمل أن يخبره بفوات الحج خاصة؛ لأن حكمه إنما يتعلق به دون سببه؛ لأن من فاته الحج بخطأ عدد أو بمرض أو بخفاء هلال أو لشغل أو بأى وجه كان غير العدو المانع، فحكمه واحد لا يحله إلا البيت ويحج قابلاً ويهدى، أهل مكة وغيرهم في ذلك سواء، رواه ابن المواز عن مالك.

مسألة: فإذا فاته الحج بشيء مما ذكرناه، فإنه لا يحل دون البيت، وهو بالخيار بمين أن يتم عمله عمرة يتحلل بها ويهدى، وبين أن يبقى على إحرامه إلى قابل، والتحلل أفضل له عند مالك.

فصل: وقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت» يريد والله أعلم، أنه يأتى بعمرة كاملة بطوافها وسعيها بنيتها، يتحلل بها. ولذلك قال مالك، رحمه الله: إن فاته الحج يتحلل بعمرة يستأنف لها طوافًا وسعيًا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال أبو يوسف: ينقلب إحرامه، فيصير عمرة ويكون بطوافه وسعيه وحلاقه متحللاً من العمرة، لا من الحج الفائت.

والدليل على ما نقوله أن إحرامه بالحج لو ينقلب عمرة لكان قد انفسخ عما وقع عليه، والفسخ مفسوخ بلا خلاف بيننا وبينه. ودليلنا من جهة القياس أن من انعقد إحرامه بنسك لم ينقلب إلى غيره كما لو أحرم بعمرة.

فصل: «فإن أدركك الحج قابلاً، فاحجج» يقتضى وجوب القضاء عليه.

وقوله: «وأهد ما استيسر من الهدى» يقتضى أن الهدى إنما ينحره في عام قابل ولا ينحره قبل ذلك. قال مالك: وليس له أن يقدم حتى يحج قابلاً فيهديه، ولا يقدمه قبل حجة القضاء، وإن خاف الموت قبل ذلك، قال ابن القاسم: ولو اعتمر قبل ذلك فنحره في عمرته، رجوت أن يجزيه كما يجزيه بعد موته أن يهدى عنه.

كتاب الحج .....كتاب الحج .....

وجه القول الأول أن القضاء بدل من الحبج الأول، والهدى حبر له، فوحب أن يكون مع القضاء لأنه من جنسه وبمعنى القضاء لبعضه. ووجه قول ابن القاسم ما احتبج به.

فرع: فإذا قلنا لا ينحره قبل القضاء ففعل، فقد قال أصبغ: إن فعل لـم يجزه، وقال بعض العلماء: يجزيه.

٨٥٣ – مَالِك عَنْ نَافِع، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْحَطَّانِ الْعِدَّةَ كُنَّا نَرَى النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْحَطَّانِ الْعِدَّةَ كُنَّا نَرَى النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْحَطَّانِ الْعِدَّةَ كُنَّا نَرَى النَّحْرُوا النَّهُ مَلَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَقُالَ عُمَرُ: اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ وَانْحَرُوا اللَّهُ عَذَا اللَّهُ مَ يَوْمُ عَرَفَةً فَقَالَ عُمَرُ: اذْهَبْ إِلَى مَكَّة فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ وَانْحَرُوا اللَّهُ إِلَى الْمَعْ إِلَى اللَّهُ إِذَا رَجَعَ اللَّهُ إِذَا رَجَعَ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

الشرح: قوله: «أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه» يريد جاء منى، واستغنى عن ذكره لمعرفة السامع أن عمر بن الخطاب لا ينحر هديه يوم النحر إلا يمنى، فقال: «يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة» وذلك أنهم أخطئوا العدة، فظنوا أن يوم النحر يوم عرفة، ففاتهم الوقوف بعرفة لفوات يومه؛ لأنهم وردوا منى متوجهين إلى عرفة يوم النحر، فلما وجدوا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وجميع الحاج يمنى علموا أنهم أخطئوا العدة، وفاتهم الوقوف.

ولو أخطأ أهل الموسم، فكان وقوفهم بعرفة يوم النحر، فقد روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: أنهم يمضون على عملهم وينحرون هديهم من الغد، ويتأخر عمل الحج كله يومًا ويجزيهم، ولا خلاف أن من أتى عرفة يوم النحر بعد الفحر أنه قد فاته الحج، ولا يجوز له أن يقف بعرفة، وهو يعتقد أن وقوفه في غير يوم عرفة.

ولو أخطأ أهل الموسم فوقفوا بعرفة يوم التروية، فقد روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: يعيدون الوقوف بعرفة يوم عرفة.

وقد روى أبو بكر بن اللباد أنه اختلف قول سحنون فيه. وجه قول ابن القاسم أنه لم يفت الوقوف ولا زمنه، فكان عليهم إعادته.

 ۱۶ الحج ولم يأمره بالخروج إلى الحل، يقتضى أنه قد علم أن إحرامه بـالحج كـان مـن الحـل، ولا يخلو الذى فاته الحج أن يكون أحرم بالحج من مكة أو من الحـل، فـإن كـان أحـرم مـن مكة وفاته الحج قبل أن يخرج إلى الحل، فلابد أن يخرج إليه ثم يدخل إلى مكة، فيطـوف

ويسعى لعمرته ويحل، قاله ابن المواز.

وجه ذلك ما قدمناه من أنه لابد من الجمع بين الحل والحرم في النسك، فمن أحرم من مكة ولم يخرج إلى الحل لزمه أن يخرج إليه ليتم حكم نسكه بالجمع بين الحل والحرم، وإن كان أحرم من الحل لم يلزمه أن يخرج إليه بعد الفوات، والفرق بينه وبين الطواف والسعى أنه لابد أن يعيدهما لعمزة التحلل من قد فاتهما للحج الذي فاته، ولا يفعل ذلك من الخروج إلى الحل.

فصل: وقوله: «وطف أنت ومن معك» أمرهم رضى الله عنه بالطواف ولابد من السعى معه، وإن لم يذكر لما علم أنه من توابعه، ثم قال: «وانحروا هديًا إن كان معكم» يريد إن كان منهم من قد ساق الهدى، فلينحره على ما ساقه عليه من تطوع أو واحب، وهذا ليس من هدى الفوات بسبيل إنما هو هدى قلدوه وأشعروه حين الإحرام بالحج.

فصل: وقوله رضى الله عنه: «ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا» يريد أن عليهم أن يتحللوا، ولا يكون إلا بحلاق أو تقصير لمن أراده منهم واختاره، وإن كان الحلاق أفضل على ما يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى.

وقوله: «ثم ارجعوا» لم يكن على جهة الإلزام والوجوب، وإنما هو على جهة إباحة الرجوع، والأمر بالفضل أو على ما علمه رضى الله عنه من حالهم أنه لا يمكنهم إلا الرجوع إلى أهاليهم، وأنهم لو أمروا بغير ذلك لشق عليهم، فأعلمهم ما علمه من الأمر المباح لهم.

فصل: وقوله رضى الله عنه: «إذا كان عاما قابلاً فحجوا واهدوا» يريد أنه يجب عليهم القضاء للحج الذى فاتهم، سواء كان فرصًا أو نافلة، ويجب عليهم الهدى لأجل الفوات والتحلل بغير ما أحرموا به، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع، وهذا حكم كل من وجب عليه هدى يلزمه إخراجه، فلم يجده، فأما هدى الجزاء وفدية الأذى، فليس بلازم بل هو مخير بينه وبين غيره.

قَالَ مَالِك: وَمَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ثُمَّ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُبجَّ قَابِلا وَيَقْرُنُ

كتاب الحج بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَيُهْدِى هَدْيَيْنِ، هَدْيًا لِقِرَانِهِ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْـرَةِ، وَهَدْيًا لِمَا فَاتَـهُ مِنَ الْحَجِّ.

الشرح: وهذا كما قال أن من قرن الحج والعمرة ففاته فإن عليه أن يحج قابلاً قضاء عن الحج الذى فاته، وعلى صفته من القران، ولا تسقط عنه العمرة مع الحج فى القضاء بالعمرة التى تحلل بها؛ لأن تلك ليست بالعمرة التى قرنها مع حجه؛ لأن تلك لا يصح التحلل منها ولا الإتمام لها إلا مع تمام الحج والتحلل منه على حسب ما قرنها به، وهذه العمرة إنما هى عمرة التحلل، ألا ترى أن من أفرد الحج ثم فاته تحلل منه بعمرة، فثبت أن عمرة التحلل غير العمرة التى قرنها بحجه.

فصل: وقوله رضى الله عنه: «ويهدى هديين هديًا لقرانه، وهديًا لفوات الحج» يريد أنه يهدى فى حجة القضاء هديين، هديًا للقران فى ذلك العام، وهديًا للفوات فى العمام الخالى، ولم يذكر حكمه فى هدى القران عن العام الماضى الذى فاته فيه الحج والعمرة، إن كان يلزمه الدحول فيه أو يسقط عنه بالفوات.

وفى كتاب ابن المواز من رواية أبى زيد عن ابن القاسم ما يـدل على أن دم القران يسقط بالفوات والتحلل بالعمرة. ومن رواية ابن القاسم عن مالك أنه لا يسقط.

وجه القول الأول أنه يتحلل بعمرة، فلم يلزمه دم القران كالذى أحرم بعمرة مفردة. ووجه الرواية الثانية أنه أحرم قارنًا، فلزمه حكم القران في الدم كما لو أتم قرانه.

#### \* \* \*

# هدى من أصاب أهله قبل أن يغيض

٨٥٤ - مَالِك، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنِّى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً.

الشرح: قوله: «في الذي وقع بأهله بمني قبل أن يفيض ينحو بدنة» يقتضى على مذهب مالك أن يكون بعد الرمى بحمرة العقبة أو بعد يوم النحر وقبل الإفاضة، وأما إن أصابها قبل يوم النحر، فقد تقدم أن المشهور من مذهب مالك أن حجه يفسد، وإن كان قد روى عنه: أن عليه الهدى مع العمرة.

١٥٥ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٧٧. الأم للشافعي ٢٤٤/٧. المحلى ١٨٩/٧. المغنى ٣/٥٤٥. آثار أبي يوسف ٢٤٩٠.

١٦ ....

فصل: وقوله: «ينحر بدنة» البدنة، أرفع الهدى؛ لأن الهدى قد يكون بقرة ويكون شاة، وأرفع ذلك البدنة، وخصه هاهنا بالبدنة لعظم ما أتى به.

٨٥٥ - مَالِك، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِمِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لا أَطُنَّهُ إِلا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي.
 وَيُهْدِي.

٨٥٦ - مَالِك أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ
 عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

قَالَ مَالِك: وَذَٰلِكَ أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِي ذَٰلِكَ.

الشرح: قوله: «الذى يصيب أهله قبل أن يفيض» يحتمل ما قلناه قبل هذا أن يكون قبل الرمى أو بعده، على التفسير الذى تقدم ذكره.

وقوله: «يعتمر ويهدى» هو قول مالك رحمه الله، وهـو المشهور عـن عبـد الله بـن عباس رضى الله عنه، وذلك أنه لما أدخل النقص على طوافه للإفاضة بمـا أصابـه مـن الوطء كان عليه أن يقضيه بطواف سالم إحرامه من ذلك النقص، ولا يصلـح أن يكون الطواف في إحرام إلا في حج أو عمرة.

وسُئِلَ مَالِكَ عَنْ رَجُلٍ نَسِى الإفَاضَةَ حَتَى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَرَجَعَ إِلَى بِلادِهِ، فَقَالَ: أَرَى إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ النَّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيُفِضْ، وَإِنْ كَانَ أَصَابَ النَّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيُفِضْ، وَإِنْ كَانَ أَصَابَ النَّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيُفِضْ ثُمَّ لْيُعْتَمِرْ وَلْيُهْدِ، وَلا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَشْبَرِى هَدْيَهُ مِنْ مَكَّةَ وَيَنْحَرَهُ بِهَا، وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَةُ مَعَهُ مِنْ حَيْثُ اعْتَمَرَ فَلْيَشْتَرِهِ بِمَكَّةَ ثُمَّ لْيُعْرِجْهُ إِلَى الْجَرِجْهُ إِلَى مَكَّةً ثُمَّ يَنْحَرُهُ بِهَا.

الشرح: وهذا كما قال أن من نسى الطواف حتى رجع إلى بلده، فلا يخلو أن يذكر ذلك قبل أن يصيب النساء، فلابد من ذلك قبل أن يصيب النساء، فلابد من الرجوع إلى مكة لتمام الحج بالطواف، ولا يجزئ عنه الدم لأنه ركن من أركان الحج.

٥ ٥٠ - انظر: التخريج السابق.

٨٥٦ - انظر: التخريج السابق.

كتاب الحج .....

مسألة: وإن كان قد لبس وتطيب، فلا شيء عليه لذلك لأنه لما رمى جمرة العقبة، فقد وحد منه التحلل، فلا فدية عليه بلباس ولا تطيب، وإن كان أصاب صيدًا.

هسألة: وإن كان قد أصاب النساء، فهذا وطئ قبل الإفاضة بعد الرمى وبعد يوم النحر، فعليه أن يقدم مكة فيطوف طواف الإفاضة، ثم يقضيه في عمرة لما أدخل على إحرامه من النقص بالوطء ويهدى، ولو كان وطؤه بعد الطواف وقبل الركعتين، ففي المدونة عن ابن نافع: أنه إن كان بمكة أعاد الطواف وركع، ثم يعتمر ويهدى، وإن كان خرج إلى بلده، فليركع الركعتين حيث كان ثم يهدى. ورواه عيسى عن ابن القاسم.

فصل: «ولا ينبغى له أن يشترى هديه بمكة وينحره بها» يريد أنه لا يصلح الهدى إلا أن يجمع بين الحل والحرم، وذلك أن يشترى فى الحل فيساق إلى الحرم أو يشترى فى الحرم، فيخرج إلى الحل، ثم يعود إلى موضع النحر فى الحرم فينحر فيه، وكذلك هذا لو اشترى الهدى بمكة ثم أخرجه إلى الحل ثم رده إلى مكة، فنحره بها أحزاه، إنما الذى يمنع من ذلك أن يشتريه بمكة ثم ينحره بها قبل أن يخرجه إلى الحل.

فصل: قوله: «ولكنه إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر» يريد أن عمرته كانت من الميقات أو من الحل على حسب ما يجب أن يكون الإحرام بها من الحل لما قدمناه من أنه لابد في النسك من الجمع بين الحل والحرم ولما كان عمل العمرة جميعه في الحرم، لزم أن يكون الإهلال بها من الحل بخلاف الحج فإن معظمه، وهو الوقوف بعرفة في الحل، فجاز أن يحرم به من الحرم.

فصل: وقوله: «فليشتره بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه إلى مكة فينحره بها» يريد أنه إن لم يكن معه هدى ساقه من الحل، فليشتره بمكة أو حيث أمكنه من الحل والحرم؛ لأنه ليس من شرط صحة شرائه الاختصاص بأحد الأمرين، فإن اشتراه في الحرم بمكة أو غيرها، فليخرجه إلى الحل ليجمع فيه بين الحل والحرم؛ لأن المنحر في الحرم، فإذا اشتراه في الحرم، فلابد من إخراجه إلى الحل، ثم يرد بعد ذلك إلى المنحر في الحرم، ولو اشترى في الحل لأجزأ إدخاله إلى المنحر في الحرم، وحص مكة في هذه المسألة بالذكر لأن ما أهدى في العمرة لا ينحر بمنى ولا ينحر إلا بمكة.

٨٥٧ - مَالِك، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ: ﴿ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] شَاةً.

٨٥٨ – مَالِك أَنَّهُ بَلَغَـهُ أَنَّ عَبْـدَ اللَّـهِ بْنَ عَبَّـاسٍ كَـانَ يَقُـولُ: مَـا اسْتَيْسَـرَ مِـنَ الْهَدْى: شَاةٌ.

قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَى قَيْ ذَلِكَ لَانَّا اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَي كِتَابِهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا وَكُمْ اللّهُ مِنْكُمْ مُتَكَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ فَيَامًا فَي اللّهُ مَسْاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ [المائدة: ٥٩] فَمِمَّا يُحْكَمُ بِهِ فِي الْهَدْي شَاةً، وَقَدْ سَمَّاهَا اللّهُ هَدْيًا، وَذَلِكَ الّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَنَا وَكَيْفَ يَشُلكُ أَحَدٌ فِي وَقَدْ سَمَّاهَا اللّهُ هَدْيًا، وَذَلِكَ الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَنَا وَكَيْفَ يَشُلكُ أَحَدٌ فِي فَي اللّهُ مَدْيًا، وَذَلِكَ الّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَنَا وَكَيْفَ يَشُلكُ أَحَدٌ فِي وَقَدْ سَمَّاهَا اللّهُ هَدْيًا، وَذَلِكَ الّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَنَا وَكَيْفَ يَشُك أَنْ يُحْكَمُ فِيهِ بِيعِيرِ أَوْ بَقَرَةٍ، فَالْحُكُمُ فِيهِ شَاةٌ وَمَا لا يَنْلُكُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِيعِيرِ أَوْ بِقَوْمٍ، فَالْحُكُمُ فِيهِ شَاةٌ وَمَا لا يَثْلُكُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِشَاةٍ، فَهُو كَفَارَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ إِطْعَامٍ مَسَاكِينَ.

الشرح: قوله: «ما استيسر من الهدى شاة» يحتمل معنيين، أحدهما: أن يكون هذا تفسير: ﴿ما استيسر من الهدى ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ومعناه ومقتضاه. والثانى: أن يكون هذا المراد بقوله: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحبح فما استيسر من الهدى ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فعلم ذلك بالتوقيف أو الدليل دون أن يختص هذا الاسم بالشاة في مقتضى اللغة ومستعمل الخطاب.

فإذا قلنا إنه يقع عليه بعرف التخاطب، جاز أن يستدل عليه بقوله: ﴿ يُحكم به ذوا عدل منكم هديًا بالغ الكعبة ﴾ [المائدة: ٩٥]؛ لأن معنى ذلك أن اسم الهدى واقع على الشاة، وأنها أقل ما يقع عليه اسم هدى، وإن علمنا ذلك بدلالة من جهة التوقيف أو الدليل، فإن كانت هذه اللفظة لا تختص في اللغة بالشاة، لم يجز أن يحتج على ذلك بقوله تعالى: ﴿ يُحكم به ذوا عدل منكم هديًا بالغ الكعبة ﴾ لأن اسم المستيسر من الهدى لا يقع عليه، وإنما يحتج بهذه الآية على من لا يطلق على الشاة اسم الهدى، ويمنع من ذلك.

٨٥٧ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٣٠. المحلي ١٥١/٧.

٨٥٨ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٣١.

وأما من يقول: إن اسم الهدى ينطلق عليها وعلى غيرها، فلا يحتج عليه بهذه الآيـة، وإنما يحتج عليه بعموم قوله: ﴿فَمَا اسْتِيسُو مِنَ الهدى ﴿ [البقرة: ١٩٦]، ولفظ البدن عام في كل ما يتناوله من بدن أو بقر أو غنم.

وقد روى طاوس عن ابن عباس قال: ﴿فَمَا اسْتَيْسُو مِنَ الْهُدَى ۚ كُلُّ بَقَدُر يُسَارِتُهُۥ فَاقْتَضَى بِهَذَا القول أَنْ مَا اسْتَيْسُر مِن الهُدَى فَى حَقَّ الْغَنَى الْبُدَنَة، وفي حَقّ غيره البقرة، وفي حق الفقير الشاة.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فإن ما استيسر من الهدى، يحتمل معنيين، أحدهما: أن يشير به إلى أقل أجناس الهدى، والثانى: إلى أقل صفاته فأما أقل أجناس الهدى فهو الشاة، وأما أقل صفات كل جنس منها، فهو ما روى عن عبد الله بن عمر أنه قال: البدنة دون البقرة دون البقرة، فهذا عنده أفضل من الشاة، ولا خلاف نعلمه فى ذلك.

وإنما مكان الخلاف في هذه المسألة أن عبد الله بن عمر كان يمنع الواحد للبدنة أو البقرة أن يهدى الشاة إما منع تحريم أو منع كراهية وغيره ممن يخالف يطلق للواحد أن يهدى الشاة مع وجود البدنة والبقرة.

ولفظ: ما استيسر من الهدى، يقتضى المستيسر منه على المخرج له لأن المستيسر من الهدى إنما يعود إلى حال المخرج، إن تيسر له إخراجه، وقد يكون ذلك ينصرف إلى الغنى وينصرف إلى التمكن وسهولة التناول.

وأما الأدون والأقل، فلفظ المستيسر فيه أظهر، والأظهر في هذه المسألة أن يقول فيه على ما تعلق به مالك من أنه إذا ثبت أن اسم الهدى ينطلق على الشاة بقوله تعالى: ﴿ يُعكم به ذوا عدل منكم هديًا بالغ الكعبة ﴾ [المائدة: ٩٥]، وأنه قد وقع الاتفاق على أن الشاة يتناولها في هذه الآية اسم الهدى، فإن قوله تعالى: ﴿ فِهما استيسر هن الهدى ﴾ يتناول الشاة وغيرها مما يقع عليه اسم الهدى، وأنه يجوز إخراج الشاة مع وجود غيرها لأن قوله تعالى: ﴿ فهما استيسر ﴾ يقتضى ما تيسر على المخرج وسهل عليه، وهذا اللفظ إنما يستعمل في التحقيف والتحوز عن اليسير، ولو قلت لإنسان: افعل ما تيسر عليك، لفهم منه أنه يجوز عنه ما يقع عليه اسم الفعل، وتعليق هذا باختياره، وما هو أسهل عليه، ولو لم يرد ذلك لقال: فما وجد من الهدى، والله أعلم.

فصل: وقول مالك رضى الله عنه: «وقد سمى الله تعالى الشاة هديًا» وكيف يشك

٠ ٢ ..... كتاب الحج

أحد فى ذلك، وكل شىء لا يبلغ أن يحكم فيه يبعير أو بقرة، فالحكم فيه بشاة، وما لا يبلغ الشاة لم يحكم فيه بهدى، يقتضى الدلالة على معنيين، أحدهما: أن اسم الهدى يقع على الشاة لأنه إذا بلغ أن يحكم فى الصيد بشاة، حاز إخراجها، وهذا يقتضى أن اسم الهدى يتناولها. والثانى: أنه إذا لم يبلغ الصيد أن يحكم فيه بشاة لم يحكم فيه بهدى، وهذا يقتضى أن اسم الهدى لا يتناول ما هو دونها، فاقتضى ذلك عنده أن اسم الهدى لا يتناول ما هو دونها، فاقتضى ذلك عنده أن

٨٥٩ - مَالِك، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْى: بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ.

الشرح: قوله: «ما استيسر من الهدى بدنة أو بقرة» ظاهره يقتضى أن هذا الوصف مختص بالبدنة والبقرة، وأن الشاة غير مرادة بالآية، إما من جهة اللغة، وإما من جهة الدليل عنده، وإذا ثبت أن اسم الهدى واقع على الشاة وجب أن يتناولها الوصف، وأن تستحقه، وأن تتناولها الآية بحق العموم.

مُ ٨٦٠ - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ أَنَّ مَوْلاةً لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى مَكَّةَ قَالَتُ: يُقَالُ لَهَا رُقَيَّةً أَخْبَرَتْهُ أَنْهَا حَرَجَتْ مَعَ عَمْرَةً بَنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى مَكَّةَ قَالَتْ: فَدَخَلَتْ عَمْرَةً مَكَّةً يَوْمَ النَّرُويَةِ، وَأَنَا مَعَهَا، فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَةِ، ثُمَّ ذَخَلَتْ صُفْةً الْمَسْجِدِ، فَقَالَتْ: أَمَعَكِ مِقَصَّانِ؟ فَقُلْتُ: لا، فَقَالَتْ: فَالْتَمِسِيهِ لِي، فَالْتَمَسِيهِ لِي، فَالْتَمَسُتُهُ حَتَّى جِئْتُ بِهِ، فَأَخَذَتْ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ذَبَحَتْ شَاقً.

الشرح: قولها: «أنها دخلت مكة يوم التروية فطافت وسعت» يحتمل أن تكون أهلت بالحج، فطافت للورود، وسعت للحج على ما يفعل غير المراهق، ويحتمل أن تكون متمتعة أهلت بعمرة وطافت وسعت لعمرتها، ثم قصرت لتحللها ثم أحرمت بالحج من مكة، وخرجت إلى منى، وهذا هو الأظهر لتقصيرها بعد ذلك وذبحها يوم النحر شاة عن متعتها.

٨٥٩ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٣٢. المحلى ١٥١/٧. ابن أبي شميبة في المصنف ٤٦٤/٤.

٨٦٠ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٣٣.

كتاب الحج .....كتاب الحج ....

وإدخال مالك، رحمه الله، هذا الحديث في هذا الباب، دليل على أنه حمل ذلك على أنها كانت متمتعة، فاحتج باجتزائها بالشاة عن تمتعها على أن الشاة مرادة بقوله تعالى: ﴿فِهَا اسْتَيْسُو مِن الهدى ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وقد كان يحتمل أن يقال إنه فدية لإماطتها الأذى إلا أنه لسم يذكر حاجة إلى ذلك ولا مرضًا يقتضى إماطة أذى، ولا يوصف ذلك بالأخذ من القرون في عرف الاستعمال، وإنما يوصف بإماطة الأذى، والله أعلم.

#### \* \* \*

#### جامع الهدى

٨٦١ – مَالِك، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارِ الْمَكِّى أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ ضَفَرَ رَأْسَهُ، فَقَالً: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّى قَدِمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَوْ كُنْتُ مَعَكَ أَوْ سَأَلْتَنِى لأَمَرْ تُكَ أَنْ تَقْرِنَ، فَقَالَ مُفْرَدَةٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: خُدْ مَا تَطَايَرَ مِنْ رَأْسِكَ وَأَهدِ، النَّه بَنُ عُمْرَ: خُدْ مَا تَطَايَرَ مِنْ رَأْسِكَ وَأَهدِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: مَا هَدْيُهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: هَدْيُهُ، فَقَالَتْ لَهُ لَكُ لَهُ مَا هَدْيُهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: هَدْيُهُ، فَقَالَتْ لَهُ مَنْ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: لَوْ لَمْ أَحِدْ إِلا أَنْ أَذْبَحَ شَاةً لَكَانَ أَحَبٌ إِلَى مِنْ أَصُومَ.

الشرح: قوله: «أن السائل سأل ابن عمر وقد ضفر رأسه» وهو نوع من التلبيد، فقال: «إنى قدمت بعمرة» فكره عبد الله بن عمر أن يحلق، واختار أن يكون الحلاق فى الحج، فقال: «لو كنت معك لأمرتك أن تقون» لأنه كان يجمع بين العمرة والحج ويحلق لهما مرة واحدة، فكان ذلك أحب إليه من أن يحلق رأسه فى العمرة، ولا يجد شعرًا يحلقه فى حجه.

وقد روى عن مالك فى المختصر، فيمن قدم معتمرًا يوم التروية: لا يحلق ويقصر وليردف الحج. قال الشيخ أبو بكر: إنما قال ذلك ليبقى له من الشعر ما يحلقه يوم النحر، فلذلك رأى التقصير أفضل.

فصل: وقول اليمانى: «قد كان ذلك» يريد أنه قد فات أمر القران بفوات محل الإرداف لتمام الطواف والسعى، ولذلك لم يأمره عبد الله بن عمر بشىء غير التقصير،

ولم يذكر طوافًا، ولا سعيًا، فدل ذلك على أنه قد فهم من اليماني أنه قد كان أكمل الطواف والسعى، فلم يبق إلا أن يشير عليه بأفضل ما يراه في هذه الحال التي قد فات فيها القران.

فصل: وقول عبد الله بن عمر: «احلق ما تطاير من رأسك» يريد ما علا مسن الشعر عن التضفير، وهذا لا يصبح عند مالك في التقصير، ولا يجزئه إلا الأخذ من جميع الشعر، بل لا يجزئ من ضفر التقصير، ولا يجزئه إلا الحلاق، ولكنه لعله قد أمره بنقض ما ضفر منه، ثم حينتذ يأخذ ما زاد من شعره على المشط أو على ما يبقيه التقصير.

وأما إن حمل على ظاهره، فعنده يجوز التقصير بأخذ بعض الشعر، وعند مالك غير مجزئ، وسيأتي ذكره وبيان حكمه في موضعه إن شاء الله.

فصل: وقوله: «وأهد» يحتمل أن يريد هدى التمتع؛ لأنه اعتمر في أشهر الحج، وهو يريد أن يحج من عامه، فلزمه هدى المتعة، ويحتمل أن يكون أمره من التقصير بأكثر ما يقدر عليه، وإن لم يكن مجزئا عنه ثم أمره مع ذلك بالهدى لما أخره من الحلاق أو التقصير المجزئ، وقد قال مالك في العتبية فيمن أتم عمرته، ثم أحرم بالحج، ثم ذكر أنه لم يقصر، فعليه هدى لذلك مع هدى التمتع.

قوله: «فقالت امرأة عراقية: ما هديه يا أبا عبد الرحمن؟» يحتمل قولها أحد أمرين، أحدهما: أن تسأله عن هدى من أتى بمثل ذلك فى الجملة، والثانى: أن تسأله عن هدى ذلك الرجل خاصة فى مثل يساره وحاله، فتوقف عن الجواب لاختياره لذى اليسار البدنة أو البقرة.

ولعله قد رأى من حال ذلك الرجل أن يده لا تتسع لذلك، فكره أن يفتى بالشاة، فيتعلق بذلك من يقدر على البدنة أو البقرة، فلما كررت عليه السؤال تعين عليه الجواب، إما لأنه رأى أن المرأة ممن يجب تعليمها مشل هذا الحكم، أو لعلها قد لزمها مثل ذلك في خاصة نفسها أو لأنه خاف فوات اليماني، ومغيبه عنه من قبل أن يعلم ما حكمه، فقال: «لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلى من أن أصوم» فصرح بجواز ذبح الشاة في مثل ذلك لمن لم يجد غير ذلك، وأنه أحب إليه من الصوم، وأحب هاهنا، وإن كان لفظه لفظ الاستحباب، فظاهره الوحوب بالاتفاق على أنه لا يجوز الانتقال إلى الصوم إلا عند عدم ما يجزئ من الهدى، ويحتمل أن يريد بذلك التشدد في الفضيلة، والمنع مما هو عنده أقل الهدى لذى اليسار والله أعلم.

وقد قال مالك فى الموازية: من لم يقدر على الحلاق ولا التقصير من وجع به، فعليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام وسبعة. وقال الشيخ أبو بكر: إنما قال ذلك لأن البدنة أفضل الهدى، وأنفع للمساكين، فاستحب مالك أن يأتى بالبدنة، إذا وجد، فمن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة، وذلك أدنى الهدى.

ومعنى ذلك على ما قاله الشيخ أبو بكر الاستحباب لا على معنى أنه لا تجزئ الشاة عن البدنة، وعلى هذا يمكن أن يحمل قول ابن عمر، والله أعلم.

٨٦٢ - مَالِك، عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ حَتَّى تَأْخُذُ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا، وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْى لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيَهَا.

الشرح: قوله: «المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها» يحتمل قوله: «إذا حلت» وجهين، أحدهما: إذا بلغت من نسكها موضع الإحلال للتقصير، وهذا يكون في الحج والعمرة، والثاني: إذا حلت برمي الجمار، فإنه نوع من الإحلال، وهذا إحلال مختص بالحج، فنهاها عن أن تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، ومعناه أن تقصر، فتأخذ من قرون شعر رأسها.

وأما منعها من الامتشاط قبل أن تقصر، فلا يخلو أن تكون معتمرة أو حاجة، فإن كانت معتمرة، فقد قال ابن القاسم، في الموازية: ليس للمحرم المعتمر أن يغسل رأسه قبل أن يحلقه، أو يقتل شيئًا من الدواب، أو يلبس قميصًا بعد تمام السعى. وأما في الحج، فإن ذلك مشروع.

قال مالك في الموازية: ومن الشأن أن يغسل رأسه بالغاسول والخطمي حين يريـــد أن يحلق، ولا بأس أن يتنور يقص أظفاره، ويأخذ من شاربه ولحيته قبل أن يحلق، وإنما كــره ذلك للمعتمر؛ لأن التقصير أو الحلاق بهما يتحلل إلقاء التفث، وبه يبتدأ فيه.

فصل: وقوله: «حتى تأخله من قرون رأسها» يقتضى استيعاب ذلك بالتقصير دون الاقتصار على التقصير من بعضه دون بعض، وهو الواحب عند مالك وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى.

٨٦٢ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٣٥٠.

فصل: وقوله: «فإن كان لها هدى لم تأخذ من شعرها حتى تنحر هديها» يريد أن النحر مقدم على الحلاق والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله﴾ [البقرة: ١٩٦].

مَالِك أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: لا يَشْتَرِكُ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ فِي بَدَنَةٍ وَاحِـدَةٍ لِيُهْدِ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بَدَنَةً بَدَنَةً (١).

الشرح: قوله: «لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة» على وجه الإخبار عن أن ذلك منوع غير مجزئ ولا مشروع، وقد تقدم كلامنا في ذلك، وإنما حس الرجل وامرأته بالمنع من ذلك، لأن الرحل يجوز أن يشرك امرأته في الأضحية، وإن لم يجز له أن يشرك أحنبية.

فلما نص على أنه لا يجوز للرجل أن يشرك امرأته في الهدى كان فيه تنبيه على أن المتناع ذلك في الأجنبية أولى مع ما في ذلك من التفريق بين الهدى والأضجية فسي هذا الحكم، وقد تقدم ذكره بما يغنى عن إعادته.

فصل: وقوله: «ليهد كل واحد منهما بدلة بدلة» يريد أن حكمها في ذلك حكمه، وأن هدى كل واحد منهما بدلة كاملة سالمة من المشاركة فيها، وفي ذلك تنبيه على أن هذا أقل ما يجب أن ينفرد به كل واحد منهما من جنس الهدى؛ لأنه لما منع الاشتراك، ثم أباح لكل واحد واحدة كاملة، اقتضى ذلك أن هذا أقل الهدى وبين أيضًا أن الانفراد بالهدى حكم البدن وغيرها، لتلا يظن ظان أنه يجوز الاشتراك في البدن، وإن لم يجز في الغنم، والله أعلم.

قال يحيى: وسُئِلَ مَالِك عَمَّنْ بُعِثَ مَعَهُ هَدْى يَنْحَرُهُ فِى حَجِّ، وَهُوَ مُهِلِّ بِعُمْرَةٍ هَلْ يَنْحَرُهُ فِى حَجِّ، وَهُوَ مُهِلِّ بِعُمْرَةٍ هَلْ يَنْحَرُهُ إِذَا حَلَّ أَمْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِى الْحَجِّ، وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ؟ فَقَالَ: بَلْ يُؤخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِى الْحَجِّ وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ.

الشرح: قوله: «عمن بعث معه هدى لينحره فى حج» يقتضى أن لبعثه فى الحج تأثيرًا يمنع من نحره فى غيره، قال مالك: ويبعث الرجل بهديه مع حاج أو معتمر، فإن بعث به مع غير معتمر لم أربه بأسًا، وأجزأ عنه.

ومعنى ذلك أنه لا تعلق للهدى بنسك الحامل له، وإنما تعلقه بالوجه الذي أمر أن (١) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٣٦.

كتاب الحج .......... ٢٥

یذبحه علیه، فمن بعث معه هدی لینحره فی الحج، فإنما بعث به معه لتلا ینحره قبل أیام منی، فإذا أخذه على ذلك، فعلیه الوفاء بما عاهد علیه، والتزم فعله، وهل یختص ذلك بحج الذی أرسل معه أو بحج الناس؟.

قال القاضى أبو الوليد: لم أر فيه نصًا وعندى أنه إنما يتعلق ذلك بحج الناس، فعلى الحامل للهدى أن يقف به بعرفة، وينحره مع الناس يوم النحر بمنى حج هو أو لم يحج، ولذلك قال مالك في هذه المسألة: لا ينحره إلا في الحج، ولم يعلق ذلك بحجه، قال: «ويحل هو من عمرته»، يريد أنه دخل بعمرة لكن الهدى الذى أرسل معه على أن ينحره في الحج.

مسألة: ولو أن باعث الهدى لينحر له في الحبج خرج معتمرًا، فأدركه أخر حتى ينحره في الحج، ورواه محمد عن مالك.

ووجه ذلك أنه لما قلدوا وجب على النحر في الحج لم يمنع من ذلك، ولا غير هذا الحكم الذي أوجبه فيه إدراكه له كما لو قلده على أن ينحره في الحمه أن لا ينحر في عمرته، وكان عليه أن يؤخره حتى ينحره في حجه.

قَالَ مَالِك: وَالَّذِى يُحْكُمُ عَلَيْهِ بِالْهَدْى فِى قَتْلِ الصَّيْدِ أَوْ يَحِبُ عَلَيْهِ هَـدْى فِى غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ هَدْيَهُ لا يَكُونُ إِلا بِمَكَّةَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾ [المائدة: ٩٥] وَأَمَّا مَا عُدِلَ بِهِ الْهَدْى مِن الصَّيَامِ أَوِ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مَكَّةً حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَعَلَهُ.

الشرح: وهذا كما قال، وذلك أن بدل الصيد ثلاثة أشياء، هدى أو إطعام أو صيام، فأما الهدى، فإنه لا ينحر إلا بمكة لقوله تعالى: ﴿هديًا بالغ الكعبة ﴾ وهل يجزئه أن ينحره بمنى أم لا؟ ظاهر قوله هاهنا يمنع من ذلك، ويقتضى اختصاصه بمكة.

وكذلك يقتضيه استدلاله بقوله تبارك وتعالى: ﴿ هديًا بالغ الكعبة ﴾ غير أن حكم هذا الهدى حكم غيره من الهدايا، إن ساقه وهو معتمر أو حلال نحره بمكة، ولو ساقه في حج، فوقف به في عرفة لم يجزه أن ينحره إلا بمنى في أيام منى، قالم أشهب وابن القاسم عن مالك.

ووجه ذلك أنه هدى وقف به في عرفة، فوجب أن ينحر في أيام منى كهدى المتعة. مسألة: فإن نحره بمنى أو بمكة، فأراد أن يطعم منه مساكين الحل بأن ينقل ذلك

اليهم، حاز ذلك، فيما حكاه القاضى أبو الحسن عن مالك، وبه قال أبـو حنيفـة. وقـال الشافعى: لا يجوز أن يفرقه إلا في الحرم.

والدليل على ما نقوله أن هذا هدى جزاء الصيد، فجاز أن يصرف إلى فقراء الحل. أصل ذلك إذا دفع إليهم في الحرم وأيضًا فقد صار بالنحر طعامًا، فبطل اختصاصه بأهل الحرم.

فصل: وقوله: «وأما ما عدل به الهدى من الصيام أو الصدقة، فإن ذلك يكون بغيير مكة حيث أحب صاحبه» يقتضى هذا أن له أن يأتى بالصيام والإطعام حيث شاء من البلاد مكة أو غيرها، فأما الصيام فلا تأثير للبلاد والمواضع والأزمان فيه، ولذلك من أفطر رمضان عمكة، وفي الصيف حاز له أن يقضيه في الشتاء، وفي كل بلد، ولا خلاف في ذلك نعرفه.

مسألة: وأما الإطعام، فقد قال مالك في الموطأ وغيره: إن ذلك يكون بغير مكة حيث شاء صاحبه، ولم يذكر صفة الإخراج بغير مكة، وقد اتفق أصحابنا على حواز الإخراج بغير مكة، وإن اختلفوا في كيفية الإخراج، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز أن يفرق الطعام إلا في الحرم.

والدليل على ما نقوله أن هذا الطعام بدل عن نسك، فجاز إخراجه بغير مكة كفديـة الأذى.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فقد قال ابن حبيب: لا يطعم الطعام إلا بموضع أصاب الصيد فيه، وما قاربه حيث يجد المساكين. ومعنى ذلك أن يقوم بسعر ذلمك المكمان ويستحب إخراجه فيه لما قدمناه.

وقد قال ابن حبيب: إن كان ببلد بسعر بلد الإخراج أو أرخص اشترى بثمن الطعمام حيث يصاب الصيد، فأخرج ذلك الطعام، وإن كان ببلمد الإخراج أغلى أخرج تلك المكيلة، ونحوه روى ابن المواز.

وروى يحيى بن يحيى عن ابن وهب فى العتبية: أنه يخرج قيمة الطعام الذى حكم به عليه حيث أصاب الصيد فليشتر به طعامًا كان السعر ببلد الشراء أرخص أو أغلى ونحوه روى عن أصبغ.

٨٦٣ - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ حَالِدٍ الْمَحْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَحْرَجَ مَعَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَمَرُّوا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَهُو مَرِيضٌ بِالسُّقْيَا، فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ جَعْفَرٍ حَتَّى إِذَا خَافَ الْفَوَاتَ خَرَجَ، وَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسْمَاءَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَتَّى إِذَا خَافَ الْفَوَاتَ خَرَجَ، وَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسْمَاءَ بِنَ عُمَيْس، وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ، فَقَدِمَا عَلَيْهِ ثُمَّ إِنَّ خُسَيْنًا أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ، فَأَمَرَ عَلِي بِرَأْسِهِ فَحُلِقُ ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالسَّقْيَا، فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيرًا.

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَكَانَ حُسَيْنٌ خَرَجَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ إِلَى مَكَّةً.

الشرح: قوله: «أنهم مروا على حسين بن على وهو مريض بالسقيا» وهو موضع بين مكة والمدينة، وهو من المدينة، ومقام عبد الله بن جعفر عليه، يقتضى أنه كان يرجو أن يقوى على التوجه معه، ولذلك لما أيس أن يدرك معه الحج، وخاف الفوات أرسل إلى على بن أبى طالب وأسماء بنت عميس يعلمهما بحاله، ولم يرسل إليهما قبل ذلك، لما رجا من صحته وقوته على إكمال نسكه، ويحتمل أن يكون حسين رضى الله عنه توقف على أن يحل لما اعتقد أنه لا يحله إلا البيت أو لأنه رجا القوة على الوصول قبل فوات الحج.

وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب مالك والشافعي إلى أن المحصر بمرض لا يحلم إلا البيت. وقال أبو حنيفة: هو كالمحصر بعدو يتحلل حيث أحصر.

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ﴿وَأَمُّوا الحَجِّ وَالْعَمْرَةُ لَلُّهُ ۗ [البقرة: ١٩٦]، وهذا عام إلا ما خصه الدليل.

ودليلنا من جهة القياس أن هذا تحلل لا يستفاد به التخلص من أذى، فوجب أن لا يجوز. أصله إذ ضل في طريقه.

مسالة: إذا ثبت ذلك، فسواء شرط في إحرامه أن يحلمه حيث حبسه المرض أو لم يشترط ذلك لا يحله إلا البيت. وقال الشافعي: إن شرط ذلك حل بالمرض.

والدليل على ما نقوله أن كل معنى لا يخرج به من العبادة بغير شرط، فإنـــه لا يخرج به بالشرط. أصل ذلك الكسل.

٨٦٧ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٣٧.

۲۸ .....

مسألة: ومن أحصر بمرض، ففاته الحج، فليحل بعمل العمرة وعليه الهدى، ولا يجوز ذبحه إلا بمكة أو منى، قاله القاضى أبو الحسن، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: ينحره حيث أحصر في حل كان أو حرم.

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ﴿وَالبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير﴾ إلى قوله: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾ [الحج: ٣٦]، وقوله تعالى: ﴿فَإِن أَحْصَرَتُم فَمَا استيسر من الهدى ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محلمه [البقرة: ٢٩١]، وهذا يقتضى بلوغه إلى مكة لأنه قال في الآية الأولى: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾.

فصل: وقوله: «ثم إن حسينا أشار إلى رأسه» يريد أنه تأذى بشعره أو بهوام فى رأسه، فأمر على رضى الله عنه برأسه فحلق، وذلك يقتضى أن لكل من به أذى من رأسه أن يحلق ويفتدى.

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مَنكُم مُرِيضًا أَوْ بِهُ أَذَى مِن رأسِهُ فَفَدِيةً مِن صِيام أَوْ صِدقَة أَوْ نَسَكُ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وقد ورد حديث كعب بن عجرة بتفسير ذلك، وسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى.

فصل: وقوله: «ثم نسك عنه بالسقيا» وهو موضع غلب عليه بسه، وأقام فيمه وفدية الأذى جائز أن ينحرها بكل موضع؛ لأنها ليست بهدى، فيكون لها تعلق بالبيت، وإنما هو نسك لا يقلد ولا يشعر، ولا يحتاج أن يجمع له بين الحسل والحرم، فلم نحره حيث شاء.

والدليل على ذلك أن هذا دم ورد الشرع فيه بلفظ النسك، فلم يختص بالحرم كالعقيقة والأضحية، ولا يجوز أن يدعى أن البعير الذي نحره على بن أبى طالب رضى الله عنه للتحلل بذلك الموضع لوحوه، أحدها: أن أبا حنيفة الذي يبيح التحلل في موضع المرض لا يرى أن ينحر الهدى إلا بمكة، والشافعي الذي يجيز التحلل بالشرط، ويرى أن من نحر الهدى حيث يحل لا يمكنه أن يعلم أنه اشترط التحلل، ولا علمنا أحدًا عمل به.

وقد روى عن الزهرى أنه قال: لم يقل أحد بالشرط على أنه لو سلم له هذا، فإن على بن أبى طالب رضى الله عنه اشترى ما نحر عنه حيث نحره، روى ذلك حماد بن زيد ولم يقلده ولا أشعره، وهذا يدل على أنه لم يكن هديًا ساقه، وإنما كان دم فدية

فصل: وقول يحيى بن سعيد: «وكان حسين قد خرج مع عثمان بن عفان فى سفره ذلك» يريد خرج معه فى توجهه للحج. وقد روى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد أنه قال: مرض حسين بالعرج فتحامل، فلما بلغ السقيا، اشتد به المرض، فمضى عثمان، وبقى هو بالسقيا.

#### \* \* \*

## الوقوف بعرفة والمزدلفة

كَا ٨٦٤ – مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «عَرَفَهُ كُلُّهَـا مَوْقِـفٌ، وَارْتَفِعُـوا عَنْ بَطْنِ عُرَّنَةَ، وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ».

الشرح: قوله على: «عرفة كلها موقف» يريد أن لا يختص بعضها بهذا الحكم دون بعض، وأن من وقف في أى موضع شاء منها، فقد أجزأه ذلك من الوقوف بعرفة، لئللا يتضايق الناس بموضع وقوف النبي على.

٥/٥٥ / ابن ماحه كتاب المناسك باب الموقف بعرفات عن حابر ١٩٠٨ البيهةى فى السنن ٥/٥٥ / ابن ماحه كتاب المناسك باب الموقف بعرفات عن حابر ١٠٠٢/١ البيهةى فى السنن الكبرى ١١٠٥ عن محمد بن المنكدر الطبراني ١٩٠١ عن عباس. الطحاوى فى مشكل الآثار ٢٧٢/٧ عن ابن عباس ذكره بكنز العمال برقم ١٥٢١ وعزاه للطبراني عن ابن عباس قال ابن عبد البر فى التمهيد ٢/٠٤: وهذا الحديث يتصل من حديث حابر بن عبدالله، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث على بن أبي طالب. قال ابن وهب: سألت سفيان بن عبينة عن عرفة وقال: موضع المعر فى عرفة، ثم ذلك الوادى كله قبلة المسجد إلى العلم الموضوع للحرم بطريق مكة وأما بطن محسر، فذكر ابن وهب أيضا عن سفيان بن عبينة، قال: بطن محسر حين تنحدر من الجبل الذى عند المشعر الحرام عند النخيلات عند المشلل. أخبرنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن حعفر بن عمران، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حبل، قال: حدثنا أبى، وسول الله على الموقف ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحره، وقال أبو عمر: هذا هو الصحيح، إن شاء الله، ومن رواه عن عطاء، عن ابن عباس، فليس بشيء، أبو عمر: هذا هو الصحيح، إن شاء الله، ومن رواه عن عطاء، عن ابن عباس، فليس دون عبدالله من يحتج به فى ذلك.

وقد قال عمر بن الخطاب: يا أيها آمنوا لا تقتلوا أنفسكم ولا تهلكوا أنفسكم على هذا المكان، فإن عرفة كلها موقف، فهذا في الجواز، وإن كنا نستحب الوقوف في ذلك الموضع، وما يقرب منه تبركًا بالنبي الله الموضع، وما يقرب منه تبركًا بالنبي

وقد قال ابن حبيب: وحيث يقف الإمام أفضل. وقد قال ابن المواز عن مالك: ليسس فى موضع من ذلك فضل إذا وقف مع الناس، ومن تأخر عن الناس، فوقف دونهم أجزأه. قال ابن المواز: إذا ارتفع عن بطن عرنة.

فصل: وقوله على: «ارتفعوا عن بطن عرنة» يحتمل معنيين، أحدهما: أن تكون عرنة من جملة ما يقع عليه اسم عرفة، فيكون ذلك استثناء مما عممه بقوله: «عرفة كلها موقف» فكأنه قال الله عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، على حسب ما قال ابن الزبير بعد هذا.

ويؤيد هذا التأويل أنه لم يمد عرفة من غير جهة عرنة، واقتصر على أن يكون الموقف يختص بالموضع الذى يتناوله هذا الاسم، فدل ذلك على أنه احتاج إلى استثنائها كما لم يستثن ما ليس من عرفة من سائر الجهات، وإن كنا نعلم أنه لا يجوز الوقوف به، ويحتمل أن تكون عرفة ليست من عرفة، ولا يتناولها اسمها، فيكون معنى قوله وارتفعوا عن بطن عرفة على معنى قصر هذا الحكم على عرفة، وما قرب منها، ولذلك قال: «ارتفعوا عن بطن عرفة» مع قربه من عرفة.

وقد قال مالك في الموازية: بطن عرنة، هـ و واد في عرفة، يقـ ال إن حائط مستحد عرفة القبلي على حده، لو سقط ما سقط إلا فيه.

وقد روى ابن حبيب أن عرفة في الحل، وعرنة في الحرم، وبطن عرنة الـذي أمر النبي الله الله الله عنه، هو بطن الوادي الذي فيه مسجد عرفة.

قال فى الموازية: من وقف بالمسجد، فقد خرج عن بطن عرنة، ولكن الفضل بقرب الإمام. وقال ابن القاسم: ليس الوقوف له بحسن. وقد روى أبو القاسم بن الجلاب أنه لا يجزئ الوقوف ببطن عرنة، قيل: فإن فعل حتى دفع؟ قال: لا أدرى، وقد قاله ابن عبد الحكم. قال أصبغ: لا حج له، ورآه من بطن عرنة. قال مالك: لا أحب أن يقف على حبال عرفة، ولكن مع الناس.

فصل: وقوله: «والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر» على مثل ذلك يحتمل من التأويل ما تقدّم في قوله والله التله الله الموقف، وارتفعوا عن بطن عرنة».

كتاب الحج .....كتاب الحج يتناسب الحج يتناسب المحج المستعدد المستعد

وقال ابن المواز: كان الناس يستحبون الوقوف على الجبل الذى يقف عليه الإمام. وقال ابن حبيب: ويقف الإمام حيث المنارة التي على قزح، والمشعر ما بين جبلى المزدلفة، ويقال لها أيضًا جمع.

قال ابن حبيب: ما بين الجبلين موقف. قال ابن أبى نجيح: ما صب من محسر فى المزدلفة، فهو منها، وما صب منه فى منى فهو منها.

مسألة: وقد قال أشهب: يستحب الوقوف بالمزدلفة مع الإمام. وروى ابن المواز عن ابن القاسم: إنما لا يقف بالمشعر بعد دفع الإمام من بات بها أو وقف معه. وأما من أتى بعد الفجر، فليقف ما لم يسفر جدًا، وإن دفع الإمام.

٨٦٥ - مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اعْلَمُوا أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ إِلا بَطْنَ عُرَنَةَ، وَأَنَّ الْمُؤْدَلِفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ إِلا بَطْنَ مُحَسِّرٍ.

الشرح: قوله: «اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة على سبيل الاجتهاد في تعليم هذا الحكم والمبالغة في تبيينه.

وقوله: «إلا بطن عونة» أظهر في أحد التأويلين، وهو أن تكون عرنة من عرفة، ومحسر من المزدلفة، ولذلك استثناهما من جملة ما أباح به الوقوف له من عرفة والمزدلفة.

وقد يجوز عندنا أن يكون استثناء من غير الجنس، فتكون عرنة من غير عرفة، ومحسر ليس من المزدلفة إلا أن الأول أظهر، فإذا قلنا بجواز ذلك، وحملناه على أنه استثناء من غير الجنس، فمعناه إلا أن بطن عرنة على قربه من عرفة لا يجوز الوقوف به تحديدًا لمكان الوقوف، وتحذيرًا من أن يجرى أحد ما قرب من عرفة مجرى عرفة.

قَالَ مَالِك: قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ فَلَا رَفَتَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: فَالرَّفَتُ إِصَابَهُ النِّسَاءِ وَاللّهُ أَعْلَمُ، قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ أُحِلّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفُتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧] قَالَ: وَالْفُسُوقُ الذَّبُحُ لِلاَّنْصَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ أَوْ فِسْقًا أَهِلَّ لِغَيْرِ

٨٦٥ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٣٩.

٣٧ الله به الأنعام: ١٤٥] قَالَ: وَالْجِدَالُ فِي الْحَجِّ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَقِفُ عِنْدَ اللهِ بِهِ [الأنعام: ١٤٥] قَالَ: وَالْجِدَالُ فِي الْحَجِّ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَقِفُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِقُرْحَ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ وَغَيْرُهُمْ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ فَكَانُوا يَتَجَادَلُونَ يَقُولُ هَوُلاءِ: نَحْنُ أَصْوَبُ، فَقَالَ اللّهُ يَتَجَادَلُونَ يَقُولُ هَوُلاءِ: نَحْنُ أَصْوَبُ، فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلا يُنَازِعُنَكَ فِي الأَمْرِ وَاذْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنْكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ [الحج: ٢٧] فَهَذَا الْجِدَالُ فِيمَا نُرَى وَاللّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم.

الشرح: الذى ذكره مالك فى تـأويل الآيـة هـو قـول جماعـة مـن أهـل العلـم، فأمـا الرفث، فقال مالك: إنه إصابة النساء، يريد بذلـك الجماع. وقـد روى ذلـك عـن ابـن عمر وابن عباس، واحتج مالك على ذلك بآية الصوم.

ولا خلاف أن الرفث في آية الصوم إصابة النساء، وأما في آية الحسج، فقد قيل إنه الجماع. وقال عطاء: هو الجماع وما دونه من قول الفحس. وروى طاوس عن ابن عباس أن الرفث في آية الحج الإغراء به، وهو التعريض للنساء بالجماع.

فصل: وأما الفسوق، فقد قال مالك: إنه الذبح للأنصاب، واستدل على ذلك بقول م تعالى: ﴿أُو فَسَقًا أَهُلَ لَغِيرَ اللّهُ بِهُ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وقد روى بحاهد عن ابن عمر، رحمه الله، أنه قال: الفسوق السباب، وقال ابن عباس: الفسوق المعاصى. وقد قال ربيعة: الفسوق قول الزور.

وإنما قصد مالك، رحمه الله، إلى الاستدلال بالقرآن؛ لأنه قد ورد لفظ الفسوق فيه، والمراد به الذبح للأنصاب، والحج مما شرع فيه الذبح وإراقة الدماء، فخسص بالنهى عن ذلك، وإن كان قد نهى عن المعاصى جملة.

قال القاضى أبو الوليد، رحمه الله: ولا يمتنع عندى أن يكون الفسوق فى الآية كل ما يفسق به من المعاصى والذبح للأنصاب من جملة ذلك.

فصل: وأما الجدال، فذهب مالك إلى أنه الجدال في الموقيف يوم عرفة، وبه قبال ربيعة. وقال ابن عمر وابن عباس: الجدال: المراء. زاد ابن عباس: أن تمارى صاحبك حتى تغضبه. وقال القاسم بن محمد: هو قول بعضهم: الحج اليوم، وقول بعضهم: الحج غدًا.

وإنما ذهب مالك إلى تخصيص الاختلاف بهذا المعنى دون غيره من وجمه الجدال؛

كتاب الحج .....

لأنه حمل قوله تعالى: ﴿ولا جدال في الحج﴾ [البقرة: ١٩٧]، على المنع من الجدال فسى أمر الحج خاصة، ولا يمتنع حمل الآية على عمومها، إلا أن يدل الدليل على التخصيص، فيكون الرفث الجماع، وكل قبيح من الكلام والفسوق كل معصية والجدال كل مراء ممنوع منه، فهذا كله، وإن كان ممنوعًا في غير الحج إلا أنه يتأكد أمره في الحج.

\* \* \*

## وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته

قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكَ هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ بِعَرَفَةَ أَوْ بِالْمُزْدَلِفَةِ، أَوْ يَرْمِى الْحِمَارَ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ؟ فَقَالَ: كُلُّ أَمْرٍ تَصْنَعُهُ الْحَائِضُ مِنْ أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، ثُمَّ لا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ، وَلَكِنِ أَمْرٍ الْحَجِّ فَالرَّجُلُ يَصْنَعُهُ، وَهُو غَيْرُ طَاهِرٍ، ثُمَّ لا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ، وَلَكِنِ الْفَصْلُ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ كُلّهِ طَاهِرًا، وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ (١).

الشرح: قوله: «كل شيء تفعله الحائض من أمر الحج، فالرجل يفعله، وهو غير طاهر» كلام بين؛ لأن الحائض محدثة حدثًا أكبر، فإذا جاز لها أن تفعل سائر المناسك، دل ذلك على أن المحدث والجنب يفعله بدليل أن ما يشترط الطهارة في صحته لا تفعله الحائض من الطواف.

وأما ما لا نشترط الطهارة في صحته من الوقوف بعرفة، أو بالمزدلفة، أو رمى الجمار، أو السعى بين الصفا والمروة، ففعل الحائض له وإجزاؤه عنها مع حدثها، دليل على أن المحدث والجنب يصح منهما فعله غير أنه قال: «فالرجل يفعله، وهو غير طاهر» وهذا اللفظ يقع على المحدث، ويقع على الجنب، ويحتمل أن يريدهما أو يريد أحدهما.

فصل: وقوله: «ثم لا شيء عليه» يحتمل أن يريد بذلك لا قضاء عليه، ويحتمل أن يريد لا قضاء، ولا جبران. وقد روى ابن حبيب عن مالك: من حفزه غائط أو بول فى السعى، فليقض حاجته ويتوضأ ثم يتم سعيه.

وقال مالك في العتبية: من أحدث في سعيه، فتمادى، فلا إعادة عليه، وأحسن من ذلك لو توضأ وتمم سعيه. وروى أشهب عن مالك: إن حاضت امرأة بعد الركوع سعت، وأجزأها، وبالجملة إن جميع أفعال الحج يفعلها غير الطاهر، ما خلا الطواف.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٤٠.

٣٤ ..... كتاب الحج

والأصل في ذلك حديث عائشة رضى الله عنها «أنها قالت: قدمت مكة، وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصف ولمروة، فشكوت ذلك إلى الرسول الله فقال: افعلى كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»(١).

فصل: وقوله: «والفضل أن يكون الرجل طاهرًا في ذلك كله» يريد أنه أفضل؛ لأنه مما شرعت فيه الطهارة استحبابًا. وقد روى ابن وهب عن مالك: واستحب بعض العلماء التطهير للسعى، ولرمى الجمار، ولوقوف عرفة ومزدلفة، ومن لم يفعل فلاشيء عليه.

وهذا الغسل إنما هو غسل للتنظيف كغسل الجمعة وغسل دحول مكة، ولكنه يقوى أن الطهارة مشروعة لهذه المناسك مع نظافة الأعضاء، فلهذا قال: «ولا ينبغى لأحد أن يتعمد ذلك»، أى ولا ينبغى له أن يتعمد الوقوف على غير طهارة، وقاله ابن الماجشون.

قَالَ يَحْيَى: وسُيْلَ مَالِك عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِلرَّاكِبِ أَيَنْزِلُ أَمْ يَقِفُ رَاكِبًا ؟ فَقَالَ: بَلْ يَقِفُ رَاكِبًا ؟ فَقَالَ: بَلْ يَقِفُ رَاكِبًا إِلاَ أَنْ يَكُونَ بِهِ أَوْ بِدَائِتِهِ عِلَةٌ، فَاللَّهُ أَعْذَرُ بِالْعُذْرِ.

الشرح: قوله: «بل يقف راكبًا» على وجه الاستحباب للوقوف على الراحلة. والأصل في ذلك ما روى عن النبي في أنه وقف على بعيره، وقد تقدم من حديث أم الفضل بنت الحارث، ويحتمل ذلك معنيين، أحدهما: طلب القوة والاستظهار على الدعاء، والثانى: أن الإنفاق مشروع في الحج، وله تعلق بالمال، وقطع السفر كالجهاد.

فصل: وقوله: «إلا أن يكون به أو بدايته علة فالله أعدر بالعدر» يريد والله أعلم، أن الركوب أفضل لصاحب الراحلة، وإن لم يكن شرطًا في صحة الوقوف، وإنما هو على معنى الاستحباب، فإن عاقه عذر منعه كان العذر به أو بدابته، فهو معذور في تركه المستحب واقتصاره على الأدون.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فمن وقف غير راكب، فليكن وقوف للدعاء قائمًا، فإذا عيى، فليحلس، قاله مالك. وقال الشيخ أبو إسحاق: الماشي يقف قائمًا أو حالسًا كل بقدر طاقته.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ٣٠٥. مسلم حديث رقم ١٢١١. النسائى فى الصغرى حديث رقم ٢٩٦٣. المد فى حديث رقم ٢٩٦٣. أجمد فى المسند حديث رقم ٢٩٦٣.

كتاب الحج .....

ووجه ذلك أنه أبلغ في التضرع والرغبة والخضوع، وأما الراكب فتلسك الحال أبلغ حالاته.

مسألة: قال ابن حبيب: فإذا ذهبت دعوت، فاستقبل القبلة بالخشوع والتواضع، والتذلل وكثرة الذكر بالتهليل، والتكبير والتمحيد والتحميد والتسبيح والتعظيم، والصلاة على النبي في والدعاء لنفسك ولوالديك والاستغفار.

وقال الشيخ أبو إسحاق: يكثر من قول لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

وأراه ذهب إلى ما روى عسن النبى الله أنه قال: «أفضل الدعاء دعاء يـوم عرفـة وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وحده لا شريك له»(٢).

#### \* \* \*

## وقوف من فاته الحج بعرفة

٨٦٦ - مَالِك، عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُوْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَحْرُ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُوْدَلِفَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَطْلُعَ الْفَحْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

٨٦٧ - مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَحْرُ مِنْ لَيْلَةِ الْمُرْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ الْمُرْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ الْمُرْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَحْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

الشرح: قوله: «من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر، فقد فاته الحج» يقتضى معنيين، أحدهما: أن يريد أن هذا آخر ما يدرك به الوقوف، وإن كان يجوز الوقوف قبله ويجتزأ به، والثانى: أن يقصد تبيين زمان الوقوف، فيكون معناه إن لم يقف ليلة المزدلفة بعرفة، فلا وقوف له، وقد فاته الحج، وإن كان قد وقف قبل

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك حديث رقم (٩٦٣) وسيأتي ذكره.

٨٦٦ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٤١. البيهقي في السنن الكبرى ١٦٧/٠. ومعرفة السنن والآثار ١٠٤٣١/٧. الجصاص في أحكام القرآن ٣١١/١.

٨٦٧ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٤٢.

٣٦ ..... كتاب الحج

ذلك؛ لأن ما قبل ذلك بزمان لفرض الوقوف، وإن كان زمانًا لنافلته. وهـذا الوجـه هـو الأظهر في اللفظ لتعليقه الحكم على الليلة، وقد ذهـب مـالك إلى أن الوقـوف لا يجـزئ بالنهار، ولابد من الوقوف بالليل، والأفضل عنده أن يقف نهارًا وليلاً.

وقال أبو حنيفة والشافعى: الاعتماد على الوقوف بالنهار من يوم عرفة من وقت زوال الشمس إلى الغروب، والوقوف بالليل تبع، فمن وقف حزءًا من النهار أحزأه، ومن وقف حزاً من الليل أجزاه، ويقولون مع ذلك أن من وقف حزءًا من النهار دون الليل، فعليه دم، ومن وقف حزءًا من الليل دون النهار، فلا دم عليه.

والدليل على ما نقوله حديث حابر أن النبى الشها استقبل القبلة، فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلاً حين غاب القـرص، وأفعالـه الله على الوجـوب لاسيما في الحج. وقد قال الشهاد «خذوا عنى مناسككم»(١).

ودليلنا من جهة القياس أن هذا أن من يصح صومه، فلم يكن محلاً لفسرض الوقوف. أصل ذلك أول النهار.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فالمستحب من الوقوف أن يصلى بأثر المزوال الظهر والعصر ثم يتصل بذلك الرواح إلى الموقف، فيتصل وقوفه به إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس دفع، وقد جمع بين النفل والفرض.

فإن دفع قبل الغروب إلا أنه لم يخرج من عرف إلا بعد الغروب، ففى كتاب ابن المواز عن مالك: عليه الهدى، وإن خرج من عرفة قبل الغروب، ثم رجع إلى عرف قبل طلوع الفحر، فقد أدرك الحج، وإن لم يرجع، فقد فاته الحج، وعليه حج قابل، والهدى.

ومن وقف بعرفة ليلا، وترك الوقوف نهارًا مختارًا، فقد روى الشيخ أبو القاسم: عليه الدم. وهذا يقتضى وجوبه، وإن لم يكن ركنًا من اركان الحج بانفراده.

قَالَ مَالِكَ فِى الْعَبْدِ يُعْتَقُ فِى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ: فَإِنَّ ذَلِكَ لا يُحْزِى عَنْـهُ مِـنْ حَجَّـةِ الإسلامِ إِلا أَنْ يَكُونَ لَمْ يُحْرِمْ، فَيُحْرِمُ بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَـةَ مِـنْ تِلْـكَ اللَّيْلَـةِ قَبْلُ أَنْ يَطْلُعَ الْفَحْرُ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَحْزَأً عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَحْـرُ كَـانَ قَبْلُ أَنْ يَطْلُعَ الْفَحْـرُ كَـانَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم (۱۲۹۷). النسائي حديث رقم (۳۰۶۲). أبو داود حديث رقم (۱۹۷۰). أحمد في المسند حديث رقم (۱٤۰۱۰).

كتاب الحج .... بِمَنْزِلَةٍ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَحْرِ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَيَكُونُ عَلَى الْعَبْدِ حَجَّةُ الإسْلام يَقْضِيهَا.

الشرح: وهذا كما قال أن العبد إذا أحرم بالحج في حال رقه، فإن حجه قد وقع نفلاً لأنه لم يكن يصح منه حج الفرض في حال رقه، فإنما يتم حجه على ما انعقد عليه من النفل، فإن أعتق بعد أن أحرم به عشية عرفة أو قبلها أو بعدها، فإن حجه لا يجزئ عن فرضه؛ لأن حجه انعقد نفلاً، فلا ينقلب إلى الفرض في قول مالك لأن كل عبادة انعقدت نفلاً، فإنها لا تنقلب فرضًا كالصوم والصلاة.

فصل: وقوله: «إلا أن يكون لم يحرم، فيحرم بعد أن يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر، فإن ذلك يجزئه الريد أنه لم يكن أحرم بالحج وبقى حلالاً حتى اعتق، فأدرك أن يحرم بالحج ويقف بعرفة قبل طلوع الفحر من ليلة النحر، فإن حجه يجزئه عن فرضه؛ لأن إحرامه انعقد بنية الفرض، وهو ممن يصح منه الفرض، ويلزمه بخلاف من كان قبل أن يعتق، فإن إحرامه انعقد نفلاً، فلا يجزئه عن أداء الفرض إذا لزمه فإن أحرم المعتق بعرفة، فمتى يقطع التلبية؟ قال مالك: يلبى حين إحرامه، شم يقطع التلبية. وقال ابن الماحشون: يلبى حتى يرمى جمرة العقبة.

فصل: وقوله: «وإن لم يحرم حتى يطلع الفجر كان بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة» يريد أنه إن لم يحرم بعد عتقه حتى يطلع الفحر من ليلة النحر، فقد فاته الحج، ولا يخلو أن لا يحرم بعد ذلك أو يحسرم، فإن لم يحرم، فلا شيء عليه إلا حجة الإسلام في المستقبل، ويحتمل أن يريد هذا بقوله: «كان بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة» على تأويل أنه لما رأى أنه قد فاته الوقوف بعرفة، لم يحسرم بالحج، وهو الصواب، إلا أن يحرم به إذا طلع له الفجر من يوم النحر، وكان في وقت يعلم أنه إن أحرم طلع عليه الفجر قبل الوصول إلى عرفة لأنه دخل في حج متيقن أنه لا يمكنه.

فصل: وقوله: «وتكون على العبد حجة الإسلام يقضيها» يريد أنه إذا فاته الوقوف بعرفة إما لأنه لم يحرم أو أحرم قبل العتق أو أحرم بعد العتق، فلم يمكنه الوقوف بعرفة، فإن حجة الإسلام باقية عليه لا يقضيها عنه، ولا يسقط وجوبها بشيء مما تقدم، والله أعلم وأحكم.

٨٦٨ – مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ سَالِم وَعُبَيْدِ اللَّهِ ابْنَىْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُمَـا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ أَهْلَهُ وَصِبْيَانَّهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنَّى حَتَّى يُصَلَّسُوا الصَّبْحَ بَعْنَى، وَيَرْمُوا قَبْلَ أَنْ يَأْتِى النَّاسُ.

الشرح: قوله: «كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى» السنة المبيت بالمزدلفة، والوقوف بها بعد صلاة الفجر، على ما يأتى ذكره وتفسيره بعد هذا إن شاء الله تعالى.

مسألة: والفرض من المبيت بمنى النزول فيها، والمقام مقدار ما يسرى أنه مقمام، فمن منعه من النزول بها مانع، فقد قال ابن المواز: عليه الدم، وهو بدنة، وقاله مالك.

وإن نزل بها ثم ارتحل عنها قبل الفجر أولا، عامدًا أو جاهلًا، فقد قبال ابن المواز: يجزئه، ولا شيء عليه.

مسألة: وهذا لمن جاءها ليلاً، فأسا من جاءها بعد الفجر، فقد قال أشهب فى الموازية: عليه الدم، وإن كان من ضعفة الرجال والنساء والصبيان. وقال ابن القاسم: من جاءها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس، فنزل بها، فقد أدرك، ولا شىء عليه، فحعل ما بعد الفجر وقتًا للنزول بالمزدلفة، وإن كان النزول عرى عن المبيت بها.

قال القاضى أبو الوليد: ووجه ذلك عندى أن الوقوف بالمزدلفة لما لم يكن ركنًا من أركان الحج، ولم يجب بتركه إلا الدم لم يقو قوة الوقوف بعرفة، فيجب بترك توابعه الدم، ومن أتى بعد الفحر، فنزل أحزأه عن المبيت، وإن كان قد أساء، وترك الأفضل.

فصل: وقوله: «كان يقدم أهله حتى يصلى الصبح بمنى» يقتضى أن التقدم كان قبل الصبح، وأن ذلك كان بمقدار ما يأتون منى لصلاة الصبح أو قبل ذلك، فتحب صلاة الصبح وهم بها، وإنما خص بذلك نساءه وصبيانه للضعف عن زحمة الناس، فأراد بذلك الرفق بهم على حسب ما روى عن النبى الله فن ذلك لما كان التعريس الذى هو فرض المبيت بالمزدلفة قد وحد منهم، ولم يبق إلا فضيلة الوقوف مع الإمام، فرخص لهم فى ذلك لضعفهم، وقد بين ذلك بقوله: «ويرموا قبل أن يأتى الناس».

٨٦٩ - أخرجه البخارى في الحج ١٥٦٧. ومسلم في الحسَج ٢٢٧٤. والنسائي في مناسك الحسج ٢٩٩٨. وأحمد في مسند الأنصار ٢٥٧٢٤، ٢٥٧٢٧.

كتاب الحج بنْتِ أَبِى بَكْرٍ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: جَنْنَا مَعَ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِى بَكْرٍ مِنَّى بِغَلَسٍ، قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: لَقَدْ جَئْنَا مِنَّى بِغَلَسٍ، فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا نَصْنَعُ ذَلِكَ مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكِ.

الشرح: قولها: «جنت مع أسماء بنت أبى بكر منى بغلس» يحتمل أن تريد به قبل طلوع الفجر، ويحتمل أن تريد به بعد طلوع الفجر، وهو الأظهر، ولذلك روى عن عائشة أنها قالت: «كان رسول الله في يصلى الصبح بغلس» (1) وإنكار الأمة عليها إتيانها منى بغلس لما علمت أن السنة الوقوف بالمزدلفة إلى الإسفار، فأنكرت عليها مخالفتها الحاج في ذلك، فأعلمتها أسماء ما عندها في ذلك، وهو أن النساء والضعفة قد أرخص لهم في التقدم رفقًا بهن، فقال: «كنا نصنع هذا مع من هو خير منك» يحتمل أن تريد بذلك النبي فقد روى عنها هذا الحديث مسندًا، ويحتمل أن تريد بذلك النبي من الخلفاء أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم، ولعلها أرادت بذلك الزبير رضى الله عنه.

• ٨٧ - مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ كَـانَ يُقَـدِّمُ نِسَاءَهُ وَصِبْيَانَـهُ مِنَ الْمُؤْدَلِفَةِ إِلَى مِنِّى.

الشرح: قوله: «كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة» لم يبين وقت التقديم، فيحتمل أن يكون قدمهم قبل الفجر، فيصلوا بمنى على ما تقدم فى حديث أسماء، ويحتمل أن يكون قدمهم بعد الفجر وقبل الوقوف إلا أن الرفق بهم أبلغ فى تقديمهم قبل الفجر؛ لأنه أحلى لهم، وأمكن من أن يصلوا منى ويرموا، وينزلوا قبل تضايق الناس، والله أعلم.

مَالِك أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ رَمْىَ الْحَمْرَةِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَحْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْر وَمَنْ رَمَى فَقَدْ حَلَّ لَهُ النَّحْرُ.

الشرح: قوله: «سمع بعض أهل العلم يكره رمى جمرة العقبة حتى يطلع الفجر من يوم النحر»، هذه كراهة على وجه المنع، ونفى الإحزاء، وذلك أن وقت الرمى النهار

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ۸۷۲. مسلم حديث رقم ٦٤٥. الترمذى حديث رقم ١٥٣. النسائى فى الصغرى حديث رقم ٥٤٥. أبو داود حديث رقم ٢٢٥. ابن ماجه حديث رقم ٦٦٩. أجمد فى المسند حديث رقم ٢٣٥٧.

٠٨٠ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٤٥.

و في الحج الحج المحادث المحادث

دون الليل، ولذلك وصفت الأيام بالرمى دون الليالى، قال الله تعالى: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات للحمار المعدودات في أيام معدودات للحمار المعدودات فيها، فلا يجوز الرمى بالليل، فمن رمى ليلا أعاد، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: إن من رمى بعد نصف الليل أجزأه.

والدلیل علی ما نقوله ما روی عن حابر آنه رای النبی الله من یوم النحر علی راحلته، وهو یرمیها مثل حصی الحذف، ویقول: «خذوا عنی مناسککم، فإنی لا آدری لعلی لا القاکم بعد عامی هذاه(۱).

ودليلنا من جهة القياس أن النصف الآخر من الليل وقت للوقـوف بعرفـة، فلـم يكـن وقتًا للرمى كالنصف الأول.

مسألة: إذا ثبت أنه لا يجوز قبل الفحر، فإنه يجوز بعده، وبه قبال أبو حنيفة والشافعي. وقال الشافعي والثورى: لا يجوز قبل طلوع الشمس.

والدليل على ما نقوله أن هذا يجوز فيه الذبح، فحاز فيه الرمى كما بعد طلوع الشمس.

فصل: قوله: «ومن رمى، فقد حل له النحر» بقتضى تقديم الرمسى على النحر، وأن النحر إنما يحل له بعد الفحر.

والأصل في ذلك ما روى عن أنس أن رسول الله الله الله المحرة العقبة، ثم انصرف إلى البدن، فنحرها.

٨٧١ – مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ٱخْبَرَتْهُ أَنْهَا كَانَتْ تَرَى أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ تَأْمُرُ الَّذِي يُصَلِّى لَهَا وَلاَصْحَابِهَا الصَّبْحَ يُصلِّى لَهُمُ الصَّبْحَ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، ثُمَّ تَرْكَبُ فَتَسِيرُ إِلَى مِنَى وَلا تَقِفُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم (۱۲۹۷). النسائي حديث رقم (۳۰۹۲). أبو داود حديث رقم (۱۹۷۰). أحمد في المسند حديث رقم (۱٤۰۱۰). ۸۷۱ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ۸٤۷.

الشرح: قولها: «أنها كانت ترى أسماء بنت أبى بكر تأمر الذى يصلى لها ولأصحابها الصبح» يريد أنها كانت اتخذت إمامًا يصلى بها إذ لا يجوز لها أن توم من أحد رجالاً ولا نساء، وكان يشق عليها النهوض إلى الموقف، إما لضعفها أو لما كان أصابها من العمى، فاتخذت ممن كان يكون معها من يصلى بهم، فتدرك بذلك فضل الجماعة.

فصل: وقولها: «أنها كانت تأمر الذي يصلى لهم الصبح حين يطلع الفجر» تريد أنها كانت تقدم صلاة الصبح أول طلوع الفجر، وهذه السنة لمن وقف بالمزدلفة ليتمكنوا من الوقوف والدعاء، ولا يضيق وقت الوقوف عما يريدونه من طول الدعاء والتضرع إلا أنها كانت تقدم الصلاة لمعنى آخر وهو أن يمكنها التقدم إلى منى، ويمكنها الرمى في خلوة قبل التضايق والتزاحم الذي تكرهه، ولما كان يمنع ما تريد من التستر، فكانت تقدم بذلك الدفع إلى منى، وترك الوقوف بالمزدلفة إذا كان قد فات بها، وبالله التوفيق.

### \* \* \*

# السير في الدفعة

٨٧٢ – مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَنَا حَالِسٌ مَعَهُ، كَيْف كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ (١) فَإِذَا وَجَدَ [فَحُوّةً] (أ) نَصَّ.

قَالَ مَالِك: قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.

الشرح: سؤال السائل عن سير رسول الله على حين دفع، يجوز أن يريد به الدفع من المزدلفة، إلا أن اختصاص أسامة بوقت الدفع من عرفة، هو المشهور لأنه كان

۸۷۲ - أخرجه البخارى في الحج ٥٥٥١. ومسلم في الحج ٢٢٦٣. والنسائي في مناسك الحج ٨٧٢ والنسائي في مناسك الحج ١٩٧٦. وأبو داود في المناسك ١٦٤٢. وابن ماجه في المناسك ٢٠٠٨. وأحمد في مسند الأنصار ٢٠٧٦. ٢٠٧٤، ١٨٠٥. والدارمي في المناسك ١٨٠٥.

<sup>(</sup>١) يسير العنق: بفتحتين، نوع من السير معروف فيه رفق.

<sup>(\*)</sup> فى التمهيد ٢/٣٤: «فرحة». وقال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى: فرحة، وتابعه جماعة، منهم: أبو المصعب وابن بكير وسعيد بـن عفـير، وقـالت طائفـة منهـم ابـن وهـب وابـن القاسـم والقعنبي: فإذا وحد فجوة، والفجوة والفرجة سواء فى اللغة.

على أنه قد روى عن أسامة الإخبار عن الدفع من عرفة خاصة، وأخبر في غيره عن الأمرين، وسؤال السائل، وحفظ أسامة لها، دليل على اهتبال الناس بأمر الحبج، وحفظ سنة النبى الله في ذلك حتى بلغوا إلى حفظ صفة مشيه وإسراعه حيث أسرع، وإيضاعه حيث أوضع ومنازله ومناقل أحواله.

فصل: وقوله: «كان يسير العنق» يريد ضربًا من السير ليس بالشديد رفقًا بالناس وتحرزًا من أذاهم وليقتدوا به في رفق بعضهم على بعض، ويحترز بعضهم من أذى بعض، وهذا ما كان في جماعة الناس وزحامهم، فإذا وجد فجوة، وهي الفرجة من الأرض، يريد ليس فيها أحد «نص»، يريد أنه أسرع في السير؛ لأن النص أرفع من السير، وهذا يقتضى أن سنة المشى في الدفع الإسراع، وإنما يمسك عن بعضه لمانع من زحام أو غيره.

ومعنى ذلك أن لا يخرجوا من حد الوقار والسكينة بالزجر والإيضاع، فأما الإســراع فى المشى الذى لا يخرج عن حد الوقار، فإن ذلك مشروع غير ممنوع، وفى هذا بابــان، أحدهما: فى تبيين وقت الوقوف. والثانى: فى بيان وقت الدفع.

### \* \* \*

# الباب الأول في بيان وقت الوقوف

فأما بيان وقت الوقوف، فإن البائت بالمزدلفة يصلى الصبح في أول طلوع الفحر. والأصل في ذلك حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: هما صلاتان يحولان عن وقتيهما، صلاة المغرب، بعد ما يأتي الناس المزدلفة، والفحر حين يبزغ الفحر، قال: رأيت النبي في الله يفعله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى حديث رقم ۱۹۲۱. مسلم حديث رقم ۱۲۸۲. النسائى فى الصغرى حديث رقم ۱۲۸۲. أبو داود حديث رقم ۱۸۲٤. أجمد فى المسند حديث رقم ۱۸۲٤.

كتاب الحج .....

ومعنى ذلك أنه من كان فى ذلك الموضع يعجل صلاة الفحر قبل الصلاة بها فى القواعد التى يحول البناء بين الفجر، بين المرتقب لــه حتى يرتفع. والثانى لما يراد من تعجيل الوقوف.

مسالة: وآخر وقت الوقوف، إذا أسفر قبل أن تطلع الشمس. وقد روى عن عمرو ابن ميمون أنه قال: شهدت عمر صلى بجمع ثم وقف، فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق نبير، وأن النبي على خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس.

### \* \* \*

## الياب الثاني في بيان وقت الدفع

وأما وقت الدفع، فهو عند الإسفار المذكور متصلاً بالوقوف، ولا يبقى أحد حتى تطلع الشمس، فإن أراد الإمام أن يؤخر حتى تطلع الشمس دفع قبله، وقد فعل ذلك ابن عمرو، وأخر ابن الزبير الوقوف بجمع حتى كادت الشمس أن تطلع، فقال ابن عمر: إنى لأراه يريد أن يصنع كما صنع أهل الجاهلية، فدفع ابن عمر ودفع الناس معه.

فصل: ولا يدفع أحد قبل الفجر، قاله مالك. ووجه ذلك أن الوقوف بعد الفجر مسنون، فلا يدفع قبل وقته، والإمام مقتدى به، فلا يدفع قبله، وهذا مع سلامة الحال، فإن كانت ضرورة تدعو إلى ترك الوقوف دفع قبل الفجر.

٨٧٣ - مَالِك، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَرِّكُ رَاحِلَتَهُ فِي بَطْنِ مُحَسِّرِ.

الشرح: قوله: «كان يحرك راحلته في بطن محسر» هو بطن واد قرب المزدلفة، كان رسول الله بي يحرك ناقته فيه قدر رمية بحجر، وهو قدر بطن الوادى. وقد قال مالك: لا يركض الحاج في بطن محسر. قال ابن المواز: ويسعى الماشى في بطن محسر كنحو ما يحرك الراكب دابته.

\* \* \*

٨٧٣ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٤٩.

# 

٨٧٤ – مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بِمِنَّى: «هَذَا الْمَنْحَرُ، وَكُسلُّ مِنَّى مَنْحَرٌ» وَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ: «هَذَا الْمَنْحَرُ – يَعْنِي الْمَرْوَةَ – وَكُلُّ فِحَاجٍ مَكَّـةَ وَطُرُقِهَـا مَنْحَرٌ».

الشرح: قوله على بمنى: «هذا المنحر، وكل منى منحر» يريد والله أعلم، أن الموضع الذى أشار إليه منحر، ولعله أشار إلى موضع نحره فخصه بذلك؛ لأن منحر النبى على فيه فضيلة.

وقد روى أن عبد الله بن عمر كان ينحر فيه ويقصده ويسابق إليه، ومنحر النبى الله عند الجمرة الأولى التي تلى مسجد مني.

فصل: وقوله على: «وكل منى منحسر» يريد أنه وإن كان هذا مخصوصًا بالفضيلة لاختصاصه بنحره الله أو لغير ذلك من المعانى التي الله أعلم بها، فإن جميع منسى منحر أيضًا ليجزئ النحر به.

وقوله هذا يقتضى اختصاص النحر بموضعمخصوص بمنى، مختص بالنحر، على ثلاث صفات، إن عدمت منها صفة لم يجز النحر بمنى، إحداها: أن يوقف بالهدى بعرفة، والثانية: أن يكون النحر في أيام التشريق، والثالثة: أن يكون النحر في حج، فمتى احتمعت هذه الصفات لم يجز النحر بغيرها. رواه ابن المواز عن مالك.

وقال القاضى أبو إسحاق: لو نحر الهدى في أيام منى بمكة أحزاه، ولم يشترط وقوفه بعرفة.

وجه القول الأول، قوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محلم﴾ [البقرة: ١٩٦]، فذكر النبي الله أن للهدى محلاً، وقد نحر النبي الله هديه في الحج بمنى، ولم ينحر بغيرها، فثبت أنها المنحر في الحج؛ لأن أفعاله على الوجوب.

ووجه القول الثانى ما احتج به القاضى أبو إسحاق من أن مكة الأصل فى النحر غير أن السنة فى هدى الحاج أن يكون بمنى؛ لأنه إذا نحره حلق رأسه، فكان ذلك موضعه، وقد روى عن ابن عباس أنه كان ينحر بمكة.

۸۷٤ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ۸۷٤. وأخرجه بنحوه الـترمذي عـن على ۲۲۳/۳
 كتاب الحج باب عرفة كلها موقف. وابن جزيمة عن على ۲۸۳/٤ برقم ۲۸۸۹.

كتاب الحج ......كتاب الحج .....

مسألة: إذا ثبت ذلك، فمنى كلها منحر إلا ما خلف العقبة، رواه محمد عن مالك.

ووجه ذلك أن ما وقع عليه اسم منى إنما هو ما دون العقبة الـذى هـو منتهـى منى، ولذلك لا يجوز المبيت بمنى دون العقبة ليالى التشريق، فكل حكم يختص بمنى لا تعلق لـه ما دون العقبة كالمبيت والنحر وغير ذلك من الأحكام، والله أعلم.

فصل: وقوله: «وقال في العمرة هذا المنحر، يعنى المروة»، خص المروة بهذا القول لأنه لا تعلق لها ولا لهديها بمنى، فأشار إلى المروة، وقال: «هذا المنحر» على سبيل التخصيص لها والله أعلم، ثم قال: «وكل فجاج مكة وطرقها منحر» يعنى أن العمرة، وإن اختصت بفضيلة ذلك، فإن سائر طرقها ومواضعها يجزى النحر فيها، فكل ما لا يصح نحره بمنى لعدم صفة من الصفات الثلاث التى ذكرناها، فإنه لا ينحر إلا بمكة؛ لأنه لا منحر للهدى غير منى ومكة، والله أعلم.

فصل: وقوله: «المنحر بمكة» مكة نفسها، وما يلى بيوتها من منازل الناس، قاله مالك. وسئل محمد بن دينار عن المنحر في فجاج مكة أو ذي طوى، فقال: من نحر في فجاج مكة، أجزأه.

وروى أشهب عنه: ولا يجزئ أن ينحره عند ثنيـة المدنيـين. وفي المدّونـة مـن روايـة عيسى عن ابن القاسم: لا يجزئه بذى طوى ولا يجزئه حتى يدخل مكـة ولا أعلـم إلا أن مالكًا قاله.

قال القاضى أبو الوليد، رحمه الله: ووجه قول مالك أن ما له حكم المدينة، فإنه منحر، وما ليس له حكم المدينة، فليس بمنحر، وحمل ابن القاسم قوله الله: «وكل فجاج مكة منحر» على أنه يريد بالفجاج ما داخل القرية، وأن اسم مكة داخل مختص بها، لأنه قد نص على أنه ليس لذى طوى حكمها مع كونها ربضًا متصلاً بالمدينة، ولذلك قال مالك: إن كان بها من حاضرى المسجد الحرام، والله أعلم.

٨٧٥ - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا

۸۷۰ - أخرجه البخارى في الحيض ٢٨٥، ٣٠٦، ٣٠٨، الحج ١٤٥٤، ١٥٩٤، ١٥٩٠، ١٥٩٤، ١٥٩٤، ١٥٩٤، ١٥٩٤، ١٥٩٤، ١٥٩٤، ١٥٩٤، ١٦٠٥، ٥١٦٠ والنسائي في الطهارة ٢٦٨، وسلم في الحج ٢١١٧، ٢٢١٥، والنسائي في الطهارة ٢٨٨، الحيض والاستحاضة ٣٤٦، مناسك الحج ٢٠١٠، ٢٦٦٨، ٢٦٦٩، ٢٧١١، ٢٧١١، ٢٧١٠، ٢٧٥٢، ٢٧٥٤، وأبو داود في المناسك ١٥١٨، وابن ماجه في المناسك ٢٧٧٤، ٢٧٥٧، وأحمد في مسند الأنصار ٢٢٩٤، ٢٢٩٧، ٢٣٩٧، ٢٣٧٥٤،

٤٦ .....

سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيحَمْسِ لَيَال بَقِينَ مِن ذِى الْقَعْدَةِ وَلا نُرَى إِلا أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ.

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: أَتَتُكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.

ولا يصح أن يريد به أن أصحاب رسول الله الله الحرم جميعهم بالحج، فقد روى عنها عروة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله الله علم حجة الوداع منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله الله عجة.

فذكرت أن الناس كانوا في ذلك على أحوال مختلفة، وأن منهم من أهل بعمرة خاصة، ثم قالت: «فأما من أهل بعمرة فحل، وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة، فلم يحلوا حتى كان يوم النحر» (١) وهذا ينفى أن يكون من أهل بحج أن يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل.

فصل: وقولها: «فلما دنونا من مكة أمر رسول الله الله الله على معه هدى إذا طاف وسعى أن يحل (٢) محتمل أن يريد أن من ظن أنه سيؤمر أن يردف الحمج على

<sup>-</sup>۲۰۶۲، ۳۲۵۳۹، ۲۲۸۷۱، ۲۲۹۱۶، ۲۰۰۹۷، ۲۳۱۵۲، والدارمي فيسي المناسيك ١٨٢٥.

قال ابن عبد البر في التمهيـد ٢/٦٤: هـذا حـلاف روايـة عـروة عنهـا؛ لأن عـروة يقـول عنهـا: حرحنا مع رسول الله ﷺ فأهللنا بعمرة، وهي حجة واحدة، وحروج واحد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ۱۵۲۲. مسلم حديث رقم ۱۲۱۱. أبو داود حديث رقم ۱۷۷۹. أحمد في المسند حديث رقم ۷٤٦.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر: فهذا فسخ الحج في العمرة، وقد تواترت به الرواية عن النبي على من طرق صحاح من حديث عائشة وغيرها، ولم يرو عن النبي على شهىء يدفعه؛ إلا أن أكثر-

وإنما خص بذلك من لم يكن معه هدى لأن من كان معه هدى قد قلده أو أشعره لينحره في حجه بمنى، فحكمه أن لا يحل حتى ينحر هديه لقوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله﴾ [البقرة: ١٩٦]، فمن كان معه هدى بقى على إحرامه وأردف الحج على عمرته لئلا يحلق رأسه قبل أن يبلغ هديه محله، ومن لم يكن معه هدى حل من عمرته ثم استأنف الإهلال لحجه؛ لأن ذلك أفضل؛ لأنه أتم لعمرته وأتم لحجه؛ لأنه يفرد كل واحد من السنكين بعمله.

و يحتمل أن يكون من لم يكن معه هدى هو الذى أحرم بالعمرة، فلذلك أمر أن يحل من عمرته، ومن كان معه هدى أحرم بحج، فلذلك لم يحل من حجه حتى أتمه يؤيد هذا حديث عروة المتقدم، وهو قولها: فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة، فلم يحلوا حتى كان يوم النحر.

فصل: قوله: «قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا نحر رسول الله على نسانه البقر» يقتضى أن الإنسان، قد ينحر عن غيره.

قال القاضى أبو الوليد: وهذا عندى يقتضى أن ينحر الرجل عن الجماعة من أهل بيته، وهو على وجهين، أحدهما: أن يكون يجرى بحرى الأضحية لم يوقف، ولم يقلد، وإنما وجبت بالنحر كالأضحية، وهذا يرده أن أهل منى لا أضاحى عليهم. والوجه الثانى أن يقلده، ويشعره عنهم، وهو باق على ملكه حتى ينحره عنهم، ويجرى إيجابه بالتقليد بحرى تعيين الأضحية قبل الإيجاب، وإن لم تبلغ مبلغ الإيجاب، إلا أنه مؤثر في التعيين، فهذا يكون في التطوع على هذا الوجه، ولذلك قالوا: «نحر وسول الله عن أزواجه البقر» ولم يعين ما نحر عن كل واحدة منهن.

قال القاضي أبو الوليد: والأظهر من هذا اللفظ الاشتراك على أنه قد روى مفسرًا

<sup>=</sup>العلماء يقولون: إن ذلك خصوص لأصحاب النبى المحاصة، واعتلوا بأن النبى الله إنما أمر أصحابه أن يفسخوا الحج في العمرة؛ ليروى الناس أن العمرة في أشهر الحبج حائزة، وذلك أن قريشا كانت تراها في أشهر الحج من أفجر الفحور، وكانت لا تستجيز ذلك البتة؛ وكانت تقول: إذا حرج صفر - وكانوا يجعلون المحرم صفر - وبرأ الدبر، وعفا الأثر، حلت العمرة لمن اعتمر. فأمر رسول الله المحاصابة من لم يكن منهم معه هدى أن يفسخ حجه في عمرة، ليعلم الناس أنه لا بأس بالعمرة في أشهر الحج.

٨٤ ..... كتاب الحج

من حديث ابن شهاب عن عمرة عن عائشة، قالت: ما ذبح رسول الله على عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة واحدة. وأما الذي يمنع منه الاشتراك، ففيمن ملك الهدى، وليس من هذا السبيل.

فصل: وقولها: «نحو رسول الله فلل عن أزواجه البقر» ولم بعمين ما نحر عمن كل واحدة لما ورد عليهن بلحم بقر، فسألت عنه، دليل على أن اللحم الذي دخل به عليهن من لحم ما نحر عنهن، وذلك يقتضى أيضًا النحر للبقر.

وقد احتار مالك فيها الذبح على أنه يجوز فيها النحر غير أن هذا الحديث ورد بلفظ النحر وورد بلفظ الذبح، ويحتمل أنه لما استوى ذلك عند الراوى للحديث عبر عن الذكاة بأى اللفظين أمكنه، فعبر عنها مرة بالذبح ومرة بالنحر.

فصل: وقول القاسم: «أتتك والله بالحديث على وجهه» تصديقًا لعمرة وإحبارًا عـن حفظها للحديث وضبطها له، وأنها لم تغير شيئًا منه بتأويل، ولا تجوز ولا غيره.

٨٧٦ - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، عَـنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَت لِرَسُولِ اللّهِ فَلَيْ: مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُوا وَلَـمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِك؟ فَقَالَ: «إِنِّى لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ».

الشرح: قول حفصة لرسول الله الله الله الله الله الله الله عمرتك الناس حلوا، ولم تحل أنت من عمرتك الله الله الحج؛ لأن معناهما جميعًا القصد يقال حج الرحل البيت

۸۷٦ - أخرجه البخارى في الحج ١٤٦٤. ومسلم في الحج ٢١٦٢. والنسائي في مناسك الحج، ٢٢٣، والنسائي في مناسك الحج، ٢٦٣٢، ٢٧٢٩. وأبر داود في المناسك ١٥٤١. وابن ماجه فسي المناسك ٣٠٣٧. وأحمد في مسند الأنصار ٢٥٢٠.

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/٥: هكذا قال يحيى في هذا الحديث: ما شأن الناس حلوا وأنت لم تحل من عمرتك؟ وتابعه جماعة من الرواة، منهم: عتيق الزبيرى وعبد الله بن يوسف التنيسي والقعنبي وابن بكير وأبو مصعب. وقال ابن القاسم وابن وهب عن مالك في هذا الحديث: ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك، والمعنى واحد عند أهل العلم، ولم يختلف الرواة عن مالك في قوله: ولم تحل أنت من عمرتك؛ وزعم بعض الناس أنه لم يقل أحد في هذا الحديث عن نافع: ولم تحل أنت من عمرتك، إلا مالك وحده، وحعل هذا القول حوابا لسائله عن معنى هذا الحديث. وقال ابن عبد البر: فلا أدرى ممن أتعجب؟ من المسئول الذي استحيا أن يقول: لا أدرى، أو من السائل الذي قنع بمثل هذا الجواب، والله المستعان. وهذه اللفظة قد قالها عن نافع جماعة، منهم: مالك وعبيدالله بن عمر وأيوب السختياني؟-

كتاب الحج ..... إذا قصده واعتمره إذا قصده، فلما كان معناهما واحدًا، عبرت عن أحدهما بالآخر،

إذا قصده واعتمره إذا قصده، فلما كان معناهما واحدًا، عـبرت عـن احدهمـا بـالاخر وإن كان كل واحد منهما واقعًا في الشرع على نوع مخصوص من القصد والنسك.

ويحتمل أن حفصة اعتقدت أنه كان معتمرًا، فقالت له ذلك على ما اعتقدت، فأعلمها بقوله: «إنى لبدت رأسى وقلدت هديى، فلا أحل حتى أنحو» أنه محرم إحرامًا، لا يمكنه التحلل منه، وذلك لا يكون عاريًا من حج، وليس فى قوله على: «لبدت رأسى وقلدت هديى» ما يمنع من أن يحل من عمرته المفردة لأن من لبد رأسه وقلد هديه، وأحرم بعمرته ينحر هديه، ويحلق رأسه عند إكمالها، ولا يجب عليه لأجل التلبيد والتقليد أن يردف عليها حجة.

وإنما معنى ذلك والله أعلم أن في الكلام حذفًا، وذلك أن يعلمها أنه لبد رأسه وقل د هديه للحج، فلا يمكنه التحلل من ذلك قبل أن يبلغ الهدى محله، وينحره بمنى بعد كمال حجته.

وأما من أحرم بعمرته وأكمل عملها، فإنه لا يجوز له أن يردف الحج عليها، ويلزمه أن يحلق ويتحلل ثم يحرم بالحج إن شاء لأنه ليس في إردافه الحج على عمرة، قد كمل عملها غير تأخير الحلاق، وذلك نقص في النسك، يجب جبرانه بالدم.

ولا يجوز أن يقال كره الحلاق لقرب الحج على ما كره مالك للمعتمر أن يحلق إذا قرب الموسم، وإن كان يستحب الحلاق لغيره؛ لأن مالكًا قال: إنه يقصر بدلا من الحلاق، ويوفر شعره لحلاق الحج، فيجمع بين الأمرين وحفصة لم تسأله عن ترك الحلاق، وإنما سألته عن ترك التحلل، والله أعلم.

\* \* \*

## العمل في النحر

٨٧٧ - مَالِك، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَـنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِى ّ بْنِ أَبِي طَـالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ وَنَحَرَ غَيْرُهُ بَعْضَهُ (١).

<sup>-</sup> وهؤلاء حفاظ أصحاب نافع، والحجة فيه على من خالفهم؛ ورواه ابـن جريـج عـن نـافع، فلـم يقل: من عمرتك.

م ١٥٠٨ - أحرجه أبو داود في المناسك ١٥٠١. وذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٥٠٣. (١) قال ابن عبد البر في التمهيد ٧/٦ه: هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث عن على.=

الشرح: قوله: «أن رسول الله على نعض هديمه» يقتضى مباشرته لذلك، وإن كان يقال نحر بدنه إذا أمر من ينحرها إلا أن الأظهر من اللفظ مباشرة ذلك لاسيما وقد بين ذلك بقوله: «ونحر غيره بعضه» فدل ذلك على أنه أراد بما أضاف إليه نحره المباشرة، ولذلك فرق بينه وبين ما لم يباشره باللفظ، ولو أراد أن غيره نحر ما أضافه إليه لجمع الكل في لفظ واحد.

وقد تقدم أن الأفضل مباشرة من أهدى نحر هديه لما فى ذلك من التواضع والإتيان بتمام النسك، ولأنه من القرب التى لها تعلق بالمال وبالبدن، ولا خلاف فى أن ما كان بهذه الصفة أن الاستنابة فيه ممنوعة كالحج.

فصل: وقوله: «ونحره غير بعضه» يصح أن يريد به تبيين حواز استنابة غيره في ذلك، فأعلمنا بفضيلة المباشرة بمباشرته، وأعلمنا بجواز الاستنابة بما ولى من ذلك غيره.

٨٧٨ - مَالِك، عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَسَةً، فَإِنَّـهُ يُقَلِّدُهَـا نَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْمَا الْبَيْتِ أَوْ بَمِنَى يَـوْمَ النَّحْرِ، لَيْسَ لَهَـا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنَ الإبلِ أَوِ الْبَقَرِ فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ.

قوله: «من نذر بدنة فإنه يقلدها» يقتضى أن لفظ البدنة لا ينطلق إلا على الهدى وفى عرف الاستعمال أن البدنة من الإبل ما أهدى، ولذلك قال: إن من نذر بدنة فحكمه أن يلقد، ومن نذر جزورًا، ففرق بينهما في اللفظ لما افترقا في المعنى، وصار عنده اسم البدنة مختصًا بالهدى، واسم الجزور مختصًا بما ليس بهدى.

والنذر للإبل على ضر بين، أحدهما: أن ينذرها باسم البدنة أو ينذرها باسم البدنة أو ينذرها باسم البدنة، فإن ذلك يكون على ثلاثة أوجه، أحدها: أن لا ينوى

حوتابعه القعنبى، فجعله عن على أيضا كما رواه يحيى. ورواه ابن بكير وسعيد بن عفير وابن القاسم وعبد الله بن نافع وأبو مصعب والشافعى، فقالوا فيه: عن مالك، عن جعفر، عن أبيه أن رسول الله الحديث، لم يقل عن حابر، ولا عن على. وقال: الصحيح فيه جعفر بن محمد عن أبيه، عن حابر، وذلك موحود في رواية محمد بن على عن حابر في الحديث الطويل في الحج، وإنما حاء حديث على رضى الله عنه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه لا أحفظه من وحه آخر. وقال: وهذا المن صحيح ثابت من حديث حابر وحديث على.

۸۷۸ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٥٥. البيهقي في السنن الكبرى ٢٣٢/٥. الجصاص في أحكام القرآن ٢٤٣/٣.

كتاب الحج .....

هديًا ولا غيره، والثانى: أن ينوى الهدى، والثالث: أن ينوى غير الهدى، فإن لم ينو شيئًا، فالأظهر عندى أن لها حكم الهدى، وهو الأظهر من قول عبد الله بن عمر؛ لأنه لم يشترط فى البدنة نية ولا غيرها، ولأن لفظ البدنة مختص بالهدى، فوجب أن يحمل عليه.

وإن نوى الهدى، فهو أبين فى وجوب حكم الهدى، فإن نوى غير ذلك، فهو على ما نوى إلا أنه نذر خاز له أن ينحره ما نوى إلا أنه نذر ذلك بموضع مخصوص غير مكة، وكان بموضع نذر حاز له أن ينحره به، وإن كان بموضع يتكلف إليه سوق البدنة نحرها بموضعه، ولم يجز أن تساق إلى غير مكة.

قال القاضى أبو الوليد، رضى الله عنه: وهذا عندى فى المعينة، وأما غير المعينة، فيحوز عندى أن يشتريها بموضع نذر نحرها وينحرها هناك؛ لأنه لا يمنع من احتصاص صدقته بموضع يخصه، وإنما منعه من سوى البدن إلى غير مكة.

فصل: وقوله: «ومن نذر جزورًا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء» يريد أن من نذره باسم الجزور، وهو لفظ مختص بغير الهدى، ولا ينطلق من جهة عرف الشرع على الهدى، فمن نذره على هذا الوجه، فهو عمل يتقرب به إلى الله عز وجل على وجه الصدقة.

قال: وهذا عندى أن النذر إنما هو في إطعام المساكين لحمها، فأما إراقة الدم، فيحب عندى أن يكون النذر غير متعلق به، لأن إراقة الدماء لا تكون إلا بمكة أو بمنى في الحج أو العمرة لفدية الأذى، فلا يساق إلى غير مكة لاختصاصه بذلك المكان، وكذلك الأضحية.

ولو أن من نذر نحر الجزور بغير مكة يشتريها منحورة، فتصدق بها لأجزأ عندى؛ لأن إراقة دمها لا يتعلق به النذر؛ لأنه ليس من القرب في ذلك المكان، ولذلك ذكرها ابن عمر باسم الجزور، ولم يقل هديًا ولا دمًا.

فصل: ولم يقصد بذكر الإبل والبقر دون الغنم، أن النذر لا يتعلق بغيرهما، إنما قصد إلى أن البقرة تنوب عن البدنة، ولذلك قال فيمن نذر بدنة، فلم يجدها: فلينحر بقرة، وإن الشاة لا تجزى عن البدنة، ويجب أن لا تجزى على ذلك عن البقرة.

 ٧٥ ..... كتاب الحج

مخصوص. والثاني: أن من نذر سوق جزور معين إلى موضع من المواضع، فإن نـذر سوقه باطل وينحره حيث شاء من المواضع التي لا يتكلف سوقه إليها لقربها.

٨٧٩ - مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنْحَرُ بُدْنَهُ قِيَامًا.

الشرح: قد تقدم الكلام في مثل هذا، وأن السنة نحرها قيامًا مصفوفة الأيدى إلا أن يخاف منها نفارًا، فتنحر على الوجه الذي يمكن ذلك منها معقولة أو كيف أمكن بما يغنى الناظر في ذلك إن شاء الله.

قَالَ مَالِك: لا يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ، وَلا يَنْبَغِى لأَحَدٍ أَنْ يَنْحَرَ قَبْلَ الْفَحْرِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَإِنَّمَا الْعَمَلُ كُلَّهُ يَوْمَ النَّحْرِ الذَّبْحُ وَلُبْسُ النَّيَابِ وَإِلْقَاءُ النَّفَتِ، وَالْحِلاقُ لا يَكُونُ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ يُفْعَلُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ.

الشرح: قوله: «لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه» وذلك أن سنة الذبيح أن يفعل قبل الحلاق.

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله ﴿ البقرة: ١٩٦]، وكذلك فعل رسول الله ﴿ بدأ في نحر هديه، نم حلق بعد ذلك، فمن خالف هذا، فقدم الحلاق قبل النحر، فلا يخلو أن يقدم الحلاق، خطأ وجهلا، وعمدًا أو قصدًا، فإن كان ذلك خطأ وجهلاً فلا شيء عليه. رواه ابن حبيب عن ابن القاسم. وهو المشهور من مذهب مالك. وقال ابن الماحشون: عليه الهدى، وبه قال أبو حنيفة.

وجه القول الأول ما روى أن رجلاً، قال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر؟، فقال الله الم أشعر ولا حرج» (١). وقال ابن الماجشون: معنى ذلك أن لا إثم عليه؛ لأن اسم الحرج يطلق على الإثم دون الهدى. ولابن القاسم أن يقول: إن هذا موضع تعليم لما يجب على السائل، فلو وجب عليه الهدى لأمره به، ولنقل إلينا. وقد روى هذا الحديث من طرق، ولم يرو شيء منها هنا، والله أعلم.

مسألة: وأما إن كان على وجه العمل، فقد روى القاضي أبو الحسن أنه يجوز تقديسم

٨٧٩ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٥٥٨.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ۱۲۶. مسلم حديث رقم ۱۳۰٦. أحمد في المسند حديث رقم ۵۳۰ الدارمي حديث رقم ۱۹۰۷.

فصل: وقوله: «ولا ينبغى لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر». وحه ذلك أن كل نسك ونحر، فإنه لا يكون شيء منه بالليل، وإنما هـ و كله بالنهـار. وقد استدل مالك على ذلك بقوله تعالى: ﴿ويدكروا اسم الله في أيام معلومات﴾ [الحج: ٢٨]، وقد تقدم الكلام في أنه لا يجزى لنحر بالليل بما يغني عن إعادته وإذا قلنا إنه لا يجوز النحر قبل الفجر، فلا يجوز الرمي قبل الفجر؛ لأنه مرتب عليه.

فصل: وقوله: «وإنما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفت والحلاق ولا يكون شيء منه قبل الفجر» وتحرير ذلك أنه نسك يتقدم عليه الرمي، فلا يتكرر مثله قبله، فوحب أن لا يجوز فعله قبل يوم النحر. أصل ذلك إلقاء التفت والحلاق. وأما طواف الإفاضة، فإن مثله يتكرر وهو طواف الورود.

مسألة: وقد اختلف الناس في يوم الحج الأكبر، فقال مالك: إنه يـوم النحر، وقـال قوم: إنه يوم عرفة.

والدليل على ذلك ما روى عن أبى هريرة أنه قال: بعثنى أبو بكر فيمن يؤذن يـوم النحر بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريـان، والحـج الأكبر يـوم النحر.

#### \* \* \*

### الحلاق

• ٨٨ - مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ: «اللَّهُ مَّ

۸۸ - أخرجه البخارى في الحج ١٦١٢. ومسلم في الحيج ٢٢٩٣. والترمذي في الحج ٨٨٠. والنسائي في مناسك الحج ٢٨٠٨. وأبو داود في المناسك ١٦٨٩. وابن ماجه في المناسك ٣٠٣٥. وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة ٢٤٢٨، ٢٦٦٤، ٥٢٥٠، ٥٧٣٥، ٥٩٥٤، ٥٩٠٣. والدارمي في المناسك ١٨٢٧. والبيهقي ٥/٣٠١ عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة ٢٠٢/٧ عن ابن عمر.

قال ابن عبد البر في التمهيد ٦٢/٦: هكذا هذا الحديث عندهم جميعا عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ وكذلك رواه سائر أصحاب نافع، لم يذكر واحد من رواته فيه أنه كان يوم الحديبية، وهو تقصير وحذف؛ والمحفوظ في هذا الخديث، أن دعاء رسول الله الله المحلقين ثلاث،

٥٤
 ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَشُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ»،
 قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ».

الشرح: قوله على التحلل بهذا الباب على ضربين، حلاق وتقصير، وذلك ستة على التقصير، وذلك أن التحلل بهذا الباب على ضربين، حلاق وتقصير، وذلك ستة أبواب، أولها: فيمن حكمه الحلاق والتقصير، والباب الثانى: في صفة الحلاق والتقصير، والباب الثانم: في موضع الحلاق والتقصير، والباب الرابع: في وقتهما، والباب الخامس: فيما يتعلق بهما من الأحكام، والباب السادس: هل هو نسك أو قلل.

### \* \* \*

## الباب الأول في من حكمه الحلاق والتقصير

الأفضل للرجال الحلاق، وذلك أن النبي الله حلق، وقال: «خمدوا عنى مناسككم» ولا يخلو فعله في ذلك من الوجوب أو الندب, ودليل آخر من الحديث المتقدم، وهو أنه الله خص المحلقين بالدعاء لهم، وكرر ذلك إظهارا لفضيلة الحلاق، فمن قصر مع القدرة على الحلاق والتمكن منه أجزأه، ولا شيء عليه، وقد قبال تعالى: ﴿محلقين رءوسكم ومقصرين ﴾ [الفتح: ٢٧].

مسألة: ومن حل من عمرته في أشهر الحبج، فبالحلاق لمه أفضل إلا أن تفوت أيبام الحج، ويريد أن يحج، فليقصر لمكان حلاقه في الحج، قال محمد بن المبواز: ووجمه ذلك ما يريد من تخصيص الحج الذي هو أفضل النسكين بالحلاق.

مسالة: وأما المرأة، فقد قال ابن حبيب: ليس على من حج من النساء حلاق، وقد نهى عنه النبى الله المرأة فى حج أو عمرة. وقال: هى مثلة، وهو الذي رواه ابن حبيب، وإن لم نعرف له إسنادًا صحيحًا إلا أنه من قول العلماء وهو الصحيح؛ لأن حلاق المرأة مثه؛ لأنه حلاق غير معتاد كحلاق الرجل لحيته وشاربه.

\* \* \*

دوللمقصرين مرة، إنما حرى يوم الحديبية حين صد عن البيست، فنحر وحلق ودعا للمحلقين؛ وهذا معروف مشهور محفوظ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبى سعيد الخمدرى وأبى هريرة وحبشى بن حنادة وغيرهم.

## الباب الثاني في صفة الحلاق والتقصير

أما صفة الحلاق، فقد قال ابن المواز عن مالك في الحاج: إن من الشأن أن يغسل رأسه بالخطمي والغاسول، حين يريد أن يحلق، قال: ولا بأس أن يتنور ويقص شاربه ولحيته قبل أن يحلق.

وروى ابن الموازعن ابن القاسم في المعتمر يغسل رأسه قبل أن يحلقه، أو يقتل شيئًا من الدواب، أو يلبس قميصًا بعد تمام السعى، قال: أكره ذلك. وهذا ليس على معنى الحلاق بين مالك وابن القاسم.

وإنما اختلف قولهما؛ لأن مالكًا تكلم في حكم الحج وابن القاسم تكلم في حكم العمرة. والفرق بينهما أن الحاج قد وحد منه قبل الحلاق تحلل، وهو الرمي والمعتمر لا يوجد منه قبل الحلاق تحلل.

مسألة: ويبدأ بالحلاق من الشق الأيمن، ويبلغ به إلى العظمين اللذين في الصدغين عند منتهى اللحية، قاله ابن حبيب. ولا يجزئ حلق الرأس دون استيعابه، حكاه الشيخ أبو بكر وغيره عن مالك.

والدليل على ذلك أن النبي ﷺ حلق رأسه، وقال: «خذوا عنى مناسككم».

وأما التقصير، فلا يخلو أن يكون المقصر، رحلاً أو امرأة، فإن كان رحلاً، فقـد قـال مالك: ليس تقصير الرحل أن يأخذ من أطراف شعره، ولكن يجز ذلك حزًا، وليس مشـل المرأة، فإن لم يجزه، وأخذ منه، فقد أخطأ ويجزيه، وبه قال الشيخ أبو بكر.

ومعنى ذلك أن يأخذ منه ما يقع عليه اسم التقصير، وليس ذلك بأن يأخذ اليسير من شعر رأسه.

قال القاضى أبو الوليد: وفى هذا عندى نظر، وذلك أنه قد منع أن يفعل من ذلك ما تفعله المرأة، والذى تفعله المرأة يقع عليه اسم التقصير، ولو كان الذى يأخذ من أطسراف شعره لا يقع عليه اسم التقصير لم يجزه. وقد قال مالك: إنه يجزئه، وإنما أراد المبالغة فسى ذلك على وجه الاستحباب، وأن يبلغ به الحد الذى يقرب من أصول الشعر، وهذا الذى يوصف بالجز.

مسألة: وأما المرأة، فإنها إذا أرادت الإحرام أخذت من قرونها لتقصر، فإذا حلت قصرت، قاله ابن المواز: ومعنى ذلك أن تيسر في مواضع التقصير ليتمكن الأخذ من جميعه.

٥٦ ..... كتاب الحج

مسألة: وكم مقدار ما تقصر؟ روى عن ابن عمر أنه قال: مقدار أنملة. وقد روى ابن حبيب عن مالك: قدر الأنملة، أو فوق ذلك بقليل، أو دونه بقليل. وروى عن عائشة: يجزها قدر التطريف.

قال مالك: ايس لذلك عندنا حد معلوم، وما أخذت منه أجزأها، ولابد من أن تعمم بالتقصير الشعر كله، طويله وقصيره. والدليل على ذلك أنها عبادة تتعلق بالرأس، فكمان حكمها فيه الاستيعاب كالمسح في الوضوء.

\* \* \*

## الباب الثالث في موضع الحلاق والتقصير

موضع الحلاق في الحج مني، وفي العمرة مكة، وإنما يتعلق الحلاق والتقصير بهذين الموضعين على أنه هو المشروع على سبيل الاستحباب. وقد قال مالك في الذي يذكر الحلاق بمكة قبل الطواف للإفاضة: لا يطوف، وليرجع إلى مني، فيحلق ثم يفيض، فإن لم يفعل وحلق بمكة أجزأ عنه. وقد روى ابن القاسم فيمن حلق في الحل أيام مني: لا أرى عليه شيئًا إذا حلق في أيام مني.

\* \* \*

## الباب الرابع في وقت الحلاق والتقصير

أما الحلاق والتقصير، فله وقتان، أحدهما: أن يوقت بالزمان، والثانى: أن يوقت بفعل ما هو مقدم عليه فى الرتبة، فأما توقيته بالزمان فبعد طلوع الفحر بعد رمى جمرة العقبة، وأما آخره، فقد روى محمد عن مالك، فيمن أفاض قبل أن يحلق: إن ذكر فى أيام منى فحلق، فلا شىء عليه، وإن ذكر بعدها حلق وأهدى.

وقال ابن القاسم: إذا تباعد ذلك بعد الإفاضة أهدى، وليس لذلك حـد، وإن ذكر وهو بمكة قبل أن يفيض، فليرجع حتى يحلق، ثم يفيض، وسنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى.

مسألة: وأما توقيته بما يترتب عليه من الأفعال، فإنه إذا طلع الفجر حال الرمى، فإذا رمى نحر هديًا، إن كان معه، ثم يحلق بعد ذلك، ثم له أن يطوف للإفاضة.

ومن حلق قبل أن يرمى، فقد قال ابن حبيب: من جهـل محلـق يـوم النحـر قبـل أن يرمى، فدية الأذى.

كتاب الحج .....

ووجه ذلك أنه حلق قبل أن يوجد منه تحلل والحلق في ذلك الوقت محظور لحق إحرام لم يوجد فيه تحلل، فلزمه لذلك فدية الأذى، وهذا فيمن أفرد الحج، وسواء كان قدم السعى أو أخره كالمراهق الوارد أو المحرم بالحج من مكة.

وأما القارن، فالمشهور من مذهب مالك أن حكمه في ذلك حكم المفرد. وذهب أبو بكر بن الجهم إلى أن القارن لا يحلق بعد الرمي حتى يطوف ويسعى، والله أعلم.

ومن أفاض قبل الحلاق، ففى المختصر أنه الحتلف فيه، فقيل يرجع فيحلق، ثم يفيض، فإن لم يفض، فلا شيء عليه وقيل ينحره ثم يحلق، ولا شيء عليه، وسنذكره بعد هذا إن شاء الله.

### \* \* \*

## الباب الخامس فيما يتعلق بهما من الأحكام

أما ما يتعلق بهما من الأحكام، فإنه لا يخلو أن يكون المحسرم حاجًا أو معتمرًا فيان كان حاجًا، فإذا حلق فقد حل له كل شيء حرم عليه من إلقاء التفث، وجاز له أن يدهن ويقص شاربه، ويلبس المخيط.

وقد تقدم من قول مالك: أن ذلك كلمه قمد حل لمه بالرمى قبل الحلاق، وأنه إذا حلق، فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب والصيد حتى يفيض من منى إلى مكة, قال ابن حبيب: وفي الطيب احتلاف.

مسألة: ومن وطئ قبل أن يحلق أو يقصر، فقد لزمه الهدى كان فى حج أو عمرة، رواه ابن القاسم عن مالك ويجب أن يكون معنى ذلك فى الحج أنه رمى وطاف للإفاضة ثم وطئ قبل أن يحلق، فلزمه الهدى لأنه قد بقى عليه بعض التحلل، وهو الحلاق أو ما يقوم مقامه من التقصير.

مسألة: ومن مس الطيب قبل أن يحلق في الحج، فقد أساء ولا دم عليه.

ووجه ذلك أنه قد وجد منه تحلل، وهذه حالة مختلف فيها في إباحته.

مسألة: وأما المعتمر، فإذا كمل طوافه وسعيه، فلا يلبس ثيابًا، ولا يمس طيبًا حتى يحلق أو يقصر. وقد كره مالك ذلك كله، وقد تقدم ذكره، فإن فعل، فقد قال ابن حبيب عن مالك: لا شيء عليه.

و وجه ذلك أنه قد كمل عمرته، ولم يبق عليه منها شيء غير التحلل.

مسألة: فإن وطئ قبل أن يحلق، فقد اختلف قول مالك فيه في رواية ابن المـواز عنـه، قال مرة: عليه عمرة أخرى. وقال مرة: ليس عليه إلا الهدى.

وحه القول الأول أنه لم يوجد منه تحلل في هذا النسك، فإذا وطئ وحب أن يفسد. أصل ذلك إذا وطئ في الحج قبل الرمي.

ووجه الرواية الثانية أنه وقت لو مس فيه الطيب لم تجب عليه فدية، فبإذا وطبئ لسم تفسد عمرته، وإنما يلزمه الهدى لما وطئ قبل أن يتحلل وبعد تمام فعل العمرة.

ووجه الرواية الثالثة أنه وقت لو مس فيه الطيب ولبس المخيط، لم تجب عليه فدية، فإذا وطئ لم يجب عليه شيء في العمرة. أصل ذلك ما بعد الحلاق، والله أعلم.

### \* \* \*

## الباب السادس هل هو نسك أو تحلل

لنا أنه نسك من مناسك الحج، وهو أحد قولى الشافعي، ولمه قبول آخر: أنه مساح بعد الحظر يمنع الإحرام، فإذا زال الإحرام زال تحريمه للحلاق، وتقليم الأظفار، ولبس الثياب.

والدليل على أنه نسك يثاب صاحبه على فعله قوله تعالى: ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ﴾ [الفتح: ٢٧] الآية، فوصف دخول المسجد على هذه الصفة فيما وعدهم به، ولو لم يكن نسكًا مقصودًا لما وصف دخولهم به كما لم يصف دخولهم بلبسهم الثياب والتطيب. ووجه ثان أنه كناية عن الحج أو العمرة، ولو لم يكن من النسك لما كنى به عنه.

ودليلنا من جهة السنة الحديث المتقدم أنه فلل قال: «رحم الله المحلقين، ثم قال في الثالثة: والمقصرين» فلو لم يكن فعلاً يثاب عليه فاعلمه لما دعا له، والثاني: أنه أظهر تفضيل الحلاق على التقصير، ولو لم يكن نسكًا له فضيلة من عليه ثواب لما كان أفضل من التقصير كما أنه ليس لبس نوع من الثياب أفضل من لبس غير ذلك.

٨٨١ - مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلا،

٨٨١ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٥٧.

الشرح: قوله: «أنه كان إذا دخل مكمة معتمرًا أو طاف وسعى ليلاً أخر الحلاق حتى يصبح» ووصف ذلك بالتأخير؛ لأن السنة تعجيله، واتصاله بالفراغ من السعى لما فيه من تعجيل سلامة النسك مما عسى أن يدخل عليه من نقص وطء أو غيره، وجاز التأخير لما يتعلق بالوقت من تعذر الحلاق في الأغلب

وقد روى عن مالك فيمن طاف وسعى لعمرته من الليل: فلا بأس أن يؤخر الحلاق إلى الصبح. قال: وتعجيل ذلك أفضل.

فصل: وقوله: «ولكنه لا يعود إلى البيت» يريد أنه كان لا يطوف بالبيت حتى يتحلل من عمرته بالحلاق؛ لأن من سنة المعتمر أن لا يطوف بالبيت متنفلاً حتى يكمل عمرته، ويتحلل منها بالحلاق.

وقد قال مالك فيمن طاف وسعى لعمرته ليلاً فأحر الحلاق حتى يصبح: لا يتنفل بطواف، ولا يدخل البيت، ولا يقربه حتى يحلق. قال أصبغ في العتبية والموازية: فإن فعل، فلا شيء عليه. قال مالك: ولا يدخل البيت حتى يحلق، فإن فعل، فذلك واسع.

وهذا على ما تقدم أن الخلاف بمنى على وجه الاستحباب، لأن النحر بها والحلاق متصل، وقد شرع تعجيله، وكذلك فعل النبى الله نحر هديه وحلق رأسه بمنى بأثر نحر هديه، وأفعاله الله على الوجوب، أو على الندب، فمن نسى حلق رأسه، فذكر ذلك بمنى أيام منى حلق بها.

قَالَ مَالِك: إِلْقَاءُ التَّفَتُ حِلاقُ الشَّعْرِ وَلَبْسُ الثَّيَابِ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ.

قَالَ يَخْيَى: سُئِلَ مَالِك عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْحِلاقَ بِمِنِّى فِي الْحَـجِّ هَـلْ لَـهُ رُحْصَـةٌ فِي أَنْ يَحْلِقَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: ذَلِكَ وَاسِعٌ، وَالْحِلاقُ بِمِنِّى أَحَبُّ إِلَىَّ<sup>(١)</sup>.

الشرح: وهذا على نحو ما تقدم أن الحلاق بمنى على وجه الاستحباب لأن النحر بها والحلاق متصل، وقد شرع تعجيله، وكذلك فعل النبي ﷺ نحر هديه وحلق رأسه

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ١١١/١٣.

قَالَ مَالِك: الأَمْرُ الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ أَحَدًا لا يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَلا يَمْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ، وَلا يَحِلُّ مِنْ شَيْءِ حَدُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَحِلَّ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يَحِلَّ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يَحِلَّ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يَحِلَّ مِنْ شَعْدِهِ مَرْمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحِلُّ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يَحِلُ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يَدِمْ النَّحْرِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿وَلا تُحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَدِمُ الْهَدْيُ مُحِلَّهُ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وهذا على نحو ما تقدم أن أحدًا لا يحلق ولا يأخذ من شعره ممن كان معه هدى حتى ينحر لما قدمناه من أن الحلاق بعد النحر.

والأصل فى ذلك ما احتج به مالك من قوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله ﴾ وهذا وإن كان بلفظ البلاغ، فإن معناه النحر؛ لأنه قد قال تعالى: ﴿هديما بالغ الكعبة ﴾ [المائدة: ٩٥]، ومعناه منحور بها بدليل أنه لو مات بها قبل أن ينحر لما أجزاً عن جزاء الصيد.

فصل: وقوله: «ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل يوم النحر بمني» يريد أنه لا يكون تحلل من شيء من الإحرام قبل يوم النحر، ولذلك قلنا إنه لا يرمى الجمرة ولا يحلق قبل طلوع الفجر من يوم النحر، وهذا يقتضى أنه لا يفيض قبل طلوع الفجر، وقد تقدم للقاضى أبي الحسن نحو ذلك.

### \* \* \*

### التقصير

٨٨٢ – مَالِك، عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ، وَهُـوَ يُرِيدُ الْحَجَّ، لَمْ يَأْخُذُ مِنْ رَأْسِهِ وَلا مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا حَتَّى يَحُجَّ.

قَالَ مَالِك: لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ.

الشرح: قوله: «كان لا يأخذ من رأسه ولحيته شيئًا إذا نوى الحج بعد الفطر من رمضان» لأنه كان يريد توفير ما يأخذ من ذلك فى حجه عند الحلاق، وإنما ذلك مستحب، ولذلك استحب للمعتمر أن لا يحلق إذا كان بقرب الحج ليوفر شعره

٨٨٢ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٥٨. الشافعي في الأم ٧٥٣/٧.

كتاب الحج ..... للحلاق في الحج، ولعل عبد الله بن عمر كان يترك ذلك بعد الأخذ منه عند الفطر للتحمل للعيد، ولذلك لم يوقت ترك الأخذ منه بما قبل العيد.

فصل: وقول مالك: «وليس ذلك على الناس» يريد أنه لا يجب على الناس التزام مثل هذا على وحه الوحوب، ويحتمل أن يريد أنه ليس عليهم على وجه الندب والاستحباب؛ لأنه لم يرد ما يؤيده عند مالك، رحمه الله، ولما فيه من طول التشعث وتقديم الامتناع من الأحذ من الشعر قبل الإحرام بمدة طويلة، والله أعلم.

٨٨٣ - مَالِك، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ
 أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبهِ.

الشرح: قوله: «أنه كان إذا حلق في حج أو عمرة أخد من لحيته وشاربه» يريد أنه كان يقص منهما مع حلق رأسه، وقد استحب ذلك مالك، رحمه الله، لأن الأخذ منهما على وجه لا يغير الخلقة من الجمال والاستئصال لهما مثلة كحلق رأس المرأة، فمنع من استئصاهما أو أن يقع منهما ما يغير الخلقة، ويؤدى إلى المثلة.

وأما ما تزايد منها وحرج عن حد الجمال إلى حد التشعث وبقاؤه مثله، فإن أحــذه مشروع، فلما كانت من الشعور التي يجوز الأخذ منهــا تعلـق بهــا حكــم النســك علــى وحه الاستحباب.

٨٨٤ - مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلا أَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: إِنِّى أَفَضْتُ وَأَفَضْتُ مَعِى بِأَهْلِى، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبٍ، فَلَهَبْتُ لأَدْنُو مِنْ أَقْصَرْ مِنْ شَعَرِى بَعْدُ، فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِى ثُمَّ وَقَعْتُ إِهْلِى، فَقَالَتْ: إِنِّى لَمْ أُقَصِرْ مِنْ شَعَرِى بَعْدُ، فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ.
 بها، فَضَحِكَ الْقَاسِمُ، وَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ.

قَالَ مَالِك: أَسْتَحِبُ فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يُهْرِقَ دَمًا، وَذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَلْيُهْرِقْ دَمًا(١).

٨٨٣ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٥٥٩. الشافعي في الأم ٢٥٣/٧. المغنى ٤٣٧/٣. المجموع ١٦٤،١،١٦٤.

٨٨٤ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٦٠. البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٠١٩٠/٧. المجموع ١٦٤/٨.

<sup>(</sup>١) ذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٠١٩٢/٧.

الشرح: قوله: «إنى أفضت، وأفضت معى بأهلى» يحتمل معنيين، أحدهما: أنه توجه للإفاضة وعدل إلى الشعب في توجهه إلى الإفاضة، ويحتمل أن يكون يريد بقوله: «أفضت» طفت طواف الإفاضة، وأنه عدل إلى الشعب لانصرافه من الإفاضة إلى منى، وهو ظاهر اللفظ لقوله: «أفضت» وإنما يقتضى الإفاضة الشرعية، وهي طواف الإفاضة.

فصل: وقوله: «فلهبت لأدنو من أهلى، فقالت: إنى لم أقصر بعد» منعته الدنو منها، ومعناه الجماع، لما لم تكن قصرت بعد، وهذا يقتضى أن من طاف للإفاضة ولم يحلق، فإنه لا يجامع أهله لأنه قد بقى عليه شيء من التحلل لأن الحلاق من التحلل في الحج.

فصل: وقوله: «فأخلت من شعوها بأسنالي ثم وقعت بها» يريد أنه رأى ذلك تقصيرًا يبيح منها ما يمنعه عدم التقصير، وضحك القاسم بن محمد رضى الله عنه بما أخبره به عن نفسه من الحرص على الجماع، والتسبب له، وإقامته القص بأسنانه لشيء من شعرها، مقام التقصير اللازم لها حرصًا على بلوغ ما أراده منها.

فصل: وقوله: «مرها، فلتأخذ من شعرها بالجلمين» يحتمل أمرين، أحدهما: أنه علم أن أخذه من شعرها بأسنانه لا يمكنه استيعاب جميع شعرها بالتقصير، وكان يسرى أنه لا يجزئ إلا الاستيعاب، فأمره بأن يقصر بالجلمين؛ لأنهما مما يمكن الاستيعاب بهما.

ويحتمل وجهًا آخر، وهـو أن يعتقـد أنـه لا يجـزئ الأخـذ مـن الشـعر بالأسـنان ولا بغيرها، إلا ما كان من الحديد الذى اعتبد التقصير به، وأما التقصير بـالأضراس، فإنـه لا يقوم مقام القص بالجلمين.

فصل: وقول مالك: «استحب في مشل هذا أن يهريق دمًا» معناه أنه لما أصاب النساء قبل تمام تحلله بالحلاق كان عليه الدم، وأيضًا فإن طوافه للإفاضة قبل الحملاق مما قد اختلف أصحابنا في إعادته في وجوب الهدى به، فكيف إذا تحللها الوطء.

فصل: وقوله: «وذلك أن عبد الله بن عباس قال: من نسى من نسكه شيئًا فليهرق دمًا» احتجاجه على ذلك بقول عبد الله بن عباس يحتمل أن يريد به أنه قبول قد قاله غيره، فجاز أن يذهب إليه بوجه من الاجتهاد، ويقتضى ذلك أن النسيان والعمد عنده في ذلك سواء أو لأنه إذا كان عليه أن يهريق دمًا في نسيانه مع عندر النسيان، فبأن يكون ذلك عليه في العمد والجهل أولى، ولما احتج على ذلك بقول ابن عباس: «من نسكه شيئًا» اقتضى أن يكون الجلاق عنده نسكًا، وإلا لم يتناوله الدليل.

وفى ذلك وحه آخر، وذلك أن ما قاله عبد الله بن عباس يقتضى وحوب الهدى؛ لأن من نسى من نسكه شيئًا كالمبيت بالمزدلفة أو رمى الجمار، فقد وجب عليه الهدى، وإن كان فيها ما يستحب فيه الهدى، لكن لما احتمل قول ابن عباس الوجوب والندب، واشتمل على المعنين، تعلق به الندب؛ لأنه متناول له.

و يجوز أن يكون مالك، رحمه الله، يريد بقوله: «استحب له» أنه يستحب إيجابه عليه، ويكون قول من أوجب ذلك أحب إليه من قول من لم يوجبه، فيكون الهدى على هذا القول واجبًا، والله أعلم.

٨٨٥ – مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلا مِنْ أَهْلِهِ يُقَالُ لَـهُ اللّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلا مِنْ أَهْلِهِ يُقَالُ لَـهُ اللّهِ أَنْ يَرْجِعَ اللّهِ أَنْ يَرْجِعَ لَلْهِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ فَيُفِيضَ.

الشرح: الرجل الذى يقال له المجبر، هو ابن أخى عبد الله بن عمر، وهو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب، وكان المجبر قد أفاض، ولم يحلق ولم يقصر، جهل أن ذلك كان يلزمه، فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر.

وهذا يقتضى أن الرجوع إلى موضع الحلاق بمنى، ولو لم يــأمره بــالرجوع إلى منى، لقال: فأمره أن يحلق ثم يفيض.

ولما قال: أمره أن يرجع، فيحلق ثم يرجع إلى البيت فيفيض، فهم منه أنه لقيه بغير منى، ولعله لقيه بين مكة ومنى منصرفًا إلى منى، فأمره أن يتمادى إلى منى، فيحلق ثم يرجع إلى البيت، فيعيد طواف الإفاضة.

وقد اختلف فيه، ففي المختصر: يرجع فيحلق ثم يفيض، وقيل ينحر ويحلق، ولا شيء عليه.

فإذا قلنا إنه يعيد الإفاضة، فوجهه أنهما تحللان مرتبان، فإذا قدم الآخر منهما وجب الإتيان به، ما لم يفت وقته كالحلاق، ورمى جمرة العقبة.

ووجه القول الثاني أنهما معنيان سنا بعد رمى الجمرة، وقبل رمى الجمار، فتقديم أحدهما على الآخر، لا يوجب الإعادة كالحلق والذبح.

٨٨٥ - ذكره البغوى في شرح السنة ٢١٤/٧. ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٦١. المحلى

٢٤ ..... كتاب الحج

فرع: فإن قلنا يعيد الإفاضة، فإن ذلك على الاستحباب. وفي المختصر: من ترك ذلك، فلا شيء عليه. ووجه ذلك ما قدمناه.

وهل عليه هدى أم لا؟ روى ابن المواز عن مالك: إن ذكر في أيام منى حلق ولا شيء عليه، وإن ذكر بعد منى حلق وأهدى، قال ابن القاسم: إن تباعد ذلك بعد الإفاضة أهدى، وليس لذلك حد، هذا الجواب يصبح أن يكون لتأخير الحلاق على القولين جميعًا في الأمر بإعادة الإفاضة، وعلى القول الثاني، والله أعلم، وقد تقدم ذكره.

٨٨٦ - مَـالِك أَنَّـهُ بَلَغَـهُ أَنَّ سَـالِمَ بُـنَ عَبْـدِ اللَّـهِ كَـانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ دَعَــا بِالْحَلَمَيْنِ فَقَصَّ شَارِبَهُ، وَأَخَدَ مِنْ لِحْيَتِهِ، قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ وَقَبْلَ أَنْ يُهِلَّ مُحْرِمًا.

الشرح: قد روى عن ابن عمر أنه كان يوفر شعر رأسه ولحيته إذا أراد الحج من آخر رمضان، فيحتمل أن يكون سالم بن عبد الله رأى في ذلك خلاف رأيه، ويحتمل أن يكون سالم إنما كان يفعل ذلك في العمرة، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك في الحج، وحكمهما عندهما مختلف.

وأما قص الشارب، فلم يختلفا فيه، وقد روى في المجموعة عن مالك في الذي يريـد أن يحرم: لا بأس أن يقص شاربه، ويقلم أظفـاره، ويتنـور عندمـا يريـد أن يحـرم. وأمـا شعر رأسه، فأحب إلى أن يعفى ويوفر للشعث.

قال القاضى أبو الوليد، رضى الله عنه: والفرق عندى بين الشارب واللحية والرأس، أن الشارب يلحقه الأذى بطوله، ولا يلحق ذلك بطول شعر الرأس، واللحية، والثانى أن توفير اللحية والرأس تشعيث لهما ولا يتشعث الشارب بأن لا يقصر شعره، فلا يفيد توفيره شعثًا.

فصل: وقوله: «أنه كان يفعل ذلك قبل أن يركب وقبل أن يهل» يدل على أن ذلك عنده من جملة التنظيف وتوابع الغسل للإحرام، فيحب أن يعمل بأثر الغسل، فإذا أكمل ذلك كله ركب، فإذا استوت به راحلته، أحرم.

\* \* \*

۸۸۲ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ۸۹۲.

كتاب الحج ......الله الحج التليد الحج التليد الحج التليد الحج التليد المام التليد المام التليد المام التليد المام التليد المام الما

٨٨٧ – مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَــالَ: مَنْ ضَفَرَ رَأْسَهُ، فَلْيَحْلِقْ وَلا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِينِ

٨٨٨ - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ: مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ أَوْ ضَفَرَ أَوْ لَبَّدَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلاقُ.

الشرح: قوله: «من ضفر» التضفير أن يضفر شعر رأسه، إذا كان ذا جمة ليمنعه ذلك من الشعث والعقص أن يعقص شعره في قفاه، إذا كان ذا جمة لفلا يتشعث، والعقد كذلك والتلبيد أن يجعل الصمغ في الغاسول ثم يلطخ به رأسه عند الإحرام ليمنعه ذلك من الشعث، قال ذلك كله ابن حبيب، فأمر عمر بن الخطاب من فعل هذه المعاني التي تمنع الشعث، أن يحلق، ولم يبح له التقصير.

وذلك على وجهين، أحدهما: أنه بدل ما تمتعوا به من مباعدة الشعث، والشانى: أنه لا يكاد مع التلبيد أن يتوصل إلى التقصير من جميع الشعر.

وقال مالك في الموازية: من لبد أو عقص أو ضفر أو ربط شعره قبل أن يحرم من الرجال، فلابد من الحلق.

مسألة: فإن لبدت المرأة، فقد قال مالك في الموازية: ليس عليها إلا التقصير. ومعنى ذلك ما قدمناه، من أن المرأة ممنوعة من الحلاق، وهذا يقتضى أن الحلاق للملبد، إنما هو بدل ما فاته من الشعث، وما منع منه التلبيد، ولو كان امتناع التقصير من جميع الشعر لكان حكم المرأة في ذلك حكم الرجل؛ لأنه لابد لها في التقصير من جمع شعرها، ولا تتوصل إلى ذلك عندى إلا بعد أن تمتشط ويذهب التلبيد.

فصل: وقول عمر رضى الله عنه: «ولا تشبهوا بالتلبيد» هكذا رواه أكثر الرواة، أى لا تشبهوا به، فإن من تشبه به وجب عليه ما وجب على الملبد من الحلاق، قالمه ابن حبيب.

\* \* \*

٨٨٧ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٦٣.

قال فى الاستذكار ١١٩/١٣: قد روى مثل قول ابن عمر هذا عن النبسى على من وجه حسن ويروى فى هذا الحديث: «تَشبهُوا وَتُشبهُوا» بضم التاء وفتحها، وهو الصحيح بمعنى تتشبه. ومن روى «تشبهوا» أراد لا تشبهوا عليها فتفعلوا أفعالا تشبه التلبيد الذى من سنة فاعله أن يحلق.

٨٨٨ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٦٣.

## الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة

٨٨٩ - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُو وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِـ اللّهُ بَّنُ رَبَـاحٍ وَعُثْمَـانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، هُو وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِـ اللّهُ بَنُ رَبَـاحٍ وَعُثْمَـانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، وَمَكَنَ فِيهَا، قَالَ عَبْدُ اللّهِ فَسَأَلْتُ بِلالا حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَثَلاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَالِهِ عَلَى سِتَّةٍ أَعْمِدَةٍ وُمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَثَلاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَالِهِ عَلَى سِتَّةٍ أَعْمِدَةٍ أَعْمِدَةٍ ثُمْ صَلّى.

۸۸۹ - أخرجه البخارى في الصلاة ۲۸۲، ۴۶۱، ۷۷۱، ۲۷۵، ۲۷۵، ۲۷۱، الجمعة ۱۱۱، الحسيم ۹۸۹، ۲۹۳، الجهاد والسير ۲۲۲۱، المغازى ۶۰۹، ومسلم في الحبج ۲۶،۲، ۲۳۵۸، ۲۳۵۸، ۲۳۵۹، ۲۳۵۹، ۲۳۵۹، ۲۳۵۹، ۲۳۵۹، ۲۳۵۹، والنسائى في الحبح ۲۸۰، ۲۳۵، ۲۲۹۱، والنسائى في المساجد ۲۸۰، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۵، ۲۸۵۰، ۲۸۵۰، ۲۸۵۰، ۲۸۵۰، ۲۸۵۰، ۲۸۵۰، ۲۸۵۰، ۲۸۵۰، ۲۸۵۰، ۲۸۵۰، ۱۸۵۰، وابن ماجه في المناسك ۲۰۰۵، ۳۰۱۳، وأجمد في مسند المكترين مسن الصحابة ۲۰۲۷، والدارمي في المناسك ۲۰۷۵، ۱۵۹۰، باقي مسند الأنصار ۱۸۶۰، ۲۷۷۲، ۲۷۷۲، والدارمي في المناسك ۲۷۷۲، ۱۸۷۰، ۲۷۷۲، والدارمي في المناسك ۲۷۷۲،

قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٦/٦: هكذا رواه جماعة من رواة الموطأ عن مالك، قالوا فيه: عمودا عن يمينه، وعمودين عن يساره، منهم: يحيى بن يحيى النيسابورى وبشر بن عمر الزهراني؛ وكذلك رواه الربيع عن الشافعي، عن مالك. ورواه عثمان بن عمر عن مالك، فقال فيه: حعل عمودين عن يمينه، وعمودين عن يساره. وروى أبو قلابة عن بشر بن عمر، عن مالك: عمودًا عن يمينه، وعمودًا عن يساره؛ وكذلك رواه إسحاق بن الطباع، عن مالك، وقد روى ذلك عن ابن مهدى، عن مالك في هذا الحديث: وحعل عمودين عن يمينه، وعمودًا عن يساره، كذلك رواه بندار عنه؛ وكذلك رواه الزعفراني عن الشافعي، عن مالك؛ وكذلك رواه القعنبي وأبو مصعب وابن بكير وابن القاسم ومحمد بن الحسن الفقيه، عن مالك. وروت طائفة من رواة الموطأ عن مالك هذا الحديث، وانتهى حديثهم إلى: ثم صلى. وزاد ابن القاسم في هذا الحديث عن مالك بإسناده هذا: وحعل بينه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع. ورواه ابن عفير وابن وهب وابن عن مالك، كما رواه ابن القاسم، إلا أنهم قالوا: ثلاثة أذرع، ورواه ابن عفير وابن وهب وابن مهدى عن مالك، كما رواه ابن القاسم، إلا أنهم قالوا: ثلاثة أذرع، ولم يقولوا: نحو.

كتاب الحج .....بناك فيها في وقت حاجة الناس إليها.

فصل: وقول عبد الله: «فسألت به الأحين خرج» دليل على حرصه على العلم واقتفائه لآثار النبي فلل وتحفظه على ما شاهد منها، وسؤاله عما غاب عنه، فقال له بلال: «جعل عمودًا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى» وذلك دليل على حواز الصلاة في البيت.

وبهذا قال جمهور الفقهاء؛ لأن لفظ الصلاة إذا أطلق في الشرع، اقتضى الصلاة المعهودة دون الدعاء، وإن كان اسم الصلاة ينطلق عليه إلا أن عرف الشرع حرى في استعمال هذه اللفظة على الصلاة التي فيها الركوع والسجود، فوجب حمل هذه اللفظة على ذلك إلا أن يدل دليل على غير ذلك، هكذا روى هذا الحديث مالك وغيره من رواية نافع.

ورواية بحاهد، فقال: «أتى ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله الله الكعبة، قال ابن عمر: فأقبلت والنبى الله قل قد خرج، وأجد بلالاً قائمًا بين الناس، فسألته، فقلت: صلى الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه القبلة ركعتين، (١).

• ٨٩ - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ

<sup>(</sup>۱) أحرجه البحارى حديث رقم ٣٩٧. النسائى فى الصغرى حديث رقم ٢٩٠٧. أحمد فى السند حديث رقم ٢٣٣٦، ٢٣٣٩٠.

<sup>.</sup> ٨٩ - أخرجه البخاري في كتاب الحج ١٥٥٠. والنسائي في الصغرى كتاب مناسك الحج ٨٩٠.

قال ابن عبد البر في التمهيد ٢١/٦: هذا الحديث يخرج في المسند، لقول عبد الله بن عسر للحجاج: الرواح هذه الساعة إن كنت تريد السنة. ولقول سالم: إن كنت تريد أن تصبب السنة، فأقصر الخطبة، وعجل الصلاة. وقول ابن عمر: صدق. وروى معمر عن الزهرى، أنه كان شاهدًا مع سالم وأبيه هذه القصة مع الحجاج. وذكر ذلك عبد الرزاق وغيره، عن معمر، عن الزهرى، وذلك عند أهل العلم وهم من معمر. وقال يحيى بن معين: وهم في ذلك معمر وابن شهاب لم ير ابن عمر ولا سمع منه شيئا. وقال أحمد بن عبد الله بن صالح: قد روى الزهرى عن عبد الله بن عمر نحو ثلاثة أحاديث. وقال: هذا نما لا يصححه أحد سماعا، وليس لابن شهاب سماع من ابن عمر، غير حديث معمر هذا، إن صح عنه. وأما محمد بن يحيى الذهلي النيسابورى، فقال: ممكن أن يكون الزهرى قد شاهد ابن عمر مع سالم في قصة الحجاج، واحتج برواية معمر، وفيها: فركب هو وسالم وأنا معهما حين زاغت الشمس، وفيها=

الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ أَنْ لا تُخَالِفَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فِي شَيْء مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ حَاءَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَأَنَا مَعَهُ، فَصَاحَ بهِ عِنْدَ سُرَادِقِهِ أَيْنَ هَذَا؟ فَحَرَجَ عَلَيْهِ الْحَجَّاجُ وَعَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَأَنَا مَعَهُ، فَصَاحَ بهِ عِنْدَ سُرَادِقِهِ أَيْنَ هَذَا؟ فَحَرَجَ عَلَيْهِ الْحَجَّاجُ وَعَلَيْهِ السَّنَّة؟ فَقَالَ: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السَّنَّة؟ فَقَالَ: أَهَذِهِ السَّاعَة قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أَفِيضَ عَلَى مَاءً ثُمَّ أَخْرُجَ، السَّنَّة اللهِ حَتَى خَرَجَ الْحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السَّنَّةَ الْيُومَ، فَاقْصُرِ الْحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السَّنَّةَ الْيُومَ، فَاقْصُرِ الْحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السَّنَّةَ الْيُومَ، فَاقْصُرِ الْحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَيْمَا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللّهِ بْنِ عُمَرَ كَيْمَا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللّهِ فَي عُمْرَ كَيْمَا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللّهِ فَي عُمْرَ كَيْمَا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللّهِ فَي عُمْرَ كَيْمَا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللّهِ فَي اللّهِ قَالَ:

الشرح: قول عبد الملك للحجاج: «لا تخالف ابن عمر في أمر الحج» إقرار بدينه وعلمه، وأنه القدوة في زمانه الذي يجب أن يقتدى به أهل وقته. «ومضى عبد الله إلى الحجاج حين زالت الشمس يوم عرفة» مسارعة إلى الخير ومعونة عليه وحرصًا لى إثبات ما عنده من العلم، ونشره وانتفاع الناس به وتوجهه إليه حين زالت الشمس، هو السنة، لما يلزم من تعجيل الصلاة ذلك اليوم.

وقد ذكر حابر بن عبد الله من حديث النبي الله عن الحج المحتى إذا زاغمت الشمس أمر بالقصوى، فرحلت له، فركب حتى أتسى بطن الوادى، فخطب الناس (١) وذكر الحديث.

فالسنة تعجيل الصلاة في ذلك اليوم ليتعجل الوقوف. وقد قال ابين حبيب: يبدأ بالخطبة إذا زالت الشمس أو قبل الزوال بيسير، قدر ما يفرغ من الخطبة، وقد زالت الشمس.

قال الشيخ أبو محمد: وفي قول ابن حبيب هذا نظر، وقد قال أشهب في كتابه: إذا خطب قبل الزوال، لم يجزه، وليعد الخطبة، إلا أن يكون قد صلى الظهر يريد بعد الزوال، فتجزئه.

<sup>-</sup>قال الزهرى: وكنت يومئذ صائمًا، فلقيت من الحر شدة. قال محمد بـن يخيـى: وقـد روى ابـن وهب عن عبد الله العمرى عن ابن شهاب نحو رواية معمر في حديثه، انتهى باختصار.

<sup>(</sup>۱) أعرجه مسلم حديث رقم ۱۲۱۸. النسائي في الصغرى حديث رقم ۲۰۵، ۲۰۵. أبو داود حديث رقم ۱۸۵، ۱۸۵. داود حديث رقم ۱۸۵۰.

كتاب الحرج .....

وهذا التأويل من الشيخ أبى محمد فيه نظر؛ لأنه قد عاد فيه إلى ما أنكره على ابن حبيب. وقوله: إلا أن يكون قد صلى الظهر، إنما يريد أشهب، أنه لا يعيد الخطبة بعد الصلاة لأنه قد فات وقتها، وهي نافلة. وأما الصلاة فقد علم أنها لا ترجى قبل النزوال، فلا معنى لاشتراط ذلك فيها.

والذى يتحقق من الخلاف بين ابن حبيب وأشهب أن ابن حبيب يرى أن يؤتى بالخطبة قبل الزوال وأشهب يمنع من ذلك، ويرى إعادتها لمن فعل ذلك إلا أن يفوت بفعل الصلاة، والصلاة لا تكون إلا بعد الزوال على كل حال، وإنما جاز ذلك لأن الخطبة ليست للصلاة، وإنما هي تعليم للحاج، ولذلك لم يغير حكم الصلاة في الجهر، ولم يتقدم الأذان عليها، فلم يكن من شرطها أن يكون وقتها وقت الصلاة، وإنما من حكمها ذلك لما شرع من اتصالها بالصلاة، والله أعلم.

فصل: ولعل عبد الله بن عمر، إنما صاح عند سرادقه ليكون أسرع لخروجه من إدحال الأذن عليه، وهذا كله لما أراد من الإسراع، وتعجيل الوقوف، وحسروج الحجاج، وعليه ملحفة معصفرة، يحتمل أن تكون غير مفدمة، وإن كان المطبوع كله مكروهًا للأثمة، لكن ليس الحجاج ممن يقتدى به في ذلك، فيغتر بذلك من رآه يلبس المصبوغ.

فصل: وقوله: «الرواح إن كنت تريد السنة» يقتضى أنه بعد الزوال إلا أنه أعلمه أن السنة التعجيل.

وقول الحجاج: «أهذه الساعة؟» دليل على أنه كان يعتقد تأخير الصلاة والوقوف عن ذلك الوقت حتى أعلمه عبد الله بن عمر أن السنة التعجيل في ذلك الوقت، فلما قال له الحجاج: «أنظرني حتى أفيض على ماء» وكان الغسل في ذلك اليوم مشروعًا لاسيما لمن يؤم بالناس، انتظره رفقًا به وعونًا على الطاعة.

فصل: وقول سالم: «وسار بيني وبين أبسي» يحتمل أن يكونوا على رواحلهم؛ لأن السنة الركوب في ذلك الموطن لمن كانت له راحلة وحج راكبًا كما فعل النبي الله وقد تقدم ذكره من حديث جابر.

وقول سالم له: «إن كنت تريد السنة اليوم» الظاهر أنها سنة النبى الله وبتصديق عبد الله بن عمر له يدخل في المسند.

فصل: وقوله: «فاقصر الخطبة، وعجل الوقوف» أصحابنا العراقيون يطلقون أنه لا

٧٠ يخطب الإمام يوم عرفة، ومعنى ذلك أنه ليس لما يأتي به من الخطبة تعلق كخطبة الجمعة، ولا يغير حكم الصلاة فينقلها إلى القصر والجهر، وبهذا قال أبو حنيفة.

وقال الشافعى: يخطب الإمام يوم عرفة، وكذلك يقول جميع أصحابنا المغاربة والمدنيون، يقولون: يخطب الإمام، إلا أنهم لا يجعلون للحطبة حكم الخطبة للصلاة فيما نذكره، وإنما يجعلون لها حكم التعليم ولا يبعد أن يكون ابسن حبيب إنما قال: يخطب بعرفة قبل الزوال؛ لأنها ليست للصلاة، ولو كانت للصلاة لوجب أن يشتركا فى الوقت.

وقد قال مالك: كل صلاة يخطب لها، فإنه يجهر فيها بالقراءة، فقيل له: فعرفة يخطب فيها، ولا يجهر لها بالقراءة، فقال: إنما تلك للتعليم، ومما يبين أنها ليست للصلاة أن المؤذن لا يؤذن إلا بعد الخطبة، ولو كانت الخطبة للصلاة لوحب أن يؤذن في أول المخطبة كالجمعة.

مسألة: ومن حكم هذه السنة أن يخطب خطبتين، يجلس بينهما. قبال ابين المواز: وخطب الحجج ثلاث، أولهن: قبل يوم التروية بيوم بعد صلاة الظهر في المستحد الحرام، وقيل: قبل الزوال، والأول قولنا، وهي لا يجلس في وسطها، يعلم النباس مناسكهم وخروجهم إلى مني، وصلاتهم بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يوم عرفة وغدوهم منها، وغير ذلك.

والخطبة الثانية: بعرفة يجلس بينها، وهي تعليم الناس ما بقى من مناسكهم من صلاتهم بعرفة، ووقوفهم بها، ودفعهم ومبيتهم بمزدلفة وصلاتهم بها، ووقوفهم بالمشعر الحرام والدفع منه، ورمى جمرة العقبة والحلق والنحر والإفاضة.

والخطبة الثالثة: بعد يوم النحر بيوم، وهـو أول أيـام الرمـى، وهـى خطبة واحـدة لا يجلس فيها، وهى بعد الظهر يعلم الناس الرمى وأوقاته، وكيف هو ويـوم كفرهـم، وما لهم من التعجيل في يومين وتعجيل الإفاضة والسـعى فـى تأخيرهـا والبيتوتـة بمنـى ليـالى منى، ولا يجهر بالقراءة في صلاته في شيء من هذه الخطب.

قال ابن حبیب: قال مطرف وابن الماحشون: وتفتح هـذه الخطب الشلاث بـالتكبير كالأعياد، ويكبر في خلال كل خطبة ويجلس في وسطها بين كل خطبتين.

مسألة: ومتى يـؤذن للظهـر؟ قـال ابـن حبيب: يـؤذن للظهـر إذا جلـس الإمـام بـين الخطبتين. وفي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: يؤذن يوم عرفة، والإمام يخطـب.

كتاب الحج ..... وفى المدونة إذا فرغ الإمام من خطبته، قعد على المنبر، وأذن المؤذن، فإن فرغ مـن أذانـه قام فنزل الإمام، فصلى بالناس.

فرع: ويؤذن لصلاة الظهر، ويقام لها، وأما صلاة العصر، فقال أبو القاسم في المدونة: يؤذن لها ويقام لها.

وجه قول ابن القاسم أنهما صلاتا فرض يجمع بينهما، فكان لكل واحدة منهما أذان وإقامة كالصلاتين يجمعان في السفر أو المطر.

### \* \* \*

## الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة

٨٩١ – مَالِك، عَـنْ نَـافِعِ أَنَّ عَبْـذَ اللَّـهِ بْـنَ عُمَـرَ كَـانَ يُصَلِّـى الظُّهْرَ وَالْعَصْـرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصَّبْحَ بِمِنَّى ثُمَّ يَغْدُو إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِلَى عَرَفَةَ.

الشرح: قوله: «أنه كان يصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى» يريد أنه كان يخرج من مكة يوم التروية، وهو يوم منى، وهو الشامن من العشر. قال ابن حبيب: إذا مالت الشمس من يوم التروية، فطف بالبيت سبعًا، واركع، واحرج إلى منى، فإن خرجت قبل ذلك، فلا حرج.

وروى ابن المواز عن مالك: يخرج من مكة يوم التروية قدر ما يصلون بها الظهر، فإذا وصل إلى منى صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يبيت بها إلى أن يصبح، فيصلى الصبح، وكذلك فعل النبى فلم وأفعاله فى القرب على الوحوب أو الندب، فإذا دل دليل على انتفاء الوجوب، فهى على الندب.

مسألة: وكره مالك المقام بمكة يوم التروية حتى يمسى إلا أن يدركه وقت الجمعة بمكة يوم التروية من مكى أو غيره. قال في باب آخر: فمن أقام بها أربعة أيام، فعليهم أن يصلوا الجمعة قبل أن يخرجوا. قال ابن القاسم: معناه أنه ممن يلزمه إتمام الصلاة. قال أصبغ: فأما المسافر، فإن شاء خرج، وإن شاء صلى الجمعة، وأخر إلى أن يصلى لفضيلة المسجد الحرام. قال محمد: وأحب إلى خروجه إلى منى ليدرك بها الظهر والعصر، وإنما تكلم مالك عمن لم يفعل حتى أخذه الوقت.

٨٩١ - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١١٢/٥. ومعرفة السنن والأثار ٦/٧ ١٠٠٥. وذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٦٧.

فصل: وقوله: «ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة» هو السنة. وقد روى ابن المواز عن مالك: يغدو الإمام والناس إذا طلعت الشمس إلى عرفة إلا من كان ضعيفًا أو بدابته علة، فلا بأس أن يغدو قبل طلوع الشمس، وذلك كله لما قدمناه من الاقتداء بفعل النبي على الله النبي المنها النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي المنها النبي المنها النبي النبي

قال ابن حبيب: ومن غدا من منى إلى عرفة قبل طلوع الشمس، فبلا يجلوز محسر حتى تطلع الشمس على ثبير ومعنى ذلك أن ما قبسل بطن محسر في حكم منى، فبلا يكون غاديًا إلى عرفة إلا بخروجه من منى إلى بطن محسر بعد طلوع الشمس.

قَالَ مَالِك: وَالأَمْرُ الَّذِى لا اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الإَمَامَ لا يَحْهَـرُ بِالْقُرْآنِ فِي الظَّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَأَنَّ الصَّلاةَ يَـوْمَ عَرَفَـةَ إِنَّمَا هِـيَ الظَّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَأَنَّ الصَّلاةَ يَـوْمَ عَرَفَـةَ إِنَّمَا هِـيَ ظُهْرٌ، وَلَكِنَّهَا قَصُرَتْ مِنْ أَجْلِ السَّفَر.

قَالَ مَالِكَ فِي إِمَامِ الْحَاجِّ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ اَلنَّحْرِ أَوْ بَعْضَ أَيْامِ التَّشْرِيقِ: إِنَّهُ لا يُحَمِّعُ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الاَيَّامِ.

قوله: «أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر من يوم عرفة» لأنها ظهر، وذلك أن الخطبة لا تأثير لها فيها لما قدمناه، وإذا وافق، فإنها ظهر أيضًا، وإنما تقصر للسفر، وليست بصلاة جمعة لأن عرفة ليست موضع تجميع؛ لأن التجميع لا يكون إلا بموضع استيطان وإقامة، وعرفة ليست بدار قرار، ولا بدار استيطان، ولا إقامة، فلا تجمع فيها، وأيضًا فإنه ليس فيها قرية، وهي شرط في صحة الجمعة.

فصل: وإذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق، لم يجمع في شيء من ذلك، أما في عرفة، فلما قدمناه، وأما مني، فإنها وإن كانت قريبة مبنية، فليست بدار استيطان ولا إقامة، ولا لها أهل يستوطنونها، وإنما يسكنها الناس أيام مني حاصة، وما كان بهذه المثابة، فلا يجوز أن يجمع فيها، ولو سكنت واستوطنت لكان حكمها حكم سائر البلاد في التجميع، والله أعلم.

### \* \* \*

# صلاة المزدلفة

٨٩٢ - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

٨٩٢ – أخرجه البخاري في الجمعة ١٠٢٩، الحج ١٥٦١. ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهـا=

كتاب الحج .... أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ حَمِيعًا.

الشرح: قوله: «أنه الله صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا» يحتمل من جهة اللفظ أنه صلى كل واحدة منهما بالمزدلفة، وإن كان صلى كل واحدة منهما منفردة، ويحتمل أن يكون جمع بينهما، وهو الأطهر؛ لأنه يقتضى الأمرين جميعًا الجمع بينهما بالمزدلفة، والجمع بينهما على سنة الجمع.

٨٩٣ – مَالِك، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّأَ، فَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «الصَّلاةُ أَمَامَكَ» فَرَكِبَ، فَلَمَّ جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّا فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلاها وَلَمْ فَصَلَى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلاها وَلَمْ فَصَلَى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلاها وَلَمْ فَصَلَى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أُنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلاها وَلَمْ فُصَلَى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلاها وَلَمْ يُصَلِّى الْمُعْرِبَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلاها وَلَمْ

<sup>=</sup> ۱۱ ۱۱، الحج ۲۲۲۷. والترمذي في الحج ۸۱۳. والنسائي في ۲۰۲: ۲۰۴، مناسك الحج ۲۰۲: ۲۰۲۰. وابن ماحه في المناسك ۲۰۱۲. وابن ماحه في المناسك ۲۰۱۲. وابن ماحه في المناسك ۲۰۱۲. وأخمد في مسند المكثرين من الصحابة ۲۲۲۲، ۱۳۹۹، ۱۸۱۰، ۱۸۱۸، ۱۸۱۲، والدارمي في معاني الآثار ۲۱۲۲، ۱۸۲۲.

قال ابن عبد البر فى التمهيد ٨١/٦: هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك، فيما علمت إلا محمد ابن عمرو الغزى، فإنه ذكر فيه الظهر والعصر بعرفة، وزاد الفاظا ليست فى الموطأ عند أحد الرواة.

۸۹۳ - أخرجه البخارى في الوضوء ۱۳۳۱. ومسلم في الحج ۲۲٤٥. والنسائي في المواقيت ٢٠٥٠ مناسك الحجج ۲۹۷۲، ۲۸۷۳، ۲۸۷۳، ۳۰۳۰. وأبو داود في المناسك ۱۶٤١، ۲۰۷۱، وأبو داود في المناسك ۲۰۷۱، ۳۰۷۱، وأحمسد في مسند الأنصار ۲۰۷۲، ۲۰۷۱، والمحاوى بمعاني الآثار عن أسامة ٢٠٨٠، والبيهقي بالسنن الكبرى ۸۳/۱ عن أسامة. والبغوى بشرح السنة ۱۲۷/۷، نامامة.

قال ابن عبد البر فى التمهيد ٩٢/٦؛ هكذا رواه جماعة الحفاظ الأثبات من رواة الموطأ عن مالك، فيما علمت، إلا أشهب، وابن الماحشون، فإنهما روياه عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد. والصحيح إسقاط ابن عباس من هذه الرواية، انتهى باحتصار.

الشرح: قوله: «دفع رسول الله فلل من عرفة» قد تقدم أن دفعه كان بعد غروب الشمس. وقد قال ابن حبيب: وإذا دفع الإمام من عرفة، فارفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى، وادفع وعليك السكينة والوقار، وإن كنت راجلاً فامش الهوينا، ولا تنسل، وإن كنت راجلاً فامش الهوينا، ولا تنسل، وإن كنت راكبًا، فاعنق ولا تهرول، ولا بأس إذا وحدت فحوة أن تحرك شيئًا. والأصل في ذلك حديث أسامة بن زيد المتقدم، أن رسول الله فلل كان يسير العنق، فإذا وجد فحوة، نص.

مسالة: ويستحب أن يأخذ في طريقه من عرفة إلى المزدلفة بين المأزمين، رواه ابن المواز وابن حبيب عن مالك، قال: فإن أخذ من غير ذلك الطريق، فلا شيء عليه؛ لأنه ليس فيه إخلال النسك.

فصل: وقوله: «حتى إذا كان بالشعب، نزل، فبال» ليس النزول بالشعب بسنة ولا مشروع؛ لأنه ليس من حنس العبادات. قال ابن حبيب: لم ينزل النبي الله بين عرفات وجمع إلا ليهريق الماء.

وقال عكرمة: الشعب التي كانت الأمراء تنزله، اتخذه رسول الله الله الله مبالاً، واتخذتموه مصلى.

فصل: وقوله: «فتوضاً ولم يسبغ الوضوء» يريد بقوله: «توضا» الاستنجاء من البول، ويريد بقوله: «لم يسبغ الوضوء» وضوء الحدث، ولذلك قال اسامة: «الصلاة يا رسول الله» تذكرة له لما رأى من تركسه الاستعداد لها بالوضوء» ويحتمل أن يريد بقوله: «فتوضا» وضوء الحدث، وأراد بقوله: «ولم يسبغ الوضوء» لم يبالغ فيسه مبالغته إذا أراد الصلاة به. وقد روى هذا المعنى في الحديث، فيكون وضوء ذلك وضوءًا آخر ليكون على طهارة، والله أعلم.

فصل: وقوله هذا: «الصلاة أمامك» يقتضى أن ذلك ليس بوقت الصلاة، وأن ذلك ليس بموضع للصلاة، أو أن الأمرين جميعًا، قد اتفقا هنالك، وذلك أن من وقف بعرفة لا يخلو أن يقف بها مع الإمام أو بأثر دفع الإمام، فمن وقف مع الإمام ودفع بدفعه، فقد قال مالك: لا يصلى حتى يأتى المزدلفة فيجمع بينهما، واستدل على ذلك بقوله هذا «الصلاة أمامك».

فصل: فمن صلى قبل أن يأتى المزدلفة دون عذر، فقد قبال ابن حبيب: يعيد متى علم بمنزلة من صلى قبل الزوال لقول رسول الله على: «الصلاة أمامك» وبه قبال أبو

مسألة: ومن أسرع، فأتى المزدلفة قبل مغيب الشفق، فقد قال ابن حبيب: لا صلاة لمن عجل إلى المزدلفة قبل مغيب الشفق لا لإمام ولا غيره حتى يغيب الشفق.

ووحه ذلك قوله الله الصلاة أمامك ثم صلاها بالمزدلفة بعد مغيب الشفق. ومن حهة المعنى أن وقت هذه الصلاة بعد مغيب الشفق، فلا يجوز أن يؤتى بها قبله، ولو كان لها وقت قبل مغيب الشفق لما أحرت عنه، وقد روى عن عبد الله بن مسعود.

مسألة: وأما من أتى عرفة بعد دفع الإمام، وكان له عذر ممن وقف مع الإمام، فقد قال ابن المواز: من وقف بعد الإمام، فليصل كل صلاة لوقتها. وقال مالك، فيمن كان له عذر يمنعه أن يكون مع الإمام: أنه يصلى إذا غاب الشفق الصلاتين يجمع بينهما.

وهذا يقتضى مراعاته للوقت دون المكان، وقال ابن القاسم، فيمن وقف بعرفة بعد الإمام: إن رجا أن يأتى المزدلفة ثلث الليل، فليؤخر الصلاتين حتى يأتى المزدلفة، وإلا صلى كل صلاة لوقتها، فجعل ابن المواز تأخير الصلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمام دون غيره، واعتبر مالك بالوقت دون المكان، واعتبر ابن القاسم بالوقت المختار للصلاة والمكان، فإن خاف فوات الوقت المختار، بطل اعتبار المكان وكان مراعاة، وقتها المختار أولى.

فصل: وقوله: «فلما جاء المزدلفة توضاً فأسبغ الوضوء» إن كان وضوؤه الأول هو الاستنجاء، فإنه يريد بالوضوء هاهنا وضوء الحدث، وإن كان وضوؤه بالشعب وضوء الحدث غير أنه اقتصر على أقل الواجب، فإن إسباغه هاهنا الإتيان به على أتم أحواله.

فصل: وقوله: «ثم أقيمت الصلاة فصلى» يريد أنه بدأ بالصلاة ولم يؤخرها؛ لأن حلولها إنما هو مغيب الشفق، ومغيب الشفق مع الوصول إلى المزدلفة، وقد وحد الأمران، فيجب تقديمهما.

وقد سئل مالك فيمن أتى المزدلفة أيسداً بالصلاة أم يؤخر حتى يحط عن راحلته؟ فقال: أما الرحل الخفيف، فلا بأس أن يبدأ به قبل الصلاة. وأما المحامل والزوامل، فلا أرى ذلك، وليبدأ بالصلاتين ثم يحط راحلته. وقال أشهب فنى كتابه: لو حط رحله

٧٦ ..... وحطه له بعد أن يصلى المغرب أحب إلى ما لم يضطر إلى ذلك لما بدابته من الثقـل أو لغير ذلك من العذر.

ووجه ذلك أن تقديم الصلاة مشروع؛ لأن ذلك فعل النبى على غير أن العمل اليسير ليس بفاصل بين الوصول والصلاة لاسيما إذا كان لعذر، وقد توضأ النبى على بالمزدلفة.

فصل: وقوله: «فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره ثم أقيمت العشاء فصلاها» يريد والله أعلم تعجيل صلاة المغرب عند الوصول أو قبل أن يعيد كل إنسان مكان نزوله نزوله، فلما صلى المغرب اتسع الوقت للعشاء، فذهب كل إنسان إلى تعيين مكان نزوله وإناخة بعيره به، وتعشى النبي المنظمة بعد ذلك على رواية ابن مسعود؛ ليتم كل إنسان ما يحتاج إليه من إناخة بعيره، والتخفيف عن راحلته.

قال أشهب: يحط عن راحلته بعد المغرب إن شاء وإن لم يكن بهما ثقل، قريب، لا تفاوت فيه بين الصلاتين، وليس ذلك بعمل مشروع بين الصلاتين فيعتبر، وإنما هو مباح موسع فيه.

فصل: وقوله: «ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولسم يصل بينهما» يريد أنه لسم يتنفل بينهما، وقد روى عن عبد الله ابن مسعود أنه صلى بعد المغرب ركعتين، ثم تعشى ثم صلى العشاء. وقد قال أشهب: لا يتعشى قبل أن يصلى المغرب، وإن خفف وليصل المغرب، ثم يتعشى قبل أن يصلى العشاء، إن كان عشاؤه خفيفًا، وإن كان فيه طول، فليؤخره حتى يصلى العشاء أحب إلى .

ويحتمل هذا أن يكون الجمع هناك ليس بمقصود في نفسه، وإنما المقصود تأخير المغرب إلى بعد مغيب الشفق، ويحتمل أن يكون هذا العمل اليسير ليس بفاصل، ولا مانع من حكم الجمع على ما قال أشهب.

وروى ابن عمر أن النبي الله جمع المغرب والعشاء، فجمع كل واحدة منهما نافلة، ولم يسبح بينهما، ولا على أثر واحدة منهما، وهذا يحتمل أن يقصد الوقت، والله أعلم.

٨٩٤ - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ

۸۹۶ – أخرجه البخارى في الحج ۱۰۲۲. ومسلم في الحج ۲۲۲۴. والنسائي في المواقيت ۲۰۱۱. مناسك الحج ۲۲۴۶. وأبن ماجه في المناسك ۲۰۱۱. وأخمد في باقي مسئد الأنصار ۲۲۶۶۷. وأحمد في باقي مسئد الأنصار ۲۲۶۶۷.

كتاب الحج .....كتاب الحج يستعدد المحاج يستعدد المحاج المحاج يستعدد المحاج المحا

ابْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا.

٨٩٥ - مَالِك، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
 بالْمُزْدَلِفَةِ حَمِيعًا.

الشرح: هذا اللفظ يحتمل معنيين، أحدهما: أنه صلى الصلاتين بالمزدلفة. والثانى: أنه صلاهما بالمزدلفة على حكم الجمع بينهما، وحمل اللفظ على الوجهين أولى لاحتماله لهما، ولا تنافى بينهما إلا أن يدل دليل على غير ذلك، فينهى إلى ما دل عليه، والله أعلم.

### \* \* \*

## صلاة مني

قَالَ مَالِكَ فِي أَهْلِ مَكَّةَ: إِنَّهُمْ يُصَلُّونَ بِمِنَّى إِذَا حَجُّوا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَنْصَرَفُوا إِلَى مَكَّةَ<sup>(۱)</sup>.

٨٩٦ - مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الصَّلاةَ الرُّبَاعِيَّةَ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلاهَا بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلاهَا بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ شَطْرَ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا صَلاهَا بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ شَطْرَ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ،

الشرح: قوله: «في أهل مكة أنهم يصلون إذا حجوا ركعتين» يريد أنهم إذا حجوا اقتضى ذلك بلوغًا إلى عرفة ورجوعًا إلى مكة، ولو كان منتهى سفرهم عرفة لما قصروا الصلاة، واحتسب في هذا السفر بالذهاب والمجيء؛ لأن من خرج من مكة إلى عرفة

٨٩٥ - أخرجه البخارى في الجمعة ١٠٢٩. ومسلم في الحج ٢٢٦٧. والمترمذي في الحجج ٨١٣.
 والنسائي ٢٠٢، مناسك الحج ٢٩٧٧. وأبو دارد في المناسك ١٦٤٦، ١٦٤٨، ١٦٤٩. وأحمد
 ٢١١١. والدارمي في الصلاة ١٤٧٩.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٧٢.

۸۹۲ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ۸۷۳. وروى موصولاً عن ابن عمر، أخرصه البحاري حديث رقم ۱۰۸۲. النسائي ۱۲/۳.

وأما سائر الأسفار، فإن نوى فيه المسير والمجىء، فإنه لا يلزمه الرجوع، وله أن يقيم في منتهى سفره أو يمضى منه إلى موضع سواه فأخبر مالك أن الواجب على أهل مكة إذا خرجوا للحج أن يصلوا ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة، وذلك يقتضى أن يصلوا بها ركعتين في البدأة والعودة، ويصلون كذلك بعرفة والمزدلفة، وغيرهما، والله أعلم.

فصل: وقوله: «أن رسول الله في صلى بمنى ركعتين» مما احتج به على صحة قوله من أن حكم المصلى بمنى التقصير، وكذلك فعل أبو بكر وعمر رضى الله عنهما وعثمان بعض خلافته، ثم أتم.

وقد اختلف الناس في معنى إتمامه، فقيل إنه كان اتخذ أهلاً بمكة، فرأى أنه لا يقصر مكى؛ لأنه اعتبر في سفره من مكة بالخروج إلى عرفة دون العبودة إلى مكة، وهنذا لسم يثبت، وهو من المهاجرين، ولا يجوز للمهاجرين استيطان مكة.

وقيل إنه رأى الإتمام أفضل، وهو رأى جماعة من الفقهاء أن الإتمام فضيلة، والتقصير رخصة، وأن النبى على إنما قصر تخفيفًا على الناس، وليتيسىر جنواز التقصير، والذى ذهب إليه مالك أن التقصير أولى.

وقد روی عن عبد الله بن مسعود أنه قال: صلیت مع رسول الله گی بمنی رکعتین، ومع أبی بكر وعمر ركعتین، فلیت حظی من أربع ركعات، ركعتان متقبلتان.

٨٩٧ - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْمُطَّابِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُوا صَلاتَكُمْ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ، ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَكْعَتَيْنِ بِمِنْى، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْعًا.

الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب حين قدم مكة صلى بهم ركعتين» يريد أنه قدم أيام إمامته، فصلى لهم، وكذلك يفعل الإمام إذا ورد بلدًا من عمله، أقام بهم الصلاة، فإن كان بنية المقام أتم الصلاة، وإن كان بنية السفر قصرها، وظاهر مساق الكلام

٨٩٧ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٧٤. المغني ٦/٣ه.

كتاب الحج ..... يقتضى أنه ورد حاجًا، وإن كان قصر الصلاة، فإن ذلك يقتضى أنه ورد مكة بالغد مــن

يقتضى آنه ورد حاجًا، وإن كان قصر الصلاة، فإن ذلك يقتضى آنه ورد مكة بالغد مــن يوم التروية، وهو يوم يخرج فيه إلى منى مدة تتم لها الصلاة.

فصل: وقوله: «ثم صلى بمنى ركعتين، ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئًا» الضمير راجع إلى أهل مكة فى قوله: «ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئًا» لأنهم هم الذين حرى ذكرهم. وأما أهل منى، فلم يجر لهم ذكر، ولا لها أهل؛ لأنها ليست بدار استيطان وإقامة، وإن نسب إليها أحد، فإنما ينسب من يقيم حواليها من الأعراب المنتقلين، وإنما لم يأمرهم بالإتمام لما كان حكمهم التقصير الذى هو حكمه وأمرهم بمكة بالإتمام لما كان حكمه الإتمام الذى يخالف حكمه فى القصر، فنبأهم على ترك اتباعه فى القصر.

سُيْلَ مَالِك عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَيْفَ صَلاتُهُمْ بِعَرَفَةَ أَرَكْعَتَانِ أَمْ أَرْبَعٌ؟ وَكَيْفَ بِأَمِيرِ الْحَاجِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَيْصَلِّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ؟ وَكَيْفَ صَلاةً أَهْلِ مَكَّةً فِي إِقَامَتِهِمْ؟.

الشوح: قد تقدم من قول مالك أن أهل مكة يقصرون الصلاة بمنى وعرفة، وقد بينا وجه ذلك، ومخالفة هذا السفر لغيره من الأسفار، وحكم الأمير في ذلك حكم غيره؛ لأنه يلزمه من التمادى والرجوع ما يلزم غيره.

فصل: وقوله: «وإن كان أحد ساكنًا بمني مقيمًا بها» يقتضى أن ذلك قليل غير معلوم عنده؛ لأنها ليست دار استيطان على ما قدمنا ذكره إلا أنه إن اتفق ذلك، فإن المقيم بها يتم الصلاة؛ لأن من حكم كل مسافر يصلى في بلده، فإنه يتم الصلاة وإن كان عليه التمادي إلى غيره، ولذلك أتم أهل منى يمنى وأهل عرفة بعرفة.

## \* \* \*

# صلاة المقيم بمكة ومني

قَالَ مَالِك: مَنْ قَدِمَ مَكَّةَ لِهِلالِ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَإِنَّهُ يُتِمُّ الصَّلاةَ حَتَّى

٨٠
 يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ لِمِنَّى فَيَقْصُرَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَخْمَعَ عَلَى مُقَامٍ أَكْثَرَ مِنْ أِرْبَعِ
 لَيَالٍ.

الشرح: وهذا على ما قال من قدم مكة الهلال ذى الحجة، فإنه يقيم بمكة سبعة أيام؛ لأن الخروج إلى منى إنما هو فى اليـوم الشامن، وهـذه مـدة يتـم الصـلاة مـن نـوى إقامتها فى موضع.

وكذلك لو ورد وبينه وبين يوم التروية أربعنة أيام كان حكمه إتمام الصلاة حتى يخرج إلى منى فيقصر، ولا يلزم على هذا الحاج بمنى يوم النحر، فإنه إن لم يتعجل، فإنه لا يستكمل بها أربعة أيام، فلذلك لم يفصل بين أول سفره وآخره، فلم يزل المقيم بها أيام منى يتم صلاته.

### \* \* \*

# تكبير أيام التشريق

۸۹۸ - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْسَنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ شَيْعًا، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ، ثُمَّ خَرَجَ الثَّالِيَةَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ، ثُمَّ خَرَجَ الثَّالِثَةَ حِينَ زَاغَتِ يَوْمِهِ ذَلِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ، حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكْبِيرِهِ، وَيَبْلُغَ الْبَيْتَ، فَيُعْلَمَ أَنَّ عُمَرَ الشَّمْسُ، فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ، حَتَّى يَتَصِلَ التَّكْبِيرُ، وَيَبْلُغَ الْبَيْتَ، فَيُعْلَمَ أَنَّ عُمَرَ قَدْ خَرَجَ يَرْمِي.

الشرح: حروج عمر بن الخطاب في الأوقات المذكورة للتكبير على معنى تذكير الناس وتنبيههم على ذكر الله تعالى لما روى عن النبي الله أنه قبال: «إنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى»(١) وحاف أن يغلب على الناس في أكثر أوقاته التشاغل والغفلة عن ذكر الله تعالى، فكان يخرج ويعلن بالتكبير مذكر للناس بذلك.

وقد قال مالك: إن عمر كان إذا كبر بمنى بعد الزوال حسر الناس الأمتعة لرمى الجمار، فيحتمل أن يكون عمر يقصد ذلك ليتأهب الناس لرمى الجمار إذ كان رميها

۸۹۸ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ۸۷۷.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم حديث رقم ١١٠٤١. النسبائي في الصغرى حديث رقم ٤٢٣٠. أبو داود حديث رقم ٢٨١٣. أحمد في المسند حديث رقم ٧١٠.

كتاب الحج ..... قبل الطفان لها، ولعله كان يزيد في الإعلان به عند الروال حتى يتصل التكبير إلى مكة فيعلم الناس أن عمر قد خرج لرمي الجمار فيتذكرون حينتذ ذكر الله تعالى، ويغتنمون الدعاء حين دعا الناس بمنى رجاء أن تنالهم بركته.

فصل: وما روى عن عمر فى ذلك أول يوم من أيام التشريق. قال ابن حبيب: ينبغى لأهل منى وغيرهم أن يكبروا أول النهار، ثم إذا ارتفع، ثم إذا زالت الشمس، بالعشى، وكذلك فعل عمر، وأما أهل الآفاق وغيرهم، ففى حروجهم إلى المصلى وفى دبر الصلوات ويكبرون فى حلال ذلك ولا يجهرون والحجاج يجهرون به فى كال الساعات إلى الزوال من اليوم الرابع، فيرمون ثم ينصرفون بالتهليل والتكبير حتى يصلوا الظهر بالمحصب، ثم ينقطع التكبير.

قَالَ مَالِك: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ التَّكْبِيرَ فِى أَيَّامِ التَّشْرِيقِ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ، وَأَوَّلُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ اللَّمَامِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ دُبُرَ صَلاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وَآخِرُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الإمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ دُبُرَ صَلاةِ الصَّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، ثُمَّ يَقْطَعُ التَّكْبِيرَ.

قَالَ مَالِك: وَالتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الرِّحَالِ وَالنِّسَاءِ مَنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ وَحْدَهُ بِمِنِّى أَوْ بِالآفَاقِ كُلُّهَا وَاحِبٌ، وَإِنَّمَا يَأْتَمُّ النَّاسُ فِي ذَلِكَ بِإِمَامِ الْحَاجِّ وَبِالنَّاسِ بِمِنِّى لِأَنَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا وَانْقَضَى الإحْرَامُ ائتَمُّوا بِهِمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَهُمْ فِي وَبِالنَّاسِ بِمِنِّى لِأَنَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا وَانْقَضَى الإحْرَامُ ائتَمُّوا بِهِمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَهُمْ فِي الْحَرِّامُ ائتَمُّوا بِهِمْ عَلَى اللَّهِمْ إِلا فِي تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. الْحَلِّ، فَأَمَّ بِهِمْ إِلا فِي تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

الشرح: قوله: «التكبير في أيام التشريق» يريد متصلاً بالسلام، فإن سلحد لسهوه بعد السلام فلا يكبر إلا بعد السلام من سلحود السلهو ومن فاتله بعض الصلاة، فإنله يكبر بعد السلام وتمام القضاء، قاله أشهب.

ووجه ذلك أنه شرع بعد تمام التحلل من الصلاة وما تقدم ذكره ببعض الصلاة وأما هو من تمام الصلاة وجبرانها، فلا يكون التكبير إلا بعد السلام منها.

فصل: وقوله: «دبر الصلوات» يريد الصلوات الخمس، رواه على بن زيناد عن مالك في المدونة دون النوافل، خلافًا لبعض التابعين؛ لأن في تخصيص هذه الصلوات بذلك تعظيمًا لها، ولأنه ذكر واجب، فوجب أن يختص من الصلوات بالواجب منها.

فصل: وقوله: «وأول ذلك تكبير الإمام في عقب صلاة الظهر من يوم النحر

مدة وآخره تكبيره عقب صلاة الصبح من آخر أيام التشريق» ومعنى ذلك أن هذه مدة صلاة الناس بمنى؛ لأن صلاة الفجر يوم النحر إنما تصلى بالمزدلفة، وصلاة الظهر فى آخر أيام التشريق لا تصلى بمنى، وإنما يرمى الجمار الحاج تم ينفر، فيصلى الظهر بالمحصب أو حيث أدركته الصلاة من طريقه. وقال الشافعى: يكبر فى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق.

ووجه قول مالك ما قدمناه. قال الشيخ أبو القاسم: وذلك في خمس عشرة صلاة أولها صلاة الظهر من يوم النحر وآخرها صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. وفي كتاب ابن سحنون فيمن قضى صلاة من أيام التشريق بعدها: فلا تكبير عليه.

ومعنى ذلك أن لهذا التكبير اختصاصًا بهذه الأيام لقوله تعالى: ﴿والْأَكُرُوا اللَّهُ فَيُ اللَّهُ فَيُ

مسالة: فمن نسى التكبير بأثر الصلاة كبر، إن كان قريبًا، وإن تباعد، فلا شيء علمه.

وجه القول الأول أن المراعى فى ذلك القرب؛ لأنه مضاف إلى الصلاة. وفى المدونة من قول مالك: إن نسى الإمام التكبير، فإن كان قريبًا، قعد فكبر وإن تباعد، فلا شىء عليه، وإن ذهب ولم يكبر والقوم حلوس فليكبرو. ووجمه القول الثباني مراعاة الحال التى يتحلل عليها من الصلاة، فإذا فارقها، فلا شىء عليه.

فصل: قال في المدّونة: ويكبر الناس والمسافرون، ومن صلى وحده وأهل البوادي والعبيد وغيرهم من المسلمين. وقال في المختصر: ولا يكبر النساء دبر الصلوات.

وجه القول الأول أن المرأة ممن يلزمها حكم إحرام كالرجل. ووجه القول الثـاني أنـه معنى من حكمه الإعلان، فلم يثبت في حق المرأة ابتداء كالأذان.

مسألة: وصفة التكبير، قال فسى المحموعة على بن زياد عن مالك: التكبير دبر الصلوات، الله أكبر، والله أكبر ولله الحمد. قال الشيخ أبو القاسم: وذلك ست كلمات، وإن اقتصر على ثلاث تكبيرات متواليات أحزاه، والأول أفضل.

وروى على بن زياد عن مالك في المجموعة: ونحن نستحسن في التكبير ثلاثًا، فمن

قَالَ مَالِك: الأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ، أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

الشرح: الأيام المعدودات، هي أيام الرمي، وهي ثلاثة أيام متصلة تلى يوم النحر، وهي أيام التشريق، قيل سميت التشريق؛ لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها، وقيل: سميت بذلك لقولهم: أشرق ثبير كيما نغير.

ومما يدل على أن الأيام المعدودات، هى التى وصفناها بذلك قوله تعالى: ﴿والْحَكُووا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، معناه والله أعلم، فمن تعجل في يومين منها، ومن تأخر حتى يستكملها، والتعجيل في يومين منها أن يقيم بمنى منها يوم النحر، وهو أولها ثم يوم النفر، وهو الثاني منها، فيأتي في اليومين بما شرع فيه من الرمى، ثم ينفر فيه، فيكون قد تعجل قبل اليوم الثالث، وهو يـوم الصدر، فيأتي منا شرع فيه من الرمى، ثم يصدر، فيأتي منا شرع فيه من الرمى ثم يصدر.

### \* \* \*

## صلاة المعرس والمحصب

٨٩٩ – مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ شَلَّ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ اللّهِ بِنْ عُمَرَ يَفْعَلُ بِهَا. قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

قَالَ مَالِك: لا يَنْبَغِى لاَحَدِ أَنْ يُحَاوِزَ الْمُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ حَتَّى يُصَلِّىَ فِيهِ، وَإِنْ مَرَّ بِهِ فِى غَيْرٍ وَقْتِ صَلاةٍ، فَلْيُقِمْ حَتَّى تَحِلَّ الصَّلاةُ ثُمَّ صَلَّى مَا بَـدَا لَـهُ لأَنَّـهُ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَّسَ بِهِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَاخَ بِهِ.

الشرح: المعرّس، هو البطحاء التي بذي الحليفة. ومعنى المعرس موضع النزول يقال: عرس الرجل بالمكان إذا نزل به وحط فيه رحله، فسمى ذلك الموضع المعرس؛ لأن الله نزل فيه، ولما صلى فيه النبي الله استحبت الصلاة فيه تبركًا بموضع صلاته، مع أنه

۸۹۹ – أخرجه البخارى في الحج ١٤٣٤. ومسلم في الحـج ٢٣٩٧. والنسائي في مناسـك الحـج ٨٩٩. وأبو داود في المناسك ١٧٤٨. وأحمد في ٤٥٨٨، ٣٣٤٥، ٥٩٥٢، ٥٩٥٠.

فصل: وقول مالك: «لا ينبغى لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلى فيه»<sup>(۱)</sup> وخص ذلك بالقفول لأنه روى أن النبى الله إنما أناخ في قفوله.

روى عبد الله بن عمر أن رسول الله كان يخرج من طريق الشمجرة، ويدخل في طريق المعرس، وأن رسول الله كان إذا خرج لمكة يصلى بمسجد الشمجرة، وإذا رجع صلى بذى الحليفة ببطن الوادى، حتى يصبح.

فصل: وقوله: «وإن مر به في غير صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلى ما بـدا له، واحتج على ذلك بفعل النبى الله في رواية عبيد الله عن نافع أن النبى الله كان يفعل ذلك.

وهذا يدل على تكرر ذلك الفعل منه، والاقتداء بـه ممـا رجـى بركتـه لاسـيما، وقـد أوحى إليه فى هذا اليوم أنه ببطحاء مباركة، فيحب أن يقصد بالصلاة رحاء بركة ذلـك فيها، وليس لما يصلى فيه حد، يريد فى الكثرة والقلة.

وأقل ذلك ما شرع من النافلة، وهو ركعتان، فهذا حد في القلة، وأما الكثرة فملا حد لها، والله أعلم.

(۱) ذكر ابن عبد البر في التمهيد ۲/۱۰ أقوالا للعلماء في ذلك فقال: قال أبو حنيفة: من مسر بلعرس من ذي الحليفة راحعًا من مكة، فإن أحب أن يعرس به حتى يصلى فعل، وليس عليه ذلك بواحب. وقال محمد بن الحسن - مجتحًا له -: بلغنا أن رسول الله على عرس به، وأن ابن عمر أناخ به؛ وليس ذلك عندنا من الأمر الواحب؛ إنما هو مثل المنازل التي نزل بها رسول الله من منازل طريق مكة؛ وبلغنا أن ابن عمر كان يتبع آثاره تلك فينزل بها، فلذلك فعل مثل ذلك بالمعرس، لا أنه كان يراه واحبًا على الناس؛ ولـو كان واحبًا، لقال فيه رسول الله من وأصحابه للناس ما يقفون عليه. وقال إسماعيل بـن إسحاق: ليس نزوله من بالمعرس كسائر منازل طريق مكة، لأنه كان يصلى الفريضة حيث أمكنه؛ والمعـرس إنما كان يصلى نافلة، ولا وحه لمن زهد الناس في الخير؛ قال: ولو كان المعرس كسائر المنازل، ما أنكر ابن عمر على نافع ما توهمه عليه من التأخر عنه. قال: وحدثنا أبو ثابت، عن ابن أبي حازم، عن موسى بسن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر سبقه إلى المعرس، وأبطأ عليه نافع؛ فقال له: مـا حبسك؛ قال: فأحبرته، مئاله.

كتاب الحج ......وإنما ذلك لمن كان قافلا من حج أو عمرة.

وقد روى أبو داود بن سعيد عن مالك فيمن حج أو اعتمر من أهل المدينة، ثم قفل فمر بقريته حاهلاً، فأقام بها شهرين أو ما أشبه ذلك، ثم رجع إلى أهله بالمدينة: ليس عليه أن يأتي المعرس، وإنما ذلك على من توجه إلى أهله في صدره، والله أعلم.

٩٠٠ مَالِك، عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةً مِنَ اللَّيْلِ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ.

الشوح: المحصب موضع بأعلى مكة خارج منها متصل بالجبانـة التـى بطريـق منـى، وهو الذى يقال له: الأبطح، رواه ابن المواز عن مالك.

وقوله: «أنه يصلى هذه الصلوات بالمحصب» يقتضى أن ذلك مشروع عنده. والأصل في ذلك ما روى أنس بن مالك عن النبي الله الله صلى الظهر والمغرب والعشاء بالمحصب، ورقد رقدة.

وقد روى عن عائشة أنها قالت: المحصب ليس بسنة، إنما هو منزل نزله رسول الله ليكون أسمح لخروجه. وروى ابن عباس نحوه. وروى سليمان بن يسار عن أبى رافع، قال: لم يأمرنى النبى الله أن أنزل بالأبطح، ولكنى أتيتها فضربت فيها قبته، فجاء فنزل.

وقد روى ابن المواز عن مالك أنه قال: إنى الاستحب النزول بالمحصب إذا فرغ الإمام من أيام الرمى وصدر، وإن لم يفعل، فلا بأس. وروى ابن وهب عن مالك: أن ذلك حسن للرجال والنساء وليس ذلك بواجب.

وقد قال ابن عمر: النزول بالمحصب سنة، أناخ به رسول الله الله وأبو بكر وعمر وعثمان والخلف وهذا على ما قال، ولا خلاف في أنه غير واجب وإنما الخلاف في الاستحباب.

وقد قال مالك: استحب للأثمة، ولمن يقتدى به أن لا يجاوزوه حتى يــنزلوا بــه، فــإن ذلك فى حقهم؛ لأن هذا أمر قد فعله النبى الله والخلف تعين على الأئمة، ومــن يقتــدى به من أهل العلم إحياء سنته، والقيام بها لئلا يترك هذا الفعل جملة، ويكون للنزول بهــذا

<sup>. .</sup> ٩ - اخرجه البخارى في الحج ١٦٣٣، ١٦٣٤. والنسائي في المناسك الحج ٣٠٣١. والدارميي في المناسك ١٨٢٤.

٨٦ الموضع حكم النزول بسائر المواضع لا فضيلة للنزول به بل لا يجوز النزول به على وجمه القربة.

فصل: فإذا قلنا يستحب النزول به، فإن ذلك لمن لم يتعجل، فأما من تعجل في يومين، فلا أعلم التحصيب يكون له، رواه ابن حبيب عن مالك. وقد روى ابن أبى ذئب عن ابن شهاب: لا حصبة لمن تعجل في يومين.

ووجه ذلك أن هذا إنما هو لمن استوفى العبادة، وأتى بهما على أكمل هيئتها، فأما من اقتصر على الجائز منها دون الفضيلة وتعجل بترك المبيت بمنى ورمى الجمار الذى هو آكد من التحصيب، فمن حكمه أن لا يتلوم على التحصيب النذى لا يقوى قوة التاخير في القرب، وكذلك إذا وافق يموم الجمعة يوم النفر، فقد قال مالك: أحب للإمام أن لا يقيم بالمحصب لكى يصلى الجمعة بأهل مكة.

فصل: ومن لم يقم بالمحصب، فقد قسال ابن حبيب: كنان مالك يأمر بالمحصب ويستحبه، وإن شاء مضى إذا صلى به الظهر والعصر حتى يأتى مكة، ويدع المقام به حتى يمسى إلا أنه لا ينبغى لأحد أن يدع التعريس به.

وأما من جهل أو نسى، فلم ينزل به ومضى كما هو حتى أتى مكة، فصلى بها الظهر والعصر أو صلاهما بطريقه، فلا شنىء عليه من دم ولا غيره، قاله ابن حبيب.

ووجه ذلك ما قدمناه من أنه مستحب مختلف في استحبابه، فالأخذ به أحسوط ومن تركه، فلا شيء عليه؛ لأنه لم يخل بواجب.

مسألة: ومن أدركه وقت الصلاة قبل أن يأتى الأبطح، فإنه يصلى الصلاة حيث أدركته، فإذا أتى الأبطح نزل به، قاله ابن حبيب.

ووجه ذلك أن أداء الصلاة في وقتها متفق على وحوبه والنزول بالأبطح مختلف في استحبابه، مع أنه لا يفوت بأداء الصلاة في وقتها.

فصل: وقوله: «ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت» إن كان ممن عليه طواف الإفاضة، فيدخل لذلك، وإن كان ممن يريد الرحيل، وقد طاف لإفاضته، فيدخل لطواف الوداع، وإن كان يريد المقام بمكة فقد حل، وإن شاء طاف، وإن شاء الحر الطواف، والله أعلم.

كتاب الحبج ......البيتوتة بمكة ليالي منى البيتوتة بمكة ليالي منى

# البيتونه بمحه ليالي متي

٩٠١ - مَالِك، عَنْ نَافِعِ أَنَّهُ قَـالَ: زَعَمُـوا أَنَّ عُمَـرَ بْـنَ الْـحَطَّـابِ كَـانَ يَبْعَـثُ
 رِجَالا يُدْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقْبَةِ.

٢٠ ٩ - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ: لا
 يَبيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ لَيَالِيَ مِنْ مِنْ وَرَاء الْعَقْبَةِ.

الشرح: قوله: «كان يبعث رجالاً يدخلون الناس من وراء العقبة» يريد في ليالى منى؛ لأن المبيت بمنى ليالى منى مشروع كالمقام بها، وكل حكم تعلق بمنى، فإنه يتعلق بما دون العقبة إليها كالنحر.

وقد قال ابن عبد الحكم عن مالك، وابن حبيب عن ابن الماحشون: من أقام بمكة أكثر ليلته ثم أتى إلى منى، فأقام بها حتى أصبح، فلا شيء عليه حتى يبيت ليلة كاملة، فعليه دم.

وروى ابن المواز: أن من بات ليلة أو حل ليلة وراء العقبة، فليهد هديًّا، وإن بات بعض ليلة، فلا شيء عليه.

والأصل في ذلك أن النبي الله بات بمنى ليالى منى، وأرخص القياس في المبيت بمكة لأجل السقاية، وهذا يدل على أنه مأمور به، وإلا فكان يجوز للعباس ذلك ولغيره دون إرخاص، وقد تأكد ذلك بفعل الأئمة بعد النبى الله تسم بمنع عمر المبيت وراء العقبة، وهذا إجماع لعدم الخلاف.

مسالة: والعقبة التي منع عمر أن يبيت أحد وراءها إلى مكة هي العقبة التي عند الجمرة التي يرميها الناس يوم النحر مما يلي مكة، رواه ابن نافع عن مالك في المبسوط. قال: وقال مالك: ومن بات وراءها ليالي منى فعليه الفدية.

ووجه ذلك أنه بات بغير منى ليالى منى، وهو مبيت مشروع فى الحج، فلزم الـدم بتركه كالمبيت بالمزدلفة. ومعنى الفدية فى قول مالك فى هذه المسألة: الهـدى. قال

٩٠١ - أخرجه البخارى في الحج ١٦٣٣، ١٦٣٤. والنسائي في المناسك الحج ٣٠٣١. والدارمي في المناسك ١٨٢٤.

٩٠٢ - أخرجه البخارى في الحج ١٦٣٣، ١٦٣٤. والنسائي في المناسك الحج ٣٠٣١. والدارمي
 في المناسك ١٨٢٤.

٩٠٣ - مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَيْتُوتَـةِ بِمَكَّـةَ لَيــالِيَ
 مِنّى: لا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ إلا بمِنّى.

الشرح: قوله: «فى البيتوتة بمكة ليالى منى لا يبتن أحمد إلا بمنى» إنما خص السائل مكة بالمبيت بها لما رأى أن العباس وابنه عبد الله كانا يبيتان بمكة ليالى منى أرخص لهما رسول الله على ما تقدم ذكره.

وقد روى عن ابن عباس إباحة ذلك. وروى عنه عكرمة أنه قــال: لا بـأس أن يبيت الرجل مكة ليالى منى، ويظل بها إذا رمى الجمار. قال ابن حبيب: وإنما رخصــه لـه مـن أجل السقاية، ولم يرد بذلك سائر الناس.

وقد روى عن ابن عباس ما يؤيد هذا التأويل أنه قال: إذا كسان للرجل متاع بمكة، فخشى عليه الضيعة، إن بات بمنى، فلا باس أن يبيت عنده بمكنة، فعلق إباحة ذلك بالعذر، وهذا يقتضى أن ذلك ليس بمباح على الإطلاق، وليس فى هذا دليل على أنه لا يلزمه دم؛ لأن ذلك عذر يخصه والذى يقتضيه مذهب مالك: أن عليه الهدى على حسب ما روى عنه ابن نافع، فيمن حبسه مرض، فبات بمكة أن عليه الهدى.

## \* \* \*

# رمى الجمار<sup>(۱)</sup>

٩٠٤ - مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الأولَيَيْنِ
 وُقُوفًا طَوِيلا حَتَّى يَمَلَّ الْقَائِمُ.

٩٠٣ – أخرجه البخارى في الحج ١٦٣٣، ١٦٣٤. والنسائي في المناسك الحج ٣٠٣١. والدارمي في المناسك ١٨٢٤.

<sup>(</sup>۱) قال في الاستذكار ۱۹۲/۱۳: الجمار الأحجار الصغار، ومن هذا قول رسول الله على: «من استجمر فليوتر». أي من تمسح بالأحجار. ومنه الجمار التي ترمي بعرفة يوم النحر، وسائر الجمار ترمي أيام التشريق، وهي أيام مني، وقال ابن الأنبساريك الجمار هي الأحجار الصغار يقال: جمر الرحل يجمر تجميرًا: إذا رمي جمار مكة.

٩٠٤ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٨٣. الأم للشافعي ٢١٣/٢. المحلي ١٤١/٧.

كتاب الحج .....كتاب الحج ....

الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين» يريد الأولتين «وقوقًا طويلاً» يريد أنه كان يقف عندهما بعد الرمى للدعاء والذكر وقوفًا طويلاً حتى يمل القيام بقيامه من طول القيام، والقيام عند تينك الجمرتين بأثر رميهما مشروع، ويستحب طول القيام عندهما للدعاء والذكر.

٩٠٥ - مَالِك، عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفٌ عِنْدَ الْحَمْرَتَيْنِ الأُولَيْنِ وُوتُوفًا طَوِيلا، يُكَبِّرُ اللَّهَ وَيُسَبِّحُهُ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُو اللَّهَ، وَلا يَقِفُ عِنْدَ حَمْرَةِ الْعَقَبَةِ.

الشرح: قوله: «يقف عند الجمرتين الأولتين» هما اللتان يليان مسجد الخيف، وإنما سميتا الأولتين؛ لأنه إنما يبدأ بالرمى من الجمرة الأولى، وهى التى تلى مسجد الخيف شم بالوسطى، وهى التى تليها ثم بالقصوى، وهى التى تلى العقبة، فشرع الوقوف عننك الأولى والوسطى، ولم يشرع عند الآخرة، وهى جمرة العقبة وموضع الوقوف عند الأولى، إلا أن يتقدم أمامها ثم يقف ويدعو، ثم يتقدم فيرمى الوسطى، ثم ينحرف عنها ذات الشمال في بطن المسيل، ثم يدعو ثم يتقدم إلى جمرة العقبة فيرميها، ولا يقف عندها كذلك يفعل أيام منى كلها، رواه ابن عبد الحكم في مختصره عن مالك.

ووجه ذلك ما روى أن النبى الله كان إذا رمى الجمرة التى تلى مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم يتقدم أمامها، فيقف مستقبل القبلة رافعًا يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتى الجمرة الثانية، فيرمها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلى الوادى، فيقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو، ثم يأتى الجمرة التى عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة شم ينصرف، ولا يقف عندها. ويحتمل أن يكون ذلك والله أعلم من جهة المعنى أن موضع الجمرتين الأوليين فيه سعة للقيام للدعاء ولمن يرمى.

واما جمرة العقبة، فموضعها ضيق للوقوف عندها للدعاء، لا لامتناع الرمى على من يريد الرمى، ولذلك الذي يرميها لا ينصرف على طريقه، وإنما ينصرف من أعلى الجمرة، ولو انصرف من طريقه ذلك لمنع من يأتي الرمى.

فصل: وبين في حديث عبد الله أن وقوفه عند الجمرتين، إنما هو للتكبير والتسبيح والتحميد والدعاء، ولذلك استحب فيه التطويل، وذلك قدر قوة الناس وطاقتهم.

٥ . ٩ - أخرجه البخارى في الحج ١٦٣٣، ١٦٣٤. والنسائي في المناسك الحج ٣٠٣١. والدارمي
 في المناسك ١٨٢٤.

٩٠ - مَالِك، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْيِ الْحَمْرَةِ كُلَّمَا
 رَمَى بحَصَاةٍ.

الشرح: قوله: «أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمى الجمرة كلما رمى بحصاة» وذلك أنه إذا كان التكبير مشروعًا عند الرمى، فإنه يتكرر عند كل رمية، وكذلك كل عبادة شرع فيها التكبير، فإنه يتكرر بتكرر محله كالانتقال من ركن إلى ركن فى الصلاة، وشعار الحج تعظيم لله وتكبير. وقد قال مالك: يكبر مع كل حصاة.

والأصل في ذلك ما روى عن النبي ﷺ أنه كان يكبر مع كل حصاة.

مسالة: وخص التكبير بهذا من بين سائر الفاظ الذكر لفعل النبى على كما خصت الصلاة، فإن سبح، فقد قال ابن القاسم: ما سمعت فيه شيئًا، والسنة التكبير.

قال القاضى أبو الوليد، رضى الله عنه: والذى عندى أنه لا شىء عليه؛ لأن ابن القاسم قد قال فى المبسوط فيمن رمى، ولم يكبر: هـو بحـزئ. ومعنى ذلـك أنه ذكر مشروع فى أثناء الحج كسائر الأذكار والأدعية.

مَالِك أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُـولُ: الْحَصَى الَّتِى يُرْمَى بِهَـا الْحِمَـارُ مِثْلُ حَصَى الْتِي يُرْمَى بِهَـا الْحِمَـارُ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ<sup>(۱)</sup>.

قَالَ مَالِك: وَأَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلا أَعْجَبُ إِلَىَّ.

الشرح: قوله: «الحصى الذى يرمى به الجمار مثل حصى الحدف» يريد أن الحصى المشروع رميه مثل حصى الخذف، والجمرة لموضع الرمى سميت بذلك باسم ما يرمى بها فيها، والجمار الحجارة، قدر ما يرمى به منها مثل حصى الخذف، وهو حصى ماثل إلى الصغر، فترمى به العرب على وجه اللعب تجعله بين السبابة والإبهام من اليسرى، ثم تقذفه بالسبابة من اليمنى، وقد روى عن النبى النبي عنه.

فصل: وقول مالك: «واكبر من ذلك قليلاً أحب إلى» يقتضى أنه لم يبلغه حديث النبى النبى النبى النبى النبى النبى من وجه صحيح لما نسبه إلى غيره ولاستحب ما هو أكبر منه.

٩٠٦ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٨٥. البيهقي في السنن الكبرى ٩/٥٪.

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ۸۸٦، وقال: روى عن النبى الله من وحوه من حديث حابر بن عبد الله، وابن عباس، وحديث عمرو بن الأحوص، وحديث رحل من بني تيم قرشي يختلف في اسمه: «أن النبي الله مي الجمار بمثل حصي الخذف».

كتاب الحج .... والله المحال ال

روى أبو الزبير عن جابر قال: رأيت النبي ﷺ رمى الجمرة بمثل حصى الخذف.

ووجه آخر، وهو أنه يحتمل أنه بلغه حديث النبي الله أنه رمى بذلك، والنبى الله فعل ذلك تبيينًا للحواز، وأحذا بالأيسر.

ووجه ثالث، وهو ما ذكره بعض شيوخنا أنه إنما فعل ذلك احتياطًا لئسلا يقصر عن مثل ما رمى به النبى الله إذا كسان النبى الله رمى بمثل حصى الخذف كره أن يقصر أحد عن ذلك فيرمى بما هو أصغر من حصى الخذف، ومن تحرى مثل حصى الخذف أخذ مرة أكبر منه، ومرة مثله، ومرة أصغر منه، فيحل ببعض التقدير الذى سنه رسول الله الله الما المستحب مالك أن يزيد على حصى الخذف ليتيقن أنه رمى بما رمى به النبى النبى ولا يقصر عن شيء منه.

وقد روى عن القاسم بن محمد أنه كان يرمى بأكبر من حصى الخذف، وهذا أيضًا ليس بأيسر؛ لأنه لو كان قدر حصى الخذف على معنى التحديد الذى لا يجوز الإخلال بشىء منه، لكان ذلك يمنع من الزيادة عليه. والوجه الأول أبين، والأخذ بما فعل النبى فاحق.

مسالة: وله أن يأخذ حصى الجمار من منزله بمنى أو حيث شاء، ما لم يأخذها من الحصى الذى قد رمى به إلا جمرة العقبة، فإنه يستحب أخذه من المزدلفة، قاله ابن حبيب.

قال القاضى أبو الوليد، رضى الله عنه: ولا وجه لذلك عندى غير الاستعداد بالجمار؛ لأن الداخل إلى منى يقصد جمرة العقبة فيرميها، ولا يقدم على ذلك شيئًا؛ لأن رميه يتصل بوصوله قبل أن يحط رحله، فيجب أن يكون جماره معدة ليمكنه أن يصل رميه بالوصول، وإن لم تكن معدة فصل بين وصوله ورميه بطلب الجمار وكسرها.

وأما غيرها من الجمار، فإنما يرميها في اليوم الثناني بعد الزوال، فيتسع له الوقت لطلب الجمار وإعدادها.

مسألة: ولا يرمى من الجمار بما قد رمى، هذا هو المشهور من المذهب. وروى ابن وهب عن مالك فيمن سقطت منه حصاة أنه يأخذ من موضعه حصاة مكانها، فيرمى بها مكان التي سقطت. وروى ابن القاسم عن مالك: إن تيقن أنها الحصاة التي سقطت منه، فليأخذها، وإنه ليكره أن يأخذ من الجمار التي قد رمى بها، وإني لأتقيه، فإن أخذ منها حصاة، وهو لا يتيقن أنها التي سقطت منه، فأرجو أن يكون خفيفًا

۹۲ ..... كتاب الحج وقد روى ابن المواز عن أشهب فيمن فقد حصاة من عند الجمرة فرمي بها: أنه لا يجزئه.

وجه القول الأول، أن من رمى الجمار لا يغيرها عن حالها، ولا يحدث فيها معنى لم يكن فيها، فلم يمنع ذلك من رميها كتقليبها في يده. ووجه القول الثاني أنه قد أديت بها العبادة، فلا يجزئ تكرارها بها كالهدى، والأظهر أن مبنى القول فيها على ما تقدم من تكرار الوضوء بالماء.

٩٠٧ - مَالِك، عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ
 مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُو بِمِنَّى، فَلا يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِي الْحِمَارَ مِنَ الْغَدِ.

الشرح: قوله: «من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق» يريد يوم ينفر المتعجل، وهو الثانى من أيام التشريق والثالث من أيام النحر، حلس فلم يكن له أن يتعجل، وذلك أنه إنما له التعجيل ما بينه وبين أن تغيب له الشمس من ذلك اليوم، وهو يمنى، فإن غربت له الشمس، فقد لزمه المبيت بها والمقام من الغد إلى أن يرمى الجمار؛ لأنه قد فاته أن يتعجل في وقت التعجيل، وهو ما بين أن يرمى الجمار في اليوم الشانى من أيام التشريق وبين أن تغرب الشمس من ذلك اليوم.

مسألة: وأما حكم التعجيل، فإن الحاج إمام أو مؤتم به، فأما الإمام، فقد قال مالك: ما يعجبني ذلك له. رواه ابن عبد الحكم.

ووجه ذلك أنه يقتدى به والتأخير له أفضل؛ لأنه إتمام للمناسك واستيعاب لها والإتيان بالعبادة والنسك على أكمل هيئاتها، فيستحب للإمام أن يقيم للناس الحج على أتم هيئاته. قاله الشيخ أبو بكر.

مسألة: وأما من ليس بإمام، فلا يخلو أن يكون مكيًا أو غير مكى، فإن كان مكيًا، فقد اختلف قول مالك فيه، فروى عنه ابن القاسم أنه قال: لا أرى ذلك لهم إلا أن يكون لهم عذر من تجارة أو قرض. قال ابن القاسم: وقد كان قال لى قبل ذلك: لا بأس به، وهو كأهل الآفاق. قال ابن القاسم: وهو أحب قوله إلى، قال الله تعالى: ﴿فَمَن تعجل فَى يومين فيلا إثم عليه ﴾ [البقرة: ٣٠٢]، وهذا عام في أهل مكة وغيرهم.

۹۰۷ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ۸۸۷. البيهقي في السنن الكبرى ١٥٢/٥. المغنى ٩٠٧ - ذكره ابن عبد المبرى ١٥٢/٥. المغنى ٢١٣/١، الحصاص في أحكام القرآن ٧١٣/١.

كتاب الحج .....

وجه القول الأول أنه لا عذر الأهل مكة في سرعة النفر والتعجيل؛ لأنــه لا يدعوهــم إلى ذلك الرجوع مع الرفقة والجيران لما يخاف من فوات ذلك لمن أخر عنهم، ولا طول السفر وبعد المسافة. وأما أهل الآفاق فتدعوهم إلى ذلك الدواعي التي ذكرناها.

مسألة: وأما أهل الآفاق، قلهم التعجيل، والمشهور من المذهب أن لهم ذلك وإن أقاموا بمكة. وقد قال ابن الماجشون وابن حبيب: إن ذلك لأهل مكة، وليس ذلك لغيرهم إلا بشرط أن لا يبيتوا في اليوم الثالث.

وحه القول الأول، قوله تعالى: ﴿فَمَن تَعْجُلُ فَى يُومِينَ فَلَا إِنَّمَ عَلَيْهِ وَمَـن تَـأَخُرُ فَلَا إِنْمُ عَلَيْهُ﴾.

ومن جهة السنة ما روى عن عبد الرحمن بن نعيسم الديلى «شهدت النبي الله أيام منى يتلو: ﴿ فَمَن تَعجل فَى يُومِينَ فَلا إِثْمَ عَلَيْمُ وَمَن تَأْخُو فَلَا إِثْمَ عَلَيْمُ اللهُ اللهُل

ووجه القول الثانى ما احتج به ابن الماحشون أن المكى يرجع إلى بيته، وقد انتهى سفره، وغير المكى مقامه بمنى كمقامه بمكة، فإنه يجوز له التعجيل إذا احتاج إلى سرعة السفر، فلا يبيت بمكة.

فرع: فإن قلنا بقول ابن الماحشون، فمن تعجل أهل الآفاق فبات بمكة، ولـم يرجع إلى منى، فقد قال ابن حبيب: عليه الدم الذي يجب على مــن لـم يـرم، وكـان يلزمـه أن يوجب عليه دما لترك المبيت بمنى ودما لترك الرمى من الغد.

فصل: وقوله: «فلا ينفرن حتى يرمى الجمار من العد» يقتضى أنه لما لزمه المبيت الزمه رمى الجمار من الغد؛ لأن المبيت من أجلها، ويقتضى ذلك المقام بالنهار بمنى، وهو عند مالك مشروع لا يزول الحاج من منى أيام التشريق إلا لعذر، ولا يكثر من ذلك.

وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك: لا يجب لأحد أن يتنفل بطواف بعد الإفاضة في أيام منى، فإن فعل فأرجو أن يكوت خفيفًا. قال الشيخ أبو بكر: يعنى أنه إذا طاف طواف الإفاضة، رجع إلى منى، ولا يشتغل بشىء غيره من طواف أو صلاة أو غير ذلك لأن رجوعه إلى منى أفضل من ذلك كله.

<sup>(</sup>۱) أحرجه الترمذي حديث رقم ۸۸۹، ۲۹۷۰. أبو داود حديث رقم ۱۹۶۹. ابن ماحه حديث رقم ۳۰۱۵. أهمد في المسند حديث رقم ۱۸۲۹۷.

٩٤ ..... كتاب الحج

٩٠٨ - مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا إِذَا رَمَـوُا الْحِمَارَ مَشَوْا ذَاهِبِينَ وَرَاحِعِينَ وَأُوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاوِيَةً بْنُ أَبِى شُفْيَانَ.

الشوح: قوله: «كانوا إذا رموا الجمار» يريد في أيام التشريق مشوا ذاهبين إليها، وراجعين عنها إلى الصلاة في المسجد.

وأما رمى جمرة العقبة فإن الراكب يأتى على راحلته، فيرميها راكبًا. وقد قبال مبالك في المبسوط: الشأن يسوم النحر أن يرمى جمرة العقبة راكبًا، كما يبأتى النباس على دوابهم. وأما في غير يوم النحر، فكان يقول يرمى ماشيًا.

والأصل في ذلك ما قدمناه من أنه يرمى جمرة العقبة متصلة بوروده. وأما في سائر الأيام، فإن المشى إليها تواضع، ويحتاج إلى الدعاء عند الجمرتين، فلو ركب الناس لضاق بهم المكان.

فصل: وقوله: «وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان» لعله يريـد مـن الأثمـة، وممـن يقيم للناس أمر الحج، ولعل معاوية أيضًا ركب لعذر. وقد قال مالك في المبسوط فيمـن ركب أيام التشريق أو مشى يوم النحر: لا شيء عليه.

٩٠٩ - مَالِك أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ مِنْ أَيْنَ كَانَ الْقَاسِمُ يَرْمِى
 جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ؟ فَقَالَ: مِنْ حَيْثُ تَيَسَّر.

الشرح: قوله: «من حيث تيسر» قال مالك: معناه من أسفلها، وهو الميسر فيها لأن رميها من أعلاها فيه مشقة لحروجة الموضع وضيقه. والأصل في ذلك ما روى عبد الرحمن بن يزيد، قال: رمى عبد الله من بطن الوادى، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسًا يرمونها من فوقها. فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وهذا على الاستحباب، ولو رماها من أعلاه أجزأه. ا.هـ. من المبسوط.

مسألة: وإن رمى جمرة العقبة، فليجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره.

والأصل في ذلك ما روى عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمى الحمرة الكبرى بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ثـم قـال: هـذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة.

٩٠٨ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٨٨.

٩٠٩ -- ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٨٩. البيهتي في معرفة السنن والآثار ٧/٧٥١٠١.

كتاب الحج .....

سُيْلَ مَالِكَ هَلْ يُرْمَى عَنِ الصَّبِيِّ وَالْمَرِيضِ، فَقَالَ: نَعَمْ وَيَتَحَـرَّى الْمَرِيضُ حِينَ يُرْمَى عَنْهُ فَيُكَبِّرُ، وَهُوَ فِى مَنْزِلِهِ، وَيُهَرِيقُ دَمًّا، فَإِنْ صَحَّ الْمَرِيضُ فِنِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ رَمَى الَّذِي رُمِي عَنْهُ، وَأَهْدَى وُجُوبًا.

الشرح: ومعنى ذلك أن الصبى يلزمه الرمى كما يلزم غيره، وكذلك المريض، فمن استطاع منهما المشى إليه أو كان له من يحمله غيره، فإنه لا يلزمه أن يباشر بنفسه، إن كان الصبى يفهم ما يؤمر به، وكان مع المريض ذهنه. وقد روى معنى هذا عن مالك في المبسوط.

وروى ابن عبد الحكم عن مالك في مختصره: إن رجما المريض أن يصح في أيام التشريق، فليؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق، فإن لم يرج ذلك رمي عنه وأهدى.

و يحتمل هذا عندى و جهين، أحدهما: أن يكون قولاً واحدًا، وذلك أنه نص أولا على أنه إن كان له من يحمله، ويطيق ذلك مضى و عجل الرمى، وإن لم يكن له من يحمله، ورجا أن يطيق ذلك في بقية أيام التشريق أخر الرمى، وإن لم يرج ذلك، ولم يكن له من يحمله رمى عنه.

ويحتمل وجهًا آخر، وهو أن يكون في ذلك قولان، أحدهما: إن رجا أن يفيق في أيام الرمي أخر ذلك ولم يرم عنه أحد، وإن لم يرج ذلك أمر من يرمي عنه.

والرواية الثانية أنه لا ينظر فيما يرجوه من حاله فسى أيام التشريق، وإنما ينظر فيما يطيقه وقت الرمى ويومه ذلك، فإن استطاع على الرمى، وإلا رمى عنه غيره، وإن كسان يرجو أن يرمى في بقية أيام التشريق.

وجه رواية ابن عبد الحكم أن الرمى له وقتان، وقت أداء، ووقت قضاء، وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله تعالى فإن رجا أن يرمى فى الوقت، فهو أولى، ولا معنى لرمى غيره عنه؛ لأنه يرجو أن يرمى بنفسه.

ووجه رواية ابن القاسم أن وقت الرمى هو لكل يوم فى نفسه، ولذلك يجب الدم على من أخره عنه، فإذا يئس من أن يرمى بنفسه عن يومه استناب فى ذلك لما اتفقنا عليه من جواز الاستنابة، وهذا كالوضوء والتيمم من يئس من إدراك الوقت المختار تيمم، ولم يؤخر التيمم إلى وقت الضرورة.

فرع: فإذا قلنا برواية ابن عبد الحكم، فإنه يرجع في ذلك إلى ما يظن بنفسه وحالمه،

٩٦ الشيخ أبو بكر، قال: وهو كالعادم للماء، إنما يرجع في عدمه ووجوده إلى ما يغلب على ظنه.

مسألة: فإن لم يطق المريض السير، ولم يكن له من يحمله، على رواية ابن القاسم، أو ظن أنه لا يطيق الرمى في أيام التشريق، فرمى عنه، ثم صح في أيام التشريق، فإنه يرمى لما مضى من الأيام ويهدى، رواه ابن القاسم عن مالك وابن عبد الحكم عن مالك. وهذا قول جماعة شيوخنا.

وروى ابن المواز عن أشهب في المريض يصح في أيام التشريق، فيرمى ما رمــي عنــه: لا دم عليه.

وجه القول الأول، قال الشيخ أبو بكر: إنماوجب عليه؛ لأنه قد يمكن أن يعتقد أنه لا يقدر على الرمى، وهو لـو تحامل لاستطاعه، فلذلك وجب عليه الهـدى، وإن كـان معذورًا.

قال القاضى أبو الوليد: وهذا عندى فيه نظر لأنه قد يكون بحالة لا يشك هو ولا غيره فى أنه لا يطيق ذلك، ومع ذلك فإنه يجب عليه الهدى، وإنما يجب عليه الهدى، وإن تيقن العذر؛ لأنه من ترك شيئًا من سنن الحج لزمه الهدى، سواء تيقن عذره أو لم يتيقن، كان ذلك لعذر أو لغير عذر، كترك المبيت بمزدلفة. وهذا فيما ليس لمه مثل من الأركان التي لا يتم الحج إلا بها. وأما ما له مثل من الأركان كطواف الورود، فإنه يسقط للعذر، ولا يجب بذلك دم.

ووجه قول أشهب أن الرمى له بدل، وهو ربى غييره عنه، وفي البدل نقص عن المبدل منه يجبر بالدم، فإذا أدرك الرمى في أيام التشريق، فباشره بنفسه، فقد حبر نقص الرمى فسقط عنه.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فلا يرمى عن الصبى والمريض إلا من قد رمى عن نفسه، فإن لم يكن رمى أولا عن نفسه، فإنه يبدأ أولا بالرمى عن نفسه بالجمار الثلاث، ثم يبدأ بالرمى من أول الجمار، ورواه أشهب عن مالك.

ووجه ذلك أن التوالى مشروع في الرمى، فلزمه أن يوالى عن نفســه، ثــم يــوالى عــن غيره.

مسألة: ومن رمى عن غيره، فهل يقف عند الجمرتين. روى ابن المواز عن ابن القاسم أنه اختلف فيه قوله، فقال: لا يقف، وقال: يقف. كتاب الحج .....

وجه القول الأول أن الوقوف عند الجمرتين إنما هو للدعاء، ولا يستناب فيه كالصلاة. ووجه القول الثاني أن الوقوف تبع للرمي، فحاز أن يستناب فيه، وإن لم يستنب في مثله إذا لم يكن تبعًا كركعتي الطواف.

قَالَ مَالِك: لا أَرَى عَلَى الَّذِى يَرْمِى الْجِمَارَ أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـرْوَةِ وَهُـوَ غَيْرُ مُتَوضِّى إِعَادَةً وَلَكِنْ لا يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ.

وهذا كما قال أن من سعى أو رمى الجمار على غير طهارة، فإنه يجزئه ولا إعادة عليه؛ لأن هذه قرب لا تعلق لها بالبيت، فلم تكن الطهارة شرطًا في صحتها، وإنحا تكون الطهارة شرطًا في صحة القرب التي لها تعلق بالبيت كالصلاة والطواف.

والأصل في ذلك ما روى عن النبى الله أنه قال لعائشة حين شكت إليه أنها نفست: «افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» (١)، فأباح لها فعل كل قربة من الحج لا تعلق لها بالبيت، وفي ذلك السعى والرمى والوقوف بعرفة والمزدلفة.

فصل: وقوله: «ولكن لا يتعمد ذلك» يقتضى أنه يستحب الطهارة لفعل هذه القرب كلها، وإن لم تكن شرطًا في صحتها، وذلك أن قرب الحج مبنية على أن الطهارة مشروعة في جميعها، إما وجوبًا وإما استحبابًا.

ولذلك شرع الغسل للإحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة، وإن لم يكن شيء من ذلك كله واحبًا بل يصح فعل هذه المعانى من غير طهارة، فما كان من الأركان، فالغسل له مشروع، وما كان من غير الأركان، فمن حكمها أن يكون فاعلها على طهارة، وإن لم تكن الطهارة لها.

• ٩١٠ - مَالِك، عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لا تُرْمَى الْحِمَـارُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلاثَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ.

الشرح: قوله: «لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة» يريد أيام التشريق «حتى تزول

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ۳۰۵. مسلم حديث رقم ۱۲۱۱. أحمــد في المسند حديث رقم ۲۰۸۱. أحمــد في المسند حديث رقم ۲۰۸۱۲.

<sup>.</sup> ۹۱ - أخرجه الترمذي في الحج ۸۷۷، ۸۷۷. والنسائي في مناسك الحج ۳۰۱۲، ۳۰۱۲. وأبو داود في المناسك ۱۳۰۲، وابن ماجه في المناسك ۳۰۲۷، ۳۰۲۸. وأجمد في باقي مسند الأنصار ۲۲۲۵۸.

والأصل في ذلك ما رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، قال: رمى رسول الله الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعده، فإذا زالت الشمس.

مسألة: ومن رمى الجمار بعد أن صلى الظهر، فقد أخطأ، ولا شيء عليه، رواه ابن حبيب عن مالك، وإنما محل الرمى للجمار بعد الزوال، وقبل الصلاة من جهة الوقت، ومن جهة الرتبة.

وأما من جهة الوقت، فإن رمى الجمار يجب أن يقدم بأثر الزوال. وأما من جهة القياس، فإن تقليمها على الصلاة مشروع. والأصل فى ذلك من جهة المعنى أن الصلاة مشروعة فى الجماعة بعد الزوال وشرع التأخير لها لأجل اجتماع الناس ورمى الجمار مشروع بعد الزوال، ولم تشرع فيه جماعة، فكانت المبادرة به أولى، لأنه لا وجه لتأخيره وتقديم العبادة فى أول أوقاتها مشروع، إلا أن تؤخر لمعنى يقتضى ذلك.

مسألة: إذ ثبت ذلك، فإن أول أداء الرمى لكل يوم من أيام التشريق زوال الشمس منه وآخره غروب الشمس ووقت القضاء من غروب شمسه إلى بقية أيام التشريق الليل والنهار سواء في القضاء، يبين ذلك ما روى عن مالك في رمي رعاء الإبل الجمار: أنهم لا يرمون اليوم الذي يلى يوم النحر إلا في اليوم الذي بعده. قال: لأنه لا يقضى شيء يجب، فإذا وجب ومضى كان القضاء بعد ذلك والله أعلم.

### \* \* \*

# الرخصة في رمي الجمار

٩١١ - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا الْبَدَّاحِ ابْنَ

<sup>91</sup>۱ - أخرجه أبو داود برقم 19۷۰، ۲۰۸/۲ كتاب الحج باب رمى الجمار عن عاصم بن عدى. والترمذى برقم 90، ۳،۸/۲ عن عاصم بن عدى كتاب الحج باب الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. وأخرجه النسائى ۲۷۳/۵ عن عاصم بن عدى كتاب الحج باب رمى الرعاة. قال ابن عبد البر فى التمهيد 7/۰،۱: لم نجده عند شيوخنا فى كتاب يحيى إلا عن أبسى البداح ابن عاصم بن عدى، كما رواه جماعة الرواة عن مالك، وهو الصحيح فى إسناد هذا الحديث، كما قال أحمد، فإن كان يحيى رواه كما قال أحمد، فهو غلط من يحيى، والله أعلم، أو من غيره، ولم يختلفوا فى إسناد هذا الحديث عن مالك، إلا ما ذكر أحمد بن خالد عن يحيى، وقد اختلفوا-

عَاصِمِ بْنِ عَدِى () أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الإِبلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ خَارِجِينَ عَنْ مِنِّى، يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ، وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ.

٩١٢ – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّـهُ سَـمِعَهُ يَذْكُـرُ أَنَّهُ أُرْحِصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ، يَقُولُ: فِي الزَّمَانِ الأَوَّلِ.

قَالَ مَالِك: تَفْسِيرُ الْحَدِيثِ الَّذِى أَرْحَصَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرِعَاءِ الإبلِ فِى تَأْخِيرِ رَمْيِ الْحِمَارِ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَرْمُونَ يَـوْمَ النَّحْرِ، فَبِإِذَا مَضَى الْيَـوْمُ الَّذِى يَلِى يَوْمَ النَّحْرِ رَمَوْا مِنَ الْغَدِ وَذَلِكَ يَوْمُ النَّفْرِ الأوَّلِ فَيَرْمُونَ لِلْيَوْمِ الَّذِى مَضَى اللَّذِى يَلِى يَوْمَ النَّحْرِ رَمَوْا مِنَ الْغَدِ وَذَلِكَ يَوْمُ النَّفْرِ الأوَّلِ فَيَرْمُونَ لِلْيَوْمِ الَّذِى مَضَى اللَّذِى يَحْبَ عَلَيْهِ، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَرْمُونَ لِيَوْمِهِمْ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ لا يَقْضِى أَحَدُ شَيْئًا حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَمَعْنَى كَانَ الْقَضَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ بَدَا لَهُمُ النَّفْرُ، فَقَدْ فَرَغُوا، وَإِنْ أَقَامُوا إِلَى الْغَدِ، وَمَوْا مَعَ النَّاسِ يَوْمَ النَّفْرِ الآخِرِ وَنَّفَرُوا.

الشرح: قوله: «أن رسول الله الله الله المخارجين عن منى» يقتضى أن هناك منع حص هذا منه؛ لأن لفظة الرخصة لا تستعمل إلا فيما يخص من المحظور للعذر.

وذلك أن للرعاء عذرًا في الكون مع الظهر الذي لابد من مراعاته والرعى به للحاحة إلى الظهر في الانصراف إلى بعيد البلاد، وقد قال تعالى: ﴿وَتَحْمَلُ أَتُقَالَكُمُ إِلَى

المحد عن يحيى فى روايته عن مالك ويعضده، وذلك أنه قال فيه: عن أبى البداح بن عدى، عن أبيه، ومرةلم يقل: عن أبيه، والصواب فى إسناد هذا الحديث، ما قالمه مالك فى رواية جمهور الرواة عنه: «أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد، حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن، حدثنا المحمد بن شعيب، أخبرنا عمرو بن على، حدثنا يحيى القطان، حدثنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدى، عن أبيه... فذكره التهى باختصار. (\*) قال ابن عبد البر: أبو البداح بن عاصم بن عدى، لا يوقف على اسمه، وكنيته اسمه، وقال الواقدى: أبو البداح، لقب غلب عليه، ويكنى أبا عمرو، توفى فى سنة سبع عشرة ومائة فى المحلفة هشام بن عبد الملك، وهو ابن أربع وثمانين سنة، وهو أبو البداح بن عاصم بن عدى بن المحد بن العجلان، من بلى، من قضاعة، حليف لبنى عمرو بن عوف.

٩١٢ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٩٢.

فصل: وقوله: «يرمون يوم النحر» يريد جمرة العقبة، ثسم يغيبون عن منى على ما فسره مالك، أول أيام التشريق، وهو الذى يلى يوم النحر، فإذا كان اليوم الثانى من أيام التشريق، وهو الذى يلى يوم النحر فإذا كان اليوم الثانى أيام التشريق، وهو اليوم النادى يتعجل فيه النفر من يريد التعجيل أو من يجوز له التعجيل رموا عن اليومين، بداوا برمى ما عليهم من الرمى لليوم الأول من أيام التشريق، وإنما رموا في اليوم الأول عنهما، لما قالمه مالك، رحمه الله، من أنه لا اليوم الأول، ولم يرموا في اليوم الأول عنهما، لما قالمه مالك، رحمه الله، من أنه لا يقضى شيئًا قبل وجوبه، وإنما يقضى بعد وجوبه وخروج وقته.

ولذلك لا يرمى فى اليوم الثانى عن الثالث، فلو رمى فى أول يوم لما جاز له أن يرمى إلا عن يومه ذلك خاصة دون اليوم الثانى، وكان يلزمه أن ياتى فى اليوم الثانى، فيرمى عنه، فتلحقه مشقة التكرر ويضيع الظهر، فأبيح له التاخير إلى اليوم الثانى، فيكون قد وجب عليه رمى اليوم الأول قضاء ورمى اليوم الثانى أداء.

فصل: وقوله: «يرمون يوم النحر» احبر أن رميهم يـوم النحر لا يتعلق به رخصة، ولا يغير عن وقته، ولا أضافه إلى غيره «ثم يرمون الغد» يريد أنه يرمى لليومين، فقال: «يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين» فذكر الأيام التي يرمى لها، وهي الغد، وهما أول أيام التشريق وثانيهما، ولم يذكر وقت الرمى، وإنما يرمى لهما في اليوم الثاني مسن أيام التشريق بعد الزوال، ولذلك جمع بينهما في اللفظ، فقال: «ليومين» وقد فسر ذلك ما تقدم ذكره.

فصل: وقوله: «ثم يرمون يوم النفر» يحتمل وجهين، احدهما: أن يريد أنهم يرمون ليومين، يرمون للأول، ثم يرمون يوم النفر، وهو يوم رميهم؛ لأنه يوم النفر الأول، فيكون قوله: «ثم يومون يوم النفر» تفسيرًا لأحد اليومين اللذين يرمى لهما، واستغنى عن ذكر الأول بقوله: «يرمون ليومين» ثم بين اليوم الثاني منهما، فعلم بذلك اليوم الأول.

وعلى هذا يكون يوم النفر المذكور فى الحديث يوم النفر الأول لمن أراد أن يتعجل ، ويكون فائدة قوله: «ثم يرمون ليوم النفر» أنه لا يجوز أن يرمى لليوم الثانى حتى يكمل رمى اليوم الأول.

والرحه الثاني، أن يريد بقوله: «يرمون الغد وبعد الغد ليومين» أن يبين بهذا كلامه

كتاب الحج .....ثم استأنف بقوله: «ثم يرمون يوم النفر» لمن لم يرد التعجيل، فالمراد بقولـه: «يـوم النفـر الثانى» وهو الثالث من أيام التشريق، فعلى هذا فسر مالك الحديث ومـن أراد التعجيل، فإنه إذا رمى فى اليوم الثانى عن اليوم الأول والثانى تعجل، وأجزأه ذلك.

فصل: وقوله: «وفى حديث عطاء أرخص للرعاء فى الرمى بالليل»(1) إنما أبيـــح لهــم ذلك؛ لأنه أرفق بهم وأحوط فيما يحاولونه من رعى الإبل، لأن الليل وقت لا ترعى فيــه الإبل ولا تنتشر، فيرمون فى ذلك الوقت.

وقال ابن المواز: إن رعوا بالنهار ورموا بالليل، فلا بأس به. ويحتمل أيضًا أن يرموا على هذا في كل ليلة لاستغنائهم في ذلك الوقت عن حفظ الإبل على وجه الرعى، ويحتمل إن كان في ذلك عليهم مشقة أن يكون رميهم بالليل على حكم رميهم بالنهار من الجمع، والله أعلم.

فصل: وقوله: «في الزمن الأول» يقتضى إطلاقه زمن النبى على الأنه أول زمان هذه الشريعة، فعلى هذا هو مرسل، ويحتمل أن يريد به أول زمن أدركه عطاء، فيكون موقوفًا متصلاً، والله أعلم.

٩١٣ - مَالِك، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِع، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَهَ أَخِ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ نُفِسَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَتَحَلَّفَتْ هِيَ وَصَفِيَّةُ حَتَّى أَتَنَا مِنَى بَعْدَ أَنْ غُرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْر، فَأَمَرَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنْ تَرْمِيَا الْجَمْرَةَ حِينَ أَتَنَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمَا شَيْئًا.

الشرح: قوله: «أن صفية وبنت أخيها تخلفت» لما ذكره من نفاس بنت أخيها، فأتيا منى بعد غروب الشمس من يوم النحر أو بعد أن فاتهما الرمى، وفى هذا أن الأغلب أن مقام صفية مع ابنة أخيها كان بعلم عبد الله بن عمر، والذى لا ريب فيه أنه علم بذلك بعد بحيتهما.

وقد سئل عن حكمهما، فلم ينكر المقام على صفية مع ابنة أخيها، وإن كان العذر مختصًا بابنة أخيها دونها، ولا يبعد أن يكون مثل هذا مباحًا لمن حيف عليه الضياع

<sup>(</sup>۱) قال في الاستذكار: لما رخص النبي في لرعاء الإبل بالرمى في الليل دل ذلك على أن الرمى بالليل وغيره أفضل منه، لأن الليل لا يجوز فيه الرمى أصلاً، لإجماع العلماء أن الرمى للرعاء وغير الرعاء لا يجوز تأخيره حتى تخرج أيام التشريق، فدل ذلك على أن الرمى في ليل التشريق رخصة للرعاء وأن الرمى بالنهار هو في الوقت المختار.

٩١٣ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٩٣.

المهلاك في الانفراد بمثل هذه الحال أن يقيم مع من يخاف عليه الهلاك بانفراده، وترجى نجاته وصلاح حاله بالمقام معه، ويجرى ذلك بحرى جواز التيمم لمن لا ماء معه، وخاف على غيره الهلاك من العطش ويعطيه إياه فيحييه به.

فصل: وقوله: «فأمرهما عبد الله بن عمر أن يرميا الجمرة حين أتيا» يريد أنهما قد أدركتا وقت قضاء الرمى، وإن لم يدركا وقت أداء الرمى، فأمرهما بقضاء الرمى، وأول وقت رمى جمرة العقبة طلوع الفجر من يوم النحر، وآخره وقت مغيب الشفق من ذلك اليوم، وأول وقت القضاء آخر أيام التشريق.

وقوله: «أن يوميا حين أتيا» دليل على جواز الرمى بالليل، وقد تقدم أن الليل والنهار، سواء فى قضاء الرمى. والدليل على ذلك أنه من أفعال الحج، فحاز فعله بالليل كالطواف والسعى والوقوف.

فصل: وقوله: «ولم ير عليهما شيئًا» يقتضى أنه لم يـر عليهمـا دمًـا ولا غيره. وقـد قال مالك في المبسوط: وأما أنا فأرى علـي كـل مـن كـان في مثـل حـال صفيـة يـوم النحر، ولم يرم حتى غابت الشمس الدم.

ووجه ذلك أن من فاته الأداء لزمه الرمى والهــدى كــالذى يمـرض، فــلا يقــدر علـى الرمى فى وقت الأداء ويرمى آخر أيام التشريق، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فمن ترك جمرة العقبة، فذكرها ورماها قبل غروب الشمس من يوم النحر، فلا شيء عليه، وإن رماها بعد غروب الشمس متى كان في أيام التشريق أو لياليه، فعليه الدم، قاله مالك.

ووجه ذلك أنه إذا أدرك وقت الأداء، فلا شيء عليه، وإذا فاته وقت الأداء لزمه الهدى، على كل حال، فإن أدرك وقت القضاء قضى، وإن فاته لم يقض ولزمه الدم في الوجهين.

فرع: وإذا لم يرمها حتى تنقضى أيام التشريق، فهل يفسد حجه أم لا؟ قال مالك: لا يفسد حجه، وعليه ما تقدم ذكره من الهدى، وقاله جمهاور اصحاب مالك. وقال عبد الملك بن الماجشون: يبطل حجه، وعليه الحج قابلاً والهدى.

وجه قول مالك أنه من أفعال الحج، فلا يختص بيوم عرفة، فلم يفت الحج بفواته في وقته كسائر الرمى. ووجه آخر أن من أمن فوات الحج لم يطرأ عليمه مما يفسده. أصل

كتاب الحج ..... ذلك من رمى. ووجه آخر أن كـل فعـل بعـد الوقـوف بعرفـة، لا يبطـل الحـج بتـأخيره كطواف الإفاضة.

ووجه قول عبد الملك أنه معنى لو حامع قبله فسد حجه، فإذا فاتــه وجــب أن يفوتــه حجه كالوقوف بعرفة، والتحلل عند ابن الماجشون إنما يقع بالفعل لا بمضى الوقت.

مسألة: ومن ترك حصاة منها، فلا يخلو أن يذكرها قبل مغيب الشمس أو بعد ذلك، فإن ذكرها قبل مغيب الشمس رمى تلك الحصاة وحدها، وليس عليه أن يستأنف رمى غيرها.

ووجه ذلك أنه رمى جميعها فى وقت الأداء، وليس من شرطها الموالاة، وإن كان مشروعًا فيها ومستحبًا إلى أن رمى ما قد رمى منها فى وقتها المختار أفضل من تأخيره إلى الوقت الذى فيه ذكر الحصاة المنسية على وجه لجمع معها.

مسألة: فإن ذكرها بعد مغيب الشمس، ففى المبسوط عن مالك فيمن ترك من جمرة العقبة حصاة أو حصاتين حتى غابت الشمس: أنه يرمى ما تركه، ولا يعيد ما رمى. وفى الموازية عن ابن القاسم فيمن ذكر حصاة من جمرة العقبة يوم النحر، فذكر ذلك من الغد: أنه يعيد الرمى في ثانية ويهريق دمًا.

ووجه رواية المبسوط أن هذا قد ذكر نقص الجمرة في وقت ترمى فيه، فكان عليه أن يرمى ما ذكر دون ما رمى. أصل ذلك إذا ذكرها في يوم، ويحتمل هذا وجهين، أحدهما أن يرى أن وقت الأداء إلى طلوع الفجر من ثانى يوم النحر. والوجه الثانى: أن يعتقد أن وقت الأداء إلى غروب الشمس من يوم النحر، لكنه لا يعيد ما رمى منه للموالاة بعد انقطاع الموالاة في وقت أداء ولا وقت قضاء.

ووجه رواية الموازية أن الرمى فى يوم النحر أداء والرمى بعد ذلك قضاء له، ولا تعتبر الموالاة بين القضاء والأداء، وإن اعتبر بين الأداء المفرد والقضاء المفرد بـــالآخر، وإن لفـق الأداء بعضه ببعض والقضاء كذلك.

سُئِلَ مَالِك عَمَّنْ نَسِى جَمْرةً مِنَ الْجَمَارِ فِي بَعْضِ أَيَّامٍ مِنِّى حَتَّى يُمْسِى، قَالَ: لِيَرْمٍ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ كَمَا يُصَلِّى الصَّلاةَ إِذَا نَسِيَهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا لَيْللاً أَوْ نَهَارًا فَإِنْ كَمَا يُحْرَبُ مِنْهَا، فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ وَهُو بِمَكَّةً أَوْ بَعْدَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ وَاجِبُ (اللهَ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) قال في الاستذكار ٢٢٣/١٣: أجمع العلماء على أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد، وأنه يجبر ذلك بالدم أو بالطعام على حسب

١٠٤ ..... كتاب الحج

الشرح: وهذا كما قال أن من نسى رمى جمرة من الجمار فى بعض أيام التشريق حتى يفوته وقت الأداء بمغيب الشمس من يوم الجمرة، فإنه يقضيها ما دام فى وقت القضاء. وقد بينا حكم الوقت فيما تقدم.

وفى هذا خمسة أبواب، أحدها: فيمن نسى رمى حصاة من الجمار، والباب الثانى: فيمن نسى جمرة كاملة، والباب الثالث: فيمن نسى رمى جمار يـوم، والبـاب الرابع: فيمن نسى الرمى كله، والباب الخامس: في صفة الرمى.

\* \* \*

# الباب الأول

## في من نسى رمى حصاة من الجمار

ومن نسى رمى حصاة من جمار أيام التشريق، فأحرها عن موضعها،، وذكرها بعد أن رمى غيرها من الجمار، وقبل أن تغيب الشمس من يومه ذلك، فالمشهور من المذهب أنه يرمى تلك الحصاة وحدها، ثم يرمى ما رمى بعدها من الجمار.

وذلك مبنى على فصلين، أحدهما: أن الترتيب فى الجمار واحب، فلا يجوز أن يشرع فى رمى جمرة حتى يكمل رمى جمرة كركعات الصلاة لا ينتقل لركعة حتى يكمل عمل الركعة التى قبلها. والفصل الثانى: أن الموالاة ليست بشرط فى صحة الرمى، وإذا كان الرمى كله فى وقت الأداء أجزا، ويقتضى قول ابن كنانة فى المدنية قولاً ثانيًا: يستأنف رمى الجمرة التى نسى الحصاة منها بسبع حصيات.

وذلك يقتضي فصلين، أحدهما: أن الترتيب الذي ذكرناه والموالاة شرط في

<sup>&</sup>quot;اختلافهم فيها. فمن ذلك أن مالكًا قال: لو ترك رمى الجمار كلها أو ترك جمرة منها أو ترك حصاة من جمرة حتى خرجت أيام منى فعليه. وقال أبو حنيفة: إن ترك الجمار كلها كان عليه دم وإن ترك جمرة واحدة فعليه لكل حصاة من الجمرة إطعام مسكين نصف صاع من حنطة إلى أن يبلغ دمًا، إلا جمرة العقبة فمن تركها فعليه دم. وكذلك قال الأوزاعسى إلا أنه قبال: إن ترك حصاة تصدق بشيء. وقال الثورى: يطعم في الحصاة أو الحصاتين والثلاث فإن ترك أربعًا فصاعدًا فعليه دم. وقال الليث: عليه في الحصاة الواحدة دم. وقال الشافعي: في الحصاة الواحدة مد، وفي حصاتان مدان، وفي ثلاث حصيات دم. وله قول آخر مثل قول الليث، والأول أشهر عنه. قال أبو عمر: قد رخصت طائفة من التابعين، منهم بحاهد، في الحصاة الواحدة، ولم يروا فيها شيئا.

مسألة: وإذا ذكر ذلك من الغد، فإنه يرميها، ثم يعيد رمى ما رمى بعدها من يومها، ثم يرمى لليوم الذي ذكرها فيه، وإن كان قد رماها.

وذلك مبنى على فصلين، أحدهما: أن اليوم الثانى وقست لقضاء رمى اليوم الأول. والثانى: أن الترتيب بين رمى اليوم الأول وبين رمى اليوم الثانى واحب ما لم يفت وقت الرمى لليوم الثانى.

فرع: وهل يرمى الحصاة التى نسيها من الجمرة حاصة أو يبتدئ رمى تلك الجمرة بسبع؟ ففى كتاب ابن الموازعن أشهب: يستأنف رميها بسبع حصيات. وفى غير الموازية عن ابن القاسم: يرمى الحصاة التى نسى خاصة. وفى المدنية عن ابن القاسم: إن ذكرها من يومه رمى تلك الحصاة خاصة وما بعدها، وإن ذكرها من الغد استأنف رمى تلك الجمرة بسبع ورماها بعدها.

ووجه قوله بإفراد الحصاة أنه ذاكر لها بعد أن انفصل من غيرها، فلم يكن عليه إلا رميها، وهذا مبنى على أن التفريق للنسيان لا يمنع صحتها ولا فضيلتها، وإن منع من فضيلتها، فإنه أمر لا يستدرك إلا بعد الانفصال من رمى الجمار؛ لأن ما فات من فضيلة أول الوقت أعظم.

ووجه قولنا يرمى الجمرة كلها أن هذا قضاء لهذه الحصاة، فوجب أن يكون جميع الجمرة يشملها ذلك، وليس كذلك إذا ذكرها من يومه، فإنه يفردها بالرمى؛ لأن ذلك أداء لجميعها، ولو رمى الحصاة حاصة من الغد لكان مؤديا لبعض الجمرة قاضيًا لبعضها، وذلك لا يجوز؛ لأنه لا يجوز أن يختلف حكمها.

مسألة: فإن ذكرها بعد أن غابت الشمس من اليوم الثانى، فإنه يرمى تلك الحصاة أو يرمى الجمرة كلها بسبع على الاختلاف فى ذلك، ثم يرمى ما رمى بعدها من يومها، ولا يعد رمى جمار اليوم الثالث إن كان قد رماها.

وذلك مبنى على فصول، أحدها: أن قضاء يوم لا يتبعض، وأنه إذا وحب قضاء بعضه وحب قضاء جميعه، والثانى: أن وقت الترتيب بين ما وحب قضاء وبين ما رمى بعده يفوت بفوات وقت أداء الرمى الذى بعده، والثالث: أنه لا يفوت الترتيب بين الرمى لليوم الأول واليوم الثالث إذا بقى وقت أدائه.

١٠٦ ....

وإن فات الترتيب بين الرمى لليوم الأول واليوم الثانى، فحصل للرمى ثلاثة أوقات، أحدها: وقت أداء الرمى وهو من وقت رمى تلك الجمرة إلى انقضاء ذلك اليوم. والثانى: وقت قضائه، وهو من أول وقت الرمى لليوم من أيام التشريق إلى انقضاء أيام التشريق. والوقت الثالث: وقت استدراك فضيلة الترتيب، وهو وقت أداء الرمى لليوم الذى يعاد للترتيب.

مسألة: ومن ذكر الحصاة بعد أن غابت الشمس من آخر أيام التشريق، فليس عليه قضاؤها، وهل عليه دم أو لا؟ لا يخلو أن يذكر ذلك في يومه أو بعد أن تغيب الشمس فيه، ولكنه في أيام التشريق أو بعد أن تغيب الشمس من آخر أيام التشريق، ويعبر عن ذلك بأنه لا يخلو أن يذكر الحصاة في وقت الأداء أو في وقت القضاء أو بعد فوات وقت القضاء، فإن ذكر ذلك في وقت الأداء، فقد روى ابن القاسم عن مالك: لا هدى عليه، ولم أر في هذه المسألة خلافًا لهذا القول.

مسألة: وإن ذكرها فى وقت القضاء، فقد قال ابن القاسم: عليه هدى. وفسى المدنية عنه: أنه إن ذكرها فى وقت الأداء رماها بسبع، ولم يذكر هديًا. وقسال بأثر ذلك: إن كان أصاب النساء، فعليه هدى. ويحتمل أن يكون قولاً ثانيًا.

وحه القول الأول أنه قد فاته الرمى فى وقت الأداء، فلزمه المدم لنقص القضاء. ووجه القول الثانى أنه قد رمى الجمرة، فلم يلزمه دم كما لو رماها فى وقت الأداء. مسألة: وإذا ذكرها بعد فوات القضاء، فعليه المدم، ولا نعلم فى ذلك خلافًا. ووجهه أنه قد فاته الرمى فعليه الدم.

#### \* \* \*

# الباب الثاني في من نسى جمرة كاملة

من نسى جمرة كاملة، فذكرها فى يومه بعد أن رمى غيرها، فإنه يرميها ويعيد ما بعدها، ولا شيء عليه، وإن ذكرها فى وقت القضاء، فإنه يرميها ويرمى ما بعدها مما يسرك وقت أدائه، وإن ذكرها بعد فوات وقت القضاء، فلا رمى عليه وعليه المدم ذلك يتخرج على ما تقدم إن ذكرها فى وقت أداء الجمرة المنسية، فلا خلاف أن المدم لا يجب عليه، وإن ذكرها بعد فوات القضاء، فلا خلاف أن المدم عليه، وإن ذكرها فى وجوب الدم عليه رؤايتان على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى.

كتاب الحج ......الله المحادث المحادث

# فی من نسی رمی جمار یوم

من نسى رمى يوم كامل من أيام التشريق، فذكره فى وقت الأداء، فإنه يرميه على رتبته وسنته، فإن ذكر ذلك فى وقت القضاء رماه على رتبته، ثم أعاد رمى ما كان رمى قبله فى الأيام وبعده مما أدرك وقت أدائه. واختلف قول مالك فى وحوب الهدى عليه على حسب ما تقدم.

\* \* \*

## الباب الرابع

# في من نسى الجمار كلها

واما من نسى الجمار كلها فى أيام منى، فذكر ذلك فى آحر أيام التشريق بعد الزوال، فإنه يرمى لليوم الأول على سنته، ثم يرمى لليوم الثانى على السنة، ثم يرمى لليوم الثالث على سنته، رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون عن مالك.

ووجه ذلك ما يلزم من الترتيب في حال الأداء، فكذلك في حال القضاء كالصلاة ما لزم فيها من الترتيب في حال الأداء لزم مثله في حال القضاء، وسواء ذكر ذلك بعد أن نفر من منى أو قبل ذلك إذا ذكر ذلك قبل أن تغيب الشمس من آحر أيام التشريق.

مسألة: فإن ذكر ذلك بعد انقضاء أيام منى بمغيب الشمس من آخرها، فقد فاته الرمى، ولا سبيل له إليه، وهل عليه الدم، إن ذكر ذلك في آخر أيام منى، ورمى في وقت القضاء؟.

اختلف قول مالك فيه، فمرة قال: عليه الدم، ومرة قال: لا دم عليه. وقال ابن حبيب: إن رمى قبل الصدر، فلا دم عليه، وإن ذكر بعد النفر، فعاد فرمى فى وقت القضاء، فعليه الدم. وقال ابن وهب: إن تعمد، فعليه الهدى، وإن نسى، فلا هدى عليه، إلا أن يفوته الرمى.

ووجه قولنا بوجوب الدم عليه ما تقدم من إدخاله النقص على الرمى بتأخيره عن وقت الأداء إلى وقت القضاء. ووجه القول بنفى ذلك جملة ما تقدم من أنه قد رمى فى وقت الأداء.

ووجه التفريق بين ما قبل النفر وما بعده، أن من نفر عن منى فقد نوى إطراح الرمى وجميع مناسك منى، إما متعمدًا وإما ناسيًا معتقدًا أنه لا يلزمه شيء منها، ومن كان مقيمًا بمنى بعد، فإنه باق على حكم أدائها أو قضائها، فلم يكن عليه دم إذا استدرك فعل شيء منها. ووجه القول الثاني أن المتعمد آثم بتعمده ترك نسك من المناسك، والناسى معذور، والقولان المتقدمان لمالك أجرى على طريق النظر، والله أعلم.

#### \* \* \*

## الباب الخامس

# في صفة الرمي

أما الرمى، فصفته أن يرمى الجمرتين الأوليين من أعلاهما ويرمى جمرة العقبة من أسفلها، وقد تقدم ذكر ذلك، ولا يرميها بحتمعة، بل يرمى كل جمرة متفرقة، فإن فعل لم يجزه، وعليه أن يرمى بست حصيات، ويعتد مما رمى من السبع الأول بحصاة واحدة، قاله مالك.

ووجه ذلك أن الاعتبار بعدد الرمى وبعدد الحصى، فإذا أخـل بعـدد الرمـى لـم يعتـد من الحصى إلا بقدر عدد الرمى.

مسألة: ولا يجزئه أن يضع الحصى وضعًا، قاله ابن القاسم في المدونة. وكذلك لا يطرحه طرحًا، فإن فعل لم يجزئه، ولكن يرميه رميًا.

ووجه ذلك أن الشرع إنما ورد في ذلك بالرمي، وهو المروى عن النبـي ﷺ وأفعالـه على الوجوب.

مسألة: فإذا قلنا إنه يرميها في سبع مرات، فعليه أن يوالى ذلك، ولا ينتظر بسين كل حصاتين؛ لأن الموالاة مشروعة فيها.

فصل: وقوله: «ليرم أى ساعة ذكر من ليل أو نهار» يريد أنه لا يؤخر رميها عن وقت ذكرها لأنها فعل عبادة يتعلق بوقت، فإذا فات وقت أدائها لزم تعجيل قضائه كصلاة الفرض، ولذلك احتج مالك على تعجيل قضائها أى وقت ذكر ذلك من ليل أو نهار.

فصل: وقوله: «فإن كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة أو بعد مــا يخـرج منهــا، فعليــه

فإن كان ذلك بعد أن فات وقت الرمى، فإنما عليه الهدى لما فاته من الرمى، وإن كان لم يفت وقت الرمى، فعليه أن يرجع، فيرمى ما بقى علينه من الرمى. وقد تقدم من قول ابن حبيب أن عليه الدم؛ لأنه من بعد النفر.

وقول مالك يحتمل الوجهين، أحدهما: أن يريد بيان وجوب الهدى على من نفر قبل أن يرمى، سواء رجع له فيما ترك أو لم يرجع، ولذلك لم يذكر الفوات ولا الرجوع وإلادراك، والثانى: أن يريد بذلك أن من صدر وفاته الرمى لفوات وقت القضاء، أن عليه الهدى، وإن لم يفته ذلك، فلا هدى عليه، والله أعلم وأحكم.

#### \* \* \*

#### الإفاضة

٩١٤ - مَالِك، عَنْ نَافِع وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَار، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةً، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ، وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ: إِذَا حِئْتُمْ مِنِّى فَمَنْ رَمَى الْحَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَسا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ إِلا النَّسَاءَ وَالطَّيْبَ، لا يَمَسَ أَحَدٌ نِسَاءً وَلا طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

الشرح: قوله: «خطب الناس بعرفة» يريد يوم عرفة، وحطبته ليسبت للصلاة، وإنما هي لتعليم الحاج، ولذلك قال: «وعلمهم أمر الحج» يريد أنه علمهم من أحكامه ما يستقبلونه من المبيت بالمزدلفة وجمع المغرب والعشاء بها والوقوف بها بعد طلوع الفجر والدفع منها إلى منى ورمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم الذبح والنحر، ثم الحلاق ثم طواف الإفاضة لمن أراد تعجيله أو تأخيره، ثم المبيت يمنى ورمى الجمار أيام التشريق، وحكم التعجيل والتأخير والنفر والتحصيب.

فصل: وقوله رضى الله عنه: «إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة، فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب» يريد أن أول التحلل رمى جمرة العقبة، فمن رماها استحل بها إلقاء التفث ولبس النياب وغير ذلك من محظورات الإحرام إلا النساء والطيب، فأما النساء، فلا خلاف في بقاء تحريمهن حتى يطوف طواف الإفاضة.

٩١٤ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٨٩٤. ابن كثير في مسند الفاروق ٣٢٤/١.

مسألة: وأما الطيب، فاختلف العلماء في إباحته، فمنع من ذلك مالك وأجازه غيره وقد تقدم ذكره.

مسألة: فإذا ثبت منعه، فمن تطيب فلا فدية عليه، عند مسالك؛ لأنه قد وجد منه بعض التحلل برمى جمرة العقبة، ولأنه مما اختلف العلماء في إباحته، وبذلك فارق إصابة النساء، فإنه متفق على المنع منه.

مسألة: ولم يذكر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمنى تحريم الصيد، وذلك أن المقيم بها مقيم بالحرم والصيد ممنوع فيه للحلال، فلا يستبيحه لطواف الإفاضة ولا غيره، وإنما تكلم على ما يستباح بطواف الإفاضة ويمنع منه الإحرام خاصة دون حرمة الحرم، ولا خلاف على المذهب أن الصيد ممنوع في ذلك الوقت في الحل، ولمو أصاب الصيد في الحل قبل طواف الإفاضة لكان عليه جزاؤه، وقد قال به ابن القاسم.

910 - مَالِك، عَنْ نَافِعِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَـرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ رَمَى الْحَمْرَةَ ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرُ وَنَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ فَقَـدْ حَلَّ لَوْ قَصَّرُ وَنَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ فَقَـدْ حَلَّ لَكُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِلاَ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ (١).

الشوح: قوله: «من رهى الجمرة» يريد جمرة العقبة يوم النحر، «ثم حلق راسه وقصر ونحر هديًا إن كان معه» قدم الحلاق في اللفظ على النحر، والنحر مقدم في الرتبة غير أن الواو لا تقتضى رتبة، فأعلمنا أن إضافة النحر والحلاق إلى الرمى لا يبيح النساء ولا الطيب، وإنما يبيح ذلك طواف الإفاضة؛ لأنه نهاية التحلل من الإحرام.

\* \* \*

<sup>9</sup>۱۰ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ۸۹۰. البيهقي في السنن الكبرى ۱۳۵/۰. ومعرفة السنن والآثار ۱۳۹/۷. المحلي ۱۳۹/۷. المغني ۴۳۸/۳.

<sup>(</sup>۱) قال في الاستذكار ۲۲۷/۱۳ - ۲۲۸: في هذه المسألة أربعة أقوال للسلف، والخلف. أحدها: قول عمر هذا: أنه من رمي جمرة العقبةن فقد حل به كب ما حرم عليه إلا النساء، والطيب. وهو مذهب عمر في الطيب. والثاني: إلا النساء، والطيب، والصيد، وهو قول مالك وحجته قوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴾ ومن لم يحل له وطء النساء، فهو حرام. والثالث: إلا النساء والصيد. وهو قول عطاء، وطائفة من العلماء. والرابع: إلا النساء خاصة. وهو قول العلماء القائلين بجواز الطيب عند الإحرام، وقبل الطواف بالبيت عي حديث عائشة.

كتاب الحج .....كتاب الحج ....

## دخول الحائض مكة

٩١٧ – مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِ ذَلِكَ. الشرح: قولها: «فاهللنا بعمرة»(١) يحتمل أن تريد بذلك أزواج النبي ﷺ، ويحتمل

<sup>917 -</sup> أخرجه البخارى في الحيض ٢٨٥. ومسلم في الحجج ٢٣٥٥. والترمذي في الحجج ٢٦٥٠ والنسائي في الطهارة ٢٨٨، الحيض والاستحاضة ٣٤٦، مناسسك الحجج ٢٢١١، ٢٧١١، ٢٧١١، وأبو داود في المناسك ١٥١٨. وابن ماجه في المناسك ٢٩٥١، وابن ماجه في المناسك ٢٩٥١، وابن ماجه في المناسك ٢٩٥١، وابن ماجه في المناسك ٢٤٨٤، ٢٤٢١، ٢٤٢١، ٢٤٢١، ٢٤٢٩، ٢٤٢٩، ٢٤٢٩، ٢٤٢٩، ٢٤٢٩، ٢٤٢٩، ٢٥١٣٩،

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ١٣٠: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة - ولم يتابعه عليه أحد فيما علمت من رواة الموطأ، وإنما هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة - هكذا بهذا الإسناد وهو عند يحيى بهذا الإسناد كذلك أيضا؛ وبإسناد آحر عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة؛ فانفرد يحيى لهذا الحديث بهذا الإسناد وحمل عنده هذا الحديث بهذين الإسنادين عن مالك في الموطأ، وليس ذلك عند أحد غيره في الموطأ - والله أعلم.

٩١٧ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٣١/٢٣٤.

<sup>(</sup>١) قال في الاستذكار ٢٣٩/١٣ - ٢٤٠: أما قولها: «فأهللنا بعمرة» فإن عروة قــد خولـف=

فصل: وقوله الله الله المحمد من العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما يحتمل وحهين، أحدهما: أن يكون رسول الله الله قال ذلك عند الإهلال بالإحرام والدخول فيه، فقال: «من كان معه هدى» فلا عليه أن يقرن إن شاء ذلك ليين جواز القران.

ویکون معنی من کان معه هدی احد وجهین، احدهما: من کان معه الآن، وهو یرید آن یقلده ویشعره، فلیقلده ویشعره اذا احرم بحجته؛ لأن ذلك وقت وجوبه علیه. والوجه الثانی: من وجد ثمنه وامکنه أن یهدیه، ویکون فائدة ذلك الحیض علی الحیج من ذلك العام لمن كان معه الهدی.

ولعله علم من هذه صفته أو من بعضهم العزم على ترك الحبح والاقتصار على فعل العمرة لأجل الهدى فخص من نحر الهدى على أن يقرن فيحج في عامه ذلك مع ما فيه من جواز القران.

والمعنى الثانى: أن يكون النبى الله المر بذلك بعد الاحرام بالعمرة، وبعد تقليد الهدى وإشعاره، على أن ينحر بمنى في حجتهم، وأن يحل من عمرته عند وصوله إلى مكة ثم يبقى حلالاً وهديه مقلدًا مشعرًا، حتى يحرم بالحج يوم التروية ثم ينحر هديه بمنى يوم النحر، فأمرهم النبى الله أن يردفوا الحج على العمرة ويعودوا قارنين.

ومعنى ذلك المنع لهم من التحلل مع بقاء الهدى، وذلك ممنوع لقول ه تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وقوله ﷺ في حديث حفصة المتقدم: «إنى لبدت رأسى وقلدت هديى فلا أحل حتى أنحر» ويقتضى ذلك أن يكون النبى ﷺ قال ذلك على هذا الوحه في وقت يمكن فيه إرداف الحج على العمرة.

فصل: وقوله: «ثم لا يحل حتى يحل منهما» يحتمل أنه نص على المنع من ذلك؛ لأنه

<sup>-</sup> فى ذلك عنها. قال أبو عمر: لم يخالفه عندى من هو حجمة عليه لأن عروة أحفظ أصحاب عائشة. ومن أهل بعمرة فى أشهر الحج، وهو يريد الحج فى عامه، فهو متمتسع بإجماع إذا حج. ومعلوم أن حروجهم كان فى ذى القعدة، وهو من شهور الحج، وحجوا فى عامهم، فدل على أنه كان منهم المتمتع بالعمرة إلى الحج، ومنهم المنفرد بالحج، ومنهم من قرن العمرة مع الحج. وهذا مالا حلاف فيه من أهل الآثار وعلماء الأمصار.

كتاب الحج التحلل من العمرة مع البقاء على حكم الإحرام بالحج، فمنع من الحلاق للعمرة والتحلل من الحج.

ويحتمل أنه نص على المنع من التحلل؛ ليستفاد بذلك المنع من التحلل مع بقاء الهدى على تقليده، ويحتمل أن يكون نص على ذلك ليعلمهم معنى القران وحكمه أنه لا يتحلل من العمرة وإن أتى القارن بالعمل الذى يخصها ولم يبق من العمرة إلا ما يخص الحج، فإنه باق على حكم القران، وأن ما يبقى عليه من الإحرام ثابت فى حق العمرة كما هو ثابت فى حق الحج حتى يكمل الحج، فيكون التحلل منهما.

فصل: وقول عائشة رضى الله عنها: «فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» وذلك أن الطواف ممنوع فى حق الحائض؛ لأن من شرطه الطهارة لأنه عبادة مختصة بالبيت كالصلاة والسعى بين الصفا والمروة مرتب على الطواف بالبيت لا يصح إلا بعده، فمن لم يصح طوافه لم يسع بين الصفا والمروة، وإن كان السعى بينهما ليس من شرطه الطهارة، ولو أن امرأة دخلت طاهرًا، فطافت بالبيت وصلت الركعتين، ثم حاضت لجاز لها أن تسعى بين الصفا والمروة، وإن كان الأفضل السعى بينهما على طهارة، وقد تقدم من قول مالك أنه لا إعادة على من سعى على غير طهارة.

فصل: وقوله على: «القضى شعرك وامتشطى» يحتمل والله أعلم أنه أباح لها فى ذلك لأذى أدركها من طول إحرامها، وتمادى الشعث عليها وكثرة هوام أو غير ذلك ثما أباح لها به الامتشاط ونقض رأسها لما كان فى ذلك من إزالة الأذى عنها؛ لأن الحلاق ممتنع عليها، وهذا كما أمر كعب بن عجرة بالحلاق إذا أذاه هوامه؛ لأن كعب بن عجرة ممن حكمه الحلاق، ولم يأمرها بالتقصير؛ لأن التقصير ليس فيه إماطته أذى، وإنما أمر بالامتشاط ونقض شعرها لما فيه من إماطة الأذى.

۱۹۶ .... کتاب الحج

فصل: وقوله: «وأهلى بالحج ودعى العمرة» يريد الله الله الحج على عمرتها التي قد أحرمت بها.

ومعنى قوله على: «ودعى العمرة»(٢) دعى العمل بها على ما اقتضاه إحرامها بها من إفرادها، ويحتمل أن يريد بذلك دعى الطواف والسعى للعمرة، إذا تعذر ذلك عليها بالحيض حتى تطوف وتسعى للحج والعمرة طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا.

فصل: وقولها: «فلما قضيت الحج» ذكرت قضاء الحبح لأنه أتم ما يفعل من النسكين نسك الحج؛ لأن الطواف والسعى يشترك فيهما النسكان، وما بعد ذلك من الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمى الجمار والمبيت بمنى، وهو مما يختص بالحج، وهو آخر ما يفعل من النسك لمن عجل الإفاضة، فلذلك نصت على قضاء الحج.

فصل: قولها: «أرسلني مع عبد الوحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت» يقتضى أن الإحرام بالعمرة إنما يكون من الحل؛ لأن النسك يقتضى الجمع بين الحل والحرم وعمل العمرة كله في الحرم، فلابد من الإحرام من الحل، والتنعيم أقرب الحل إلى البيت.

فصل: وقولها: «فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا» تريد أنهم طافوا عند ورودهم للعمرة وسعوا لها، ثم حلوا لما كمل عمل عمرتهم، ثمم قالت: «ثم طافوا طوافا آخر بعد أن دفعوا من منى لحجهم» وذلك أنهم أحرموا بالحج من من مكة، فتأخر طوافهم وسعيهم بعد الوقوف بعرفة، وهذا حكم من أحرم بالحج من مكة أن يتأخر طوافه وسعيه لحجه حتى يعود من منى؛ لأن الطواف الذى هو ركن من أركان الحج هو طواف الإفاضة، وأما طواف الورود، فإذا لم يكن ورود سقط وبقى الطواف الذى هو ركن من أركان الحج، وهو بعد رمى جمرة العقبة.

فصل: وقولها: «وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحمج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا» تريد والله أعلم، أحد وجهين، إما أنهم لم يطوفوا غير طواف واحد للورود،

<sup>(</sup>٢) قال في الاستذكار ٢٤٢/١٣: أما قولها: «دعى العمرة» فإن جماعة من أصحابنا، وأصحاب النشافعي تأولوا في قوله: ودعى العمرة، أي دعى عمل العمرة، يعنى الطواف بالبيت، والسعى بين الصفا والمروة؛ لأنه على أمرها برفض العمرة، وإن شاء الحج، كما زعم الكوفيون.

كتاب الحج ......وطواف واحد للإفاضة، إن كانوا قرنوا قبل دخول مكة، وإن كانوا أردفوا، فلم يطوفوا غير طواف واحد، وهو طواف الإفاضة، ويحتمل أن يريد بذلك أنهم سعوا لهما سعيًا واحدًا، والسعى يسمى طوافًا.

والوجه الثانى: أن طوافهم كان على صفة واحدة لم ينزد القارن فيه على طواف المفرد، وذلك أن القارن لم يفرد العمرة بطواف وسعى، بل طاف لهما كما طاف المفرد للحج.

وهذا نص فى صحة ما ذهب إليه مالك ومن وافقه فى أن حكم القارن فى ذلك حكم الفرد، وقد فعلوا ذلك مع النبى فلل ولا يمكن أن يخفى عليه فعل جماعة أصحابه. وقد علمته عائشة من وراء حجاب، ولا يمكن أن يتفق جميعهم وتعليمه وتبيينه فى أن لا يعلم واحد منهم هذا الحكم فى ذلك الموضع الذى إنما خرج إليه لإثبات ذلك الحكم وتبيينه وتعليمه، ولذلك قال الله المختوا عنى مناسككم».

فصل: وهؤلاء الذين جمعوا الحج والعمرة لا يخلو أن يكونوا أهلوا بهما جميعًا وأردفوا الحج على العمرة إذا أمرهم النبي الله بذلك، فإن كانوا بمن أهل بهما، فقد طافوا لهما طواف الورود، وسعوا بأثره ثم طافوا لهما بعد ذلك طواف الإفاضة ولم يسعوا بعده.

وأما من أردف الحج على العمرة، فإن كان أردف قبل الوصول إلى مكة، فحكمه حكم من أهل بهما، وقد تقدم الكلام فيه. وأما من أردف بعد الوصول إلى مكة، وقبل التلبس بالطواف، فإنه لا يطوف بالبيت ولا يسعى بين الصف والمروة حتى يرجع من منى؛ لأنه محرم بالحج من مكة، ومن أحرم بالحج من مكة، فليس عليه طواف ورود فهذا المردف لما أحرم بالحج من مكة لا تأثير لما تقدم من عمرته فى الورود، ولا فى غير ذلك من الأفعال غير وجوب الدم للقران، والله أعلم.

٩١٨ - مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَـةَ أَنْهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـرُوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِك

۹۱۸ - أخرجه البخارى في الحيض ۲۸۰، ۳۰۱. ومسلم في الحج ۲۳۰۵. والترمذي في الحج ۸۲۷، ۹۱۸. والنسائي في الطهارة ۲۸۸، الحيض والاستحاضة ۳۶۱، مناسك الحج ۲۲۸۹، ۲۲۱۲، ۲۷۱۲، ۲۷۱۲، ۲۷۰۱. وأبو داود في المناسك ۱۰۱۸. وابن ماجه في المناسك ۲۹۰۱، ۲۹۹۱، وأحمد في باقي مسند الأنصار ۲۲۹۷۲، ۲۲۹۷، ۲۶۸۹۱، ۲۵۸۹، ۲۵۱۳۹. والدارمي في المناسك ۱۷۷۵.

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «افْعَلِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِى بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى تَطْهُرِى»(١).

الشرح: قولها: «قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بسين الصفا والمروة» تريد أن طواف العمرة منع منه حيضتها، فشكت ذلك إلى رسول الله على فأمرها أن تفعل ما يفعل الحاج، ولا يكون ذلك إلا أن يردف الحبج على العمرة، فتفعل أفعال الحاج كلها من الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة والوقوف بها ورمى الجمار والنحر وغير ذلك، غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا يصبح لها السعى بين الصفا والمروة لأن الطواف بالبيت قبله، ولا يصبح ذلك منها حتى تطهر، وذكر أن الحيض يمنع من الطواف، ولم يذكر امتناعها من الصلاة؛ لأنه قد علم من حالها أنها علمت ذلك، وإنما أعلمها من حكم الطواف بما لم يتقدم لها علمه.

قَالَ مَالِكَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي تُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ تَدْخُلُ مَكَّةَ مُوافِيَةً لِلْحَجِّ، وَهِي حَائِضٌ لا تَسْتَطِيعُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ: إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتِ الْفَوَاتَ أَهَلَّتُ بِالْحَجِّ، وَأَهْدَتْ وَكَانَتُ مِثْلَ مَنْ قَرِنَ الْحَجَّ وَالْمُرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا كَانَتُ مِثْلَ مَنْ قَرِنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَأَجْزَأَ عَنْهَا طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا كَانَتُ قَدْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَصَلَّتْ، فَإِنَّهَا تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَتَقِفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ، وَتَرْمِي الْجِمَارَ، غَيْرَ أَنْهَا لا تُفِيضُ حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا.

الشرح: قوله: «في التي تدخل مكة معتمرة ولا تستطيع أن تطوف من أجل حيضتها أنها إذا خشيت الفوات» يريد فوات الحج، وذلك أنها تريد الحج، فإذا جاء يوم التروية ورأت حيضها تدوم إما لأنها في أوله أو في وقت منه تعلم من عادتها تمادى حيضتها التي تخاف فوت الحجج إن تمادت على إفراد عمرتها حتى تطهر من حيضتها؛ لأنه قد يتمادى حتى يفوتها الوقوف بعرفة، فإن لم تحرم قبل أن تحل من عمرتها فاتها الحج، فهذه التي تؤمر أن تحرم بالحج، فتردف على العمرة فتصير قارنة، فتدرك بذلك ما تريده من الحج.

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر فى التمهيد ۱۳۱/۱: هكذا قال يحيى عن مالك فى هذا الحديث: غير أن لا لا تطوفى بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، حتى تطهرى. وقال غيره من رواة الموطئا: غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى، لم يذكروا: ولا بين الصفا والمروة، ولا ذكر أحد من رواة المرطأ فى هذا الحديث: ولا بين الصفا والمروة - غير يحيى - فيما علمت وهو عندى وهمم منه، والله أعلم.

كتاب الحج .....كتاب الحج يستمان المستمان المستما

فصل: وقوله: «أنها إذا اخشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت» يريد لقرانها قال: «وكانت مثل من قرن الحج والعمرة» تريد أنها في أحكامها مثل التي قرنت الحج والعمرة إلا أن التي أحرمت بها من ميقاتهما يلزمها طواف الورود، وهذه التي أردفت الحج . ممكة لا يلزمها ذلك؛ لأنها أحرمت بالحج من الحرم، ولا يلزمها للحج طواف الورود، والمعتمر لا يلزمه ذلك أيضًا، وإنما يطوف عند وروده طواف عمرته.

فصل: وقوله: «وأجزأ عنها طواف واحد» على ما تقدم من أنه يجزئها طواف واحد لحجها وعمرتها، ويحتمل أن يريد أن يجزئها طواف واحد، وهو طواف الإفاضة، ولا يلزمها طواف ورود، وإن كانت وردت محرمة إلا أنها دخلت محرمة بعمرة، فلا يلزمها طواف العمرة، ولو دخلت محرمة بحج مفرد أو قارنة للزمها طوافان، طواف للورود وطواف للإفاضة.

فصل: وقوله: «والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت قبل أن تحيض، فإنها تسعى بين الصفا والمروة» يريد أن الذى من شرطه الطهارة هو الطواف بالبيت والركوع، فإذا أتت بذلك قبل أن تحيض كان لها أن تسعى بين الصفا والمروة؛ لأن الحيض لا يمنع من ذلك لأنه ليس من شرطه الطهارة، فتتمادى على عمرتها، وتحل منها ثم تحرم بعد ذلك بحجها، إن فاتها ذلك، فلا يتعذر عليها شيء مما أرادته من إفراد العمرة عن الحج لحيضتها بعد الطواف والركوع، وإن حاضت قبل أن تسعى لما ذكرناه. فصل: وقوله: «وتقف بعرفة وترمى الجمار» يريد أن ذلك كله يصح من غير طهارة، ولا يمنع منه حدث الحيض، وإن كان يستحب الإتيان به على طهارة، فإن تعذر ذلك

رويس الحيض الذي لا يمكن التحرز منه ولا إزالته، صح الإتيان به «غير أنها لا تفيض» لحدث الحيض الذي لا يمكن التحرز منه ولا إزالته، صح الإتيان به «غير أنها لا تأتي بطواف الإفاضة حتى تطهر.

\* \* \*

# إفاضة الحائض

٩١٩ - مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ،

۹۱۹ - أخرجه البخارى في الحيض ٢٨٥، الحج ١٦٣٨. ومسلم في الحسج ٢٣٥٥. والترمذي في المحاج ١٣٥٥. وأبو داود في المناسك ١٧١٢. وابن ماجه في المناسك ٣٠٦٤، ٣٠٦٣، و٢٣٢٩، ٢٣٣٩، ٢٣٤١٩، ٢٣٢٥٩، ٢٣٢٥٩، ٢٣٢٥٩، ٢٣٤١٩، ٢٣٢٥٩، ٢٣٤١٩، ٢٤٤٤٥، ٤٥٧٤٠. والدارمي في المناسك ١٨٣٧، ١٨٣٧،

١١٨ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِي؟». فَقِيلَ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فَقَالَ: «فَلا إِذًا».

الشرح: قوله: «إن صفية بنت حيى وهى زوج النبى الله عاصت وهى محرمة بالحج» فذكرت ذلك عائشة لرسول الله الله الما اعتقدت أو تخوفت أن تكون حيضتها تمنعها بعض أفعال الحج أو جميعها، فأرادت أن تعلم علم ذلك، وكانت كثيرة البحث والسؤال عما لا تعلمه، ولعله أجرى ذكر صفية على ما فى حديث هشام بسن عروة أن النبى الله ذكرها فأخبرته عائشة أنها قد حاضت، أو لعل النبى الله قد سأل عن ذلك من حالها فأخبرته عائشة بحيضتها.

فصل: وقوله على: «أحابستنا هي؟» يقتضى أن الحيض يمنع بعض أفعال الحج، ويوجب البقاء عليه أن تطهر من حيضتها فيمكنها فعل ذلك، وإن كان ليس في الوقت تعيين ذلك الفعل إلا أنه يمكن أنه قد عينه قبل ذلك، وعلم من أخبره بذلك من سنته أن الذي يمنع منه الحيض من أفعال الحج الطواف خاصة.

ولذلك قالت له: «إنها قلد أفحاضت، فقال: فلا إذا» يريد الله أنها إن كانت قد أفاضت، فإنها لا تبقى ولا تحبس من يكون معها، فاقتضى أن الحيض يحبس المرأة إذا لم تكن أفاضت، ويحبس من معها ممن لزمه أمرها، ولذلك يحبس الكرى معها، وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى.

مسألة: والذي يحبس عليها الكرى وذو المحرم والرفقة، فأما الكرى، فإنه يحبس عليها أكثر ما يحبس النساء الدم على ما يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى.

وأما ذو المحرم، فإنه يحبس عليها حتى يمكنها السفر.

وأما الرفقة والأصحاب، فقد قال مالك: إن كان مقامها اليوم واليومين وما أشبه ذلك، فيحبس كريها ومن معه، وإن كان أكثر من ذلك لم يحبس إلا كريها وحده.

ووجه ذلك أن الرفقة تلحقهم المشقة بطول الحبس، وليسس بينهم وبينها عقد، ولا لها عليهم حق يحبسون به إلا مقدار ما لا تلحقهم به مضرة لمعنى المرافقة والاصطحاب في الطريق، وهي تجد العوض منهم بعد مدة، فإن الطريق المأمونة لا تنقطع.

وأما الكرى فلها عليه حق ثبت عليه بعقد، فليس له أن يتركها، ويذهب بحقها وهــو

كتاب الحج .....

حق معتاد قد عرفه و دخل عليه، فلزمه من المقام ما لا يلزم الرفقة، وأيضًا فإن حقها قد تعين عنده و تعلق به دون غيره، فليس له نقله إلى غيره، وأيضًا فإن المرأة لو أرادت المقام لكان للكرى أن يطلبها بحقه عندها من السير معه وهو الكراء، ولو أرادت أن يقيم لم يكن للرفقة قبلها في ذلك حق بوجه.

• ٩٢٠ - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ صَفِيَّةَ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللهُ الل

الرَّحْمَنِ أَنَّ عَامِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرَةً بِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَامِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَفَضْنَ، فَإِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَنْتَظِرْهُنَّ، فَتَنْفِرُ بِهِنَّ وَهُنَّ حَيْضٌ إِذَا كُنَّ قَدْ أَفَضْنَ.

الشرح: قولها: «أن عائشة رضى الله عنها كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن» الخوف يكون في ذلك على وجهين، أحدهما: أن يكن ممن يحضن، فإن كن

۹۲ - أخرجه البخارى في الحيض ٢٨٥، الحج ١٦٣٨. ومسلم في الحج ٢٣٥٥. والترمذى في الحج ٨٦٥، ٨٦٥. وأبو داود في المناسك ١٧١٢، ١٧١١. وابن ماحه في المناسك ٣٠٦٣. وأحمد في المناسك ٢٣٥٣، ٢٢٩٧١، ٢٢٩٧٢، ٢٣٣٨٤، ٢٣٥٣٠، ٢٣٥٣٠، ٢٣٥٣٠.

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر في التمهيد ١٣٢/٦؛ هذا حديث صحيح، لم يختلف في إسناده ولا في معناه، وروى عن عائشة من وحوه كثيرة صحاح. وفيه من الفقه: أن الحائض لا تطوف بالبيت، وهو أمر بحتمع عليه، لا أعلم خلافًا فيه، إلا أن طائفة منهم أبو حنيفة قالوا: لا ينبغي أن يطوف أحد إلا طاهرًا فإن طاف غير طاهر من حنب أو حائض، فيجزيه، وعليه دم. وقال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم: لا يجزيه، وعليه أن يعود إليه طاهرًا ولو من بلده إن كان طوافًا واحبًا. وقد قيل: إن منع الحائض من الطواف إنما كان من أحل أنه في المسجد، والحائض لا تدخل في المسجد؛ لأنه موضع الصلاة والطواف الذي أشار إليه رسول الله على في هذا الحديث بقوله: ألم تكن طافت؟ هو طواف الإفاضة، انتهى باختصار.

<sup>9</sup>۲۱ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٠١. الشافعي في الأم ١٨١/٢. البيهقي في معرفة السنن والأثار ١٠٣١٢/٧.

۱۲۰ ..... كتاب الحبح المحيض أو من اللاثي يئسن من المحيضن فلا يخاف عليهن الحيض.

والوجه الثانى أن يكون قرب وقت طهرها من حيضها وعادتها تمادى طهرها مدة ينقضى إحرامها قبل انقضائها، فأما من لا يبقى عليها الحيض جملة، فسلا تقدم الطواف مخافة الحيض، وإنما تقدمه إن قدمته لفضيلة المبادرة بتسليم الإحرام مما عسى أن يلحقه من نقص، وإن لم يلحقه فساد.

وأما من تحيض وعادتها أن زمان طهرها مدة تنقضى أيـام الإحـرام قبلهـا، فـالأحوط تقديم الطواف لجواز أن يأتي من حيضتها ما يخالف عادتها.

وإن كانت لا تأمن تقدم حيضتها وهى ترتقب وروده أو كان أمد طهرها لا يلزم العادة، فهذه التي لا خلاف في أنها ممن كانت تقدمها عائشة للطواف يوم النحر مخافة الحيض عليها، فكانت تقدمها للطواف ليكمل إحرامها، و يبقى عليها من عمل الحج ما يمنع الحيض منه، وإنما يبقى عليها المبيت بمنى ورمى الجمار، وذلك لا ينافى الحيض، وهل للكرى أن يأخذها بتقديم ذلك.

فصل: وقولها: «فإن حضن بعد ذلك، لم تكن تنتظرهمن تنفر بهن وهن حيض» يريد كان جميع ما يبقى من الحج بعد طواف الإفاضة يفعلنه في حال حيضهن، فإذا أكملن ذلك نفرت بهن، والله أعلم وأحكم.

اللهِ اللهِ عَنْ عَائِشَهُ بَنْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُوْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

قَالَ مَالِك: قَالَ هِشَامٌ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَنَحْنُ نَذْكُـرُ ذَلِكَ فَلِـمَ يُقَـدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لا يَنْفَعُهُنَّ، وَلَوْ كَانَ الَّذِى يَقُولُونَ؛ لاصْبَحَ بِمِنَّى أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ آلافِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ كُلُّهُنَّ قَدْ أَفَضَن.

<sup>9</sup>۲۲ – أخرجه البخارى فى الحيض ٢٨٥، الحج ١٦٣٨. ومسلم فى الحيج ٢٣٥٥. والترمذى فى الحج ١٣٠٥، ١٨٦٥ وأبو داود فى المناسك ١٧١٦، وابن ماجه فى المناسك ٢٣٠٩، ٣٠٦٤، وابن ماجه فى المناسك ٢٣٠٤، ٢٤١٤٥، ٢٣٣٤، ٢٣٣٤، ٢٣٣٤، ٢٤١٤٥، ٢٤١٤٥، ٢٤٢٥٤، ٢٤٢٥٤، ٢٤٢٥٤، ٢٤٢٥٤، ٢٤٤٥٤، ٢٤٢٥٤، ١٨٤٤٠، ١٨٤٤٥، والدارمسى فىلى المناسك ١٨٣٧، ١٨٣٧،

كتاب الحبج .....كتاب الحبح ....

الشرح: قولها في الحديث: «إن رسول الله الله الله الله الله عنه المنت حيى يحتمل أن يكون ذلك سببًا أن يخبر بأنها حاضت، ولعله سأل عن ذلك من حالها إذا خفى عنه أمرها.

فصل: وقول عائشة رضى الله عنها: «فلم يقدم الناس نساءهم إن كان لا ينفعهن» إنكار على من يقول إن تقدم الإفاضة لا ينفعهن، فإنهن لا بد أن يبقين على طواف الوداع، فقالت: ولو لم يستحب الرجوع إلى بلادهن بتقديم الطواف، لاتفق الناس على تقديم النساء من منى يوم النحر لطواف الإفاضة، ولكانوا يقتصرون على تأخير الطواف؛ لأن في تقديم طوافهن يوم النحر تكلفًا ومشقة، مع ما يلزم من سترهن، ويثقل من حملهن.

لكن لما علم الناس أن من حاضت منهن كان لها أن ترجع إلى بلدها، وإن لم تقدر على طواف الصدر؛ لأجل الحيض تكلفوا تلك المشقة، وكانت أخف عليهم من البقاء معهن إذا حضن.

فصل: وقول عائشة رضى الله عنها: «ولو كان الذى يقولون لأصبح بمنى أكثر من ستة آلاف امرأة حائض» يريد أن هذا يكثر على النساء، فلو لم ينفعهن تقديم الإفاضة لكثر من يقيم من النساء بمكة، لأجل الحيض على طواف الصدر، ولو لم ينفعهن ما قدمن من طواف الإفاضة، ولما عدم ذلك من اهتبال النساء في ذلك الزمان بأمر الدين وكثرة العلماء صح وثبت أن ذلك اتقاق من جميعهم على أنه لا يلزمها مقام على طواف الصدر.

وإنما يلزم المقام على طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحبج. وفي ذلك أن عائشة حوزت الكلام على المسألة وإظهار وجه الصواب فيها بالرأى، وإن كانت قد حفظت من قول النبى في خبر صفية بنت حيى أن الإفاضة قبل الحيض تبيح الانصراف لكنها مع ذلك أضافت إلى ذلك بيان المعنى بعد الأثر.

٩٢٣ - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةُ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

۹۲۳ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ۹۰۲. البيهقي في الكبرى ١٦٤/٥. الشافعي في الأم ١٨١/٢.

قال ابن عبد البر في التمهيد ١٣٦/٦: هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك فيما علمت، ولا أحفظه عن أم سليم إلا من هذا الوجه، وهو منقطع وأعرفه أيضًا من حديث

الحَبْرَهُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ حَـاضَتْ أَوْ وَلَـدَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ يَوْمُ النَّحْر، فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَتْ.

قَالَ مَالِك: وَالْمَرْأَةُ تَحِيضُ بِمِنَّى تُقِيمُ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ لا بُدَّ لَهَا مِنْ ذَلِك، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ فَحَاضَتْ بَعْدَ الإفَاضَةِ فَلْتَنْصَرِفُ إِلَى بَلَدِهَا، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا فِى ذَلِكَ رُحْصَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِلْحَائِضِ قَالَ: وَإِنْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بِمِنِّى قَبْلَ أَنْ فَلِكَ رُحْصَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِلْحَائِضِ قَالَ: وَإِنْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بِمِنِّى قَبْلَ أَنْ تَفِيضَ فَإِنَّ كَرِيَّهَا يُحْبَسُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِمَّا يَحْبِسُ النَّسَاءَ الدَّمُ.

الشرح: قوله: «إنه قد بلغنى فى ذلك رخصة من النبى الله فى حديث صفية، وما أذن به لأم سليم، وسمى ذلك رخصة على عرف الفقهاء فيما أبيح لضرورة من جملة ممنوعة، فلما ورد الأمر فى الحاج والمعتمر أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت، واستثنى من ذلك الحائض سمى رخصة.

فصل: وقوله: «وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كريها يحبس عليها» بقدر ما يحكم للمرأة بأنها حائض، فإذا حكم لها بالاستحاضة اغتسلت وطافت ورجعت. قال ابن وهب عن مالك: تقيم الحائض أكثر ما يحبس النساء الحيض، وتقيم النفساء أكثر ما يحبس النساء دمها.

فصل: وقوله: «فإن كريها يحبس عليها» هذا مذهب مالك، وسسواء علم بحملها أو لم يعلم، وليس عليها أن تخبره بذلك، رواه أشهب عن مالك في العتبية والموازية.

مسألة: إذا ثبت أن الكرى يحبس عليها، فقد قال مالك في العتبية: ولا أدرى هل تعينه النفساء في العلف.

فرع: إذا ثبت ذلك، فقد قال أبو بكر بن عمد: وقد قيل إنها إنما يحبس عليها عشم، عن قتادة، عن عكرمة أن أم سليم. استفتت رسول الله على المعناه، وهذا أيضًا منقطع، والمحفوظ في هذا الحديث عن أبي سلمة، عن عائشة قصة صفية، وحديث عائشة في قصة صفية متواتر الطرق عن عائشة.

كتاب الحج كتاب الحج كتاب الحج كتاب الحج كتاب الحج كتاب الحج كريها إذا كان الأمن. وأما في هذا الوقت حيث لا يأمن في طريقه، فهي ضرورة ويفسخ الكراء.

قال القاضى أبو الوليد، رحمه الله: ووجه ذلك عندى أن وقت الأمن يجد الرفاق، ويمكنه إذا طهرت أن يدخل الطريق ويسافر، وإذا كان الخوف لم يمكنه ذلك، ويحتاج أن ينتظر القوافل والصحبة، فتلحقه المشقة.

قال القاضى أبو الوليد، رحمه الله تعالى: ومثل هذا عندى فى المرأة التى لا محرم لها، وإنما يخرج فى الرفقة العظيمة المأمونة أو الرفقة التى فيها النساء، فهذا أيضًا مما لا يمكن وجود ذلك فى كل وقت، فتحتاج إلى الانتظار، وأما ذات المحرم مع الطريق المأمون، فلا يحتاج إلى شيء من ذلك، ولا يحبسها شيء غير حيضتها.

#### \* \* \*

## فدية ما أصيب من الطير والوحش

٩٢٤ - مَالِك، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ،
 وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الأرْنَبِ بِعَنَاقٍ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِحَفْرَةٍ.

الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب قضى فى الضبع بكبش» على معنى أنه عدل له من النعم وأشبه النعم به قدرًا، «وقضى فى الغزال بعنز» على ذلك المعنى أيضًا لأن العنز أشبه النعم بالغزال وأقربها قدرًا إليه، والكبش والعنز مما يصح أن يهدى، فحاز أن يكونا عوضًا عن الضبع والغزال، يهدى كل واحد منهما حزاء عن إصابة نظيره من الصيد، كما قال تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديًا بالغ الكعبة ﴾ [المائدة: ٩٥].

فصل: وقوله: «وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة» العناق الأنثى من أولاد المعز إذا رعى وقوى، والجفرة الأنثى من أولادها إذا بلغت أربعة أشهر، وفصل عن أمه. وفرق عمر بين الأرنب واليربوع فجعل في الأرنب عناقًا، وفي اليربوع حفرة، وهي دون العناق.

وقد روى عنه أنه أفتى في الضب بهدى، والذي ذهب إليه مالك أن كـل مـا صغر.

٩٢٤ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٠٣. الدراقطني ٢٣٩/٢. أبو يعلى في المسند

عن أن يكون له نظير من النعم يهدى، فإنه ليس فيه إلا صيام. وقال مالك في المبسوط: لا يحكم في جزاء الصيد بجفرة ولا عناق ولا يحكم بدون المسن.

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديًا بالغ الكعبة ﴾ فقيد ذلك بالهدى، فلا يصح أن يخرج فى ذلك ما ليس بهدى؛ لأنه ليس من الجزاء الذى تضمنته الآية.

ودليلنا من جهة القياس أن هذا حيوان، لا يكون بدله هديًا، فلم يكن له بدل من النعم. أصل ذلك صغار الطير والحشرات.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فقد الحتلف أصحابنا في الأرنب وفسى اليربوع، ففسى كتماب ابن حبيب عن مالك: في كل واحد منهما عنز. وروى عنه ابن عبد الحكم: ليس فيمما دون الظبى إلا الطعام أو الصيام.

وجه قول ابن حبيب أنه إنما يراعى المثل فى جزاء الصيد من جهة القدر والصورة، وقد وجد فى اليربوع المثل من جهة الصورة، فوجب أن يطلب أقرب المثل إليه من جهة القدر كما يفعل ذلك فى صغار الوحش، فإنه لما كان له مثل من جهة الصورة لم يراع القدر، فحكمنا فى صغير النعام بما يحكم فيه بكبيره، وهمى البدنة مع تفاوت ما بينهما فى القدر.

ووجه رواية ابن عبد الحكم أن الصفة والقدر يجب أن يراعيا في الجنس، فإذا كان الشبه يقرب من جهة الصورة، والشبه يقرب من جهة القدر في الجنس، حكمنا فيه بالمثل، وإذا تفاوت في القدر في جملة الجنس، وجب أن لا يحكم فيه بمثل كما لا يحكم في صغار الطير والحشرات، ولا يدخل على هذا صغار ما له مثل لأن الشبه من جهة الضرورة والقدر قد وجد في الجنس.

970 - مَالِك، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّى أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِى فَرَسَيْنِ نَسْتَبِقُ إِلَى ثُغْرَةِ ثَلَى عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّى أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِى فَرَسَيْنِ نَسْتَبِقُ إِلَى تُغْرَةِ ثَعْمَالَ عُمَرُ لِرَجُهُ لِ إِلَى جَنْبِهِ: تَعَالَ ثَيْهٍ، فَأَصَبْنَا ظَبِيًّا، وَنَحْنُ مُحْرِمَان، فَمَاذَا تَرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ لِرَجُهُ لِ إِلَى جَنْبِهِ: تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمَ أَنَا وَأَنْت، قَالَ: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ، فَوَلَّى الرَّجُلُ، وَهُوَ يَقُولُ: هَذَا أَمِيرُ حَتَّى أَحْكُم أَنَا وَأَنْت، قَالَ: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ، فَوَلَّى الرَّجُلُ، وَهُوَ يَقُولُ: هَذَا أَمِيرُ

<sup>9</sup>۲۰ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم 9.۴. البيهقي في السنن الكبرى ٢٠٣٥. عبد الرزاق في المصنف ٤٠٨١. البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٠٦٥٢/٧.

كتاب الحج المُمُؤْمِنِينَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْي حَتَّى دَعَا رَجُلا يَحْكُمُ مَعَهُ، فَسَمِعَ عُمَرُ الْمُؤْمِنِينَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْي حَتَّى دَعَا رَجُلا يَحْكُمُ مَعَهُ، فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ الرَّجُلِ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ قَالَ: لا، قَالَ: فَهَلْ تَعْرِفُ هَـٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي حَكَمَ مَعِي؟ فَقَالَ: لا، فَقَالَ: لَوْ أَحْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ الرَّجُلُ الَّذِي حَكَمَ مَعِي؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ يَعْكُمُ بِهِ فَوَا لا وَحَمْنَ الرَّحْمَنِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَيَعْلَى مَا لَكُونَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ اللهُ عَوْفٍ .

الشرح: قوله: «أجرينا فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان، فماذا ترى؟» يحتمل أن يكون مستفتيًا، ويحتمل أن يكون طلب الحكم عليه إذا اعتقد أن الواحد يصح حكمه فى ذلك.

فصل: واستدعاء عمر بن الخطاب الرجل الذي إلى جنبه أن يحكم معمه امتثال لقوله تعالى: ﴿ يُحكم به ذوا عدل منكم ﴾ وهو مذهب مالك أنه لا يجوز أن يحكم فيه أقل من رجلين، وبه قال الشافعي، ولا يجوز أن يكون المحكوم عليه أحدهما، وقد تقدم الكلام فيه بما يغنى عن إعادته هاهنا.

فصل: وقوله: «فحكما عليه بعنز» يريد أنه اختيار المثيل، ولذلك حكما عليه بعنز يهديها؛ لأنها أقرب الأنعام شبهًا وقدرًا بالظباء، فظن المحكوم عليه أنه إنما استدعى من يحكم معه لعجزه عن الحكم في قضيته مفردًا حتى يعينه عليها الرجل الذي استدعاه للحكم معه.

فصل: وقول عمر له: «هل تقرأ سورة المائدة» خص سورة المائدة بالسؤال عنها، لما كان الحكم فيها دون غيرها من السور، وهو قوله تعالى: ﴿يحكم بـــه ذوا عــدل منكــم﴾ وسأله هل تعرف الرجل الذي معه، لما كان مشهور بالعدالة والعلــم والأمانـة، وأن كـل من عرف عينه عرف عدالته.

فصل: وقول عمر رضى الله عنه: «لو أخبرتنى أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًا» إعلامًا له بأنه قد عذره لجهله، لما لم يقرأ السورة التى فيها شأن هذه الحكومة. وقال له: «لو أخبرتنى ألك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًا» ويحتمل أنه كان يوجعه ضربًا لما أظهر من مخالفته التنزيل، إن كان فهم الحكم أو لإعراضه عن تفهم القرآن إن كان أعرض عن النظر في الآية والتفهم لها قبل ذلك إن كان من العرب الذين لا يخفى عليهم معناها مع الاهتبال به، وقد يعذر الجاهل عند مواقعة مثل هذا مما لم يستبن حكمه، ولا يتكرر تكرر الصلوات والطهارات.

١٧٦ .....

فصل: وقوله بعد هذا: «إن الله تعالى يقول في كتابه: ﴿ يُحكم به ذوا عدل منكم هديًا بالغ الكعبة ﴾ [المائدة: ٥٠]، وهذا عبد الرحمن بن عوف» إعلامًا له بالمعنى الذي أوجب عليه مشاركة عبد الرحمن بن عوف له في هذا الحكم، وهو أمره تعالى بأن يحكم به ذوا عدل، ثم أعلمه أن الذي حكم معه عبد الرحمن بن عوف.

فإن كان السائل قد سمع بذكر عبد الرحمن قبل ذلك، فقد عرف عدالته، وإن لم يسمع بذكره قبل ذلك، فإنه في أيسر وقت يسأل، فيخبر بعدالته وإمامته واشتهار علمه، ولذلك قال له: «وهذا عبد الرحمن بن عوف» فنص على اسمه الذي يمكن السائل أن يكون قد سمع به لشهرته وعلو ذكره، أو يسأل عنه، ولو أراد الإخبار عن عدالته فقط لقال: وهذا عدل.

فصل: وقوله: «وأوجب عمر عليهما الجزاء» وإن كانا لم يباشرا قتـل الصيـد، وإنما قتلته خيلهما لكن لما كانت خيلهما محمولة باختيارهما كانت بمنزلة مـا لـو رميا سهما أو حجرًا، فقتلاه به.

وقد روی ابن المواز عن مالك فيمن قاد دابة أو ساقها أو ركبها: أنها ما أصابت في ليل أو نهار، فعليه جزاؤه، وكذلك لو ضربها فضربت صيدًا فقتلته، وما أصابت بيدها أو رجلها من غير قياد ولا سياق ولا ركوب، فلا شيء عليه.

٩٢٦ – مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الْبَقَرَةِ مِنَ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ، وَفِي الشَّاةِ مِنَ الظّبَاء شَاةٌ.

الشرح: قوله: «في البقرة من الوحش بقرة وفي الشاة من الظباء شاة» يريد بقرة وشاة من بهمية الأنعام، فأخبر أن البقرة من بهيمة الأنعام مثل البقر الوحشي وأن الشاة من بهيمة الأنعام مثل الشاة من الظباء، وهو تمثيل صحيح؛ لأنهما أشبه بهما صورة وقدرًا، ولكن كان ذلك من إعادة الحكم فيهما إذا أصاب أحدهما عرم.

٩٢٧ – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي حَمَامِ مَكَّةَ إِذَا قُتِلَ شَاةٌ.

٩٢٦ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٥٠٥.

<sup>9</sup>۲۷ - ذكره عبد الرزاق في المصنف ١٥/٤. البيهقي في السنن الكبرى ٢٠٦/٥. ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٠٧.

كتاب الحج .....كتاب الحج يستنان الحج يستنان الحج المستنان الحج المستنان المحتال المحتان المحتا

الشرح: قوله: «فى همام مكة إذا قتل شاق» يريد أن حمام مكة مخصوص بذلك لتأكد حرمته، وهذا يمنع أن يكون فى البربوع شاة لأن ذلك كان يقتضى أن يكون فى كل حمامة شاة إذا اعتبر القدر؛ لأن الحمام أكبر من اليربوع وأعظم خلقة وأكثر لحمّا، وإذا ودى فى اليربوع شاة، فبأن يجب ذلك فى كل حمام أولى.

ولا يجب فى سائر الحمام غير حمام مكة والحرم غير الإطعام أو الصيام، ولم يجب فى ذلك هدى، فبأن لا يجب فى اليربوع أولى، وقد تقدم الكلام فى حمام مكة بما يغنسى عن إعادته.

قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْـرَةِ وَفِي بَيْتِهِ فِـرَاخٌ مِـنْ حَمَام مَكَّةَ فَيُغْلَقُ عَلَيْهَا فَتَمُوتُ.

فَقَالَ: أَرَى بِأَنْ يَفْدِى ذَلِكَ عَنْ كُلِّ فَرْخٍ بِشَاةٍ.

الشرح: ومعنى ذلك أن تكون الفراخ في بيت الرحل، فإذا أحرم بعمرة أو حجة اقتضى ذلك غلق باب بيته والتغيب منه مدة تهلك الفراغ في مثلها لتعذر وصول الأبوين بالشبع إليها، فإن عليه جزاء كل فرخ منها شاة لأن في صغار كل حيوان من الجزاء مثل ما في كفارته.

وهذا حكم من فعل ذلك وهو غير محرم، وذلك لأن قتل الحمام في الحرم مما يجب به الجزاء، وإنما خص المحرم بما ذكرناه في مسألة مالك؛ لأن إحرامه كان سبب مغيبه ولو سافر عن بيته في غير إحرام وأغلق عليها بابه، فهلكت لوجب عليه مثل ذلك.

قَالَ مَالِك: لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ فِي النَّعَامَةِ إِذَا تَتَلَهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةً (١).

قَالَ مَالِك: أَرَى أَنَّ فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرَ ثَمَنِ الْبَدَنَةِ كَمَا يَكُونُ فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقِيمَةُ الْغُرَّةِ خَمْسُونَ دِينَارًا، وَذَلِكَ عُشْرٌ دِيَةِ أُمِّهِ.

الشوح: قوله: «ولم أول أسمع في النعامة بدنة» يريد أن ذلك شائع قديم تكرر حكم الأئمة وفتوى العلماء به وقولهم لذلك تكرر إشاعة وإذاعة، ومع ذلك فإنه لا يجوز إخراجها إلا بعد الحكم بها، وتكرير الاجتهاد في ذلك وقد تقدم ذكره.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٠٧.

فصل: وقوله: «إن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة» وذلك أنه لا يخرج فيها جزاء من النعم، وإن كانت قيمة عشر البدنة أكثر من قيمة عنز لأنه لا مثل لها في النعم، وإنما جزاؤها عشر قيمة البدنة التي هي جزاء النعامة، وبين مالك ذلك بأن ما قاله قياسًا على دية الجنين غرة قيمتها خمسون دينارًا، وهي عشر دية الحرة لأن ديتها خمسمائة دينار، وقد تقدم الكلام في ذلك.

وَكُلُّ شَىْءَ مِنَ النَّسُورِ أَوِ الْعِقْبَانِ أَوِ الْبُزَاةِ أَوِ الرَّخَمِ، فَإِنَّـهُ صَيْـدٌ يُـودَى كَمَـا يُودَى الصَّيْدُ إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرَمُ.

الشرح: قوله: «إن كل شيء من النسور أو العقبان أو الرخم أو البزاة فإله صيد» يريد أنه وإن كان يأكل الجيف، فإنه لا يجرى بحرى الحداة والغربان في استباحة المحرم قتله، وإن كان منه ما يتأنس ويصاد، فإنه لا يجرى بحرى الإنسى، ولا يجرى إلا بحرى الوحشى الذي يجب على المحرم الجزاء بقتله، فإن كان منه له مثل من النعم، خير بين مثله أو الإطعام، وما لم يكن له مثل خير بين الإطعام أو الصيام.

وَكُلُّ شَىْءٍ فُدِى، فَفِى صِغَارِهِ مِثْلُ مَا يَكُونُ فِى كِبَارِهِ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ دِيَةِ الْحُرِّ الصَّغِيرِ وَّالْكَبِيرِ فَهُمَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ سَوَاءٌ.

الشرح: قوله: «كل شيء فدى، ففي صغاره مثل ما في كباره» تقرير لهذا الحكم، وهذا كما قال أن كل ما يفديه المحرم، فإنه يجب في صغاره مثل ما يجب في كباره؛ لأن طريق ذلك كفارة كقتل الخطأ يجب من الكفارة بقتل الصغير مثل ما يجب بقتل الكبير، وبين ذلك بأن دية الحر الصغير والكبير سواء، فمثل ذلك بالفدية وتمثيله بالكفارة أولى لما قدمناه، وبه قال عمر وابن عمر.

وقال الشافعى: إنما يخرج فى فرخ النعامة فصيلاً، وفى صغير ولد الضبع صغيرًا من ولد النعم، وفى جحش حمار الوحش عجلاً. وأما أبو حنيفة: فإنه إنما يوجب فى ذلك كله القيمة.

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى قوله: ﴿هديًا بِالْغِ الْكُعِبَةِ ﴾ [المائدة: ٩٥]، فقيد ذلك بما يصح أن يكون هدايًا.

ومن جهة المعنى أن هذا مبنى على مذهبنا بأنه إنما يخرج على وجه الكفارة، فنقول لأنه حيوان فخرج باسم التكفير، فلم يختلف بالاختلاف المتلف في الصغر والكبر كالعتق في كفارة القتل.

كتاب الحج .....فدية من أصاب شنئًا من الحراد وهو محرم

٩٢٨ - مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ إِنِّى أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِى، وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَام.

9 ٢٩ - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَـأَلَهُ عَنْ جَرَادَاتٍ قَتَلَهَا، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: تَعَالَ حَتَّى نَحْكُمَ، فَقَالَ كَعْبٌ: دِرْهَمٌ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: إِنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاهِمَ، لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.

الشرح: قول عمر: «اطعم قبضة من طعام» يريد أنها أخف عليه من غير ذلك، وهي تجزئ عن الجراد، وكذلك يقول مالك: من أصاب حرادة، فعليه قبضة طعام.

قال القاضى أبو الوليد، رحمه الله: وعندى أنه لو شاء الصيام لحكم عليه بصيام يـوم إلا أن يمنع من ذلك إجماع، وإنما سارع الفقهاء إلى إيجاب قبضة من الطعام لعلمهم أنها أسهل على من أصاب الجرادة من صيام يـوم، فاستغنى فى ذلك عن الإعلان بالتحيير.

مسالة: وهذا حكم الذباب وغير ذلك من الحشرات من أصاب شيئًا من ذلك وداه. وقال الشافعي في الخنافس والجعلان وبنات وردان والعصا وما حرى مجرى ذلك: قتله مباح، ولا شيء عليه إن قتلها.

۹۲۸ - أخرجه البخارى فى الحج ١٦٨٦، ١٦٨٧، ١٦٨٨، ١٦٨٩، المغازى ٣٨٤٢، و٣٨٦٩، ٣٨٦٩، ٣٨٢٠، ٥٢٨٠، نفسير القرآن ١٥٥٥، المرضى ٣٣٣٥، ٢٢٥، كفارات الأيمان ٢٢١٤. ومسلم فى الحج ٢٨٨٠، ٢٠٨٠، ٢٠٨١، ٢٠٨٠، ٢٠٨٠، والترمذى فى الحج ٢٠٨٠، ١٠٨٠، والترمذى فى الحج ٢٠٨٠، الجنائز ٩٥٣، تفسير القرآن ١٩٧٠، ٩٧٧، ١٩٧٤، والنسائى فى مناسك الحج ٢٨٠٠، ١٠٨١، ٢٨٠١، ٢٨٥١، ١٥٨٥، ١٥٨٥، ١٥٨٠، وأبو داود فى المناسك ١٥٨٢، ١٥٨٠، ١٥٨٤، ١٥٨٥، ١٥٨٥، ١٥٨٥، وابن ماجه فى المناسك ٢٨٠٠، وابن ماجه فى المناسك ٢٠٠٠، ١٧٤١، ١٧٤١، ١٧٤١، ١٧٤١،

<sup>9</sup> ٢٩ - أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٠٠٤. البيهقي في السنن الكبرى ٢٠٦٥. ومعرفة السنن الآثار ١٠٦/٤. الشيافعي في المسند ٣٢٦/١. المغنى ١١٤/٣. المحموع ١٩٥/٧. وذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٠٩.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فهذا حكم من تعمد قتلها وأصابها خطأ، وهـو بمكـة، لعسر التحرز منها، ولذلك لم يسأله عمر هل أصـاب الجرادة خطأ أو عمندًا، ولا كـان في سؤاله بيان ذلك، فدل على تساوى الحكم عند عمر.

وأما المحرم يطأ ببعيره الجراد؛ لأنه يكثر في الطريق، فبلا يمكن التحرز منه، فقد روى ابن المواز عن ابن وهب عن مالك: ليس على الناس في ذلك شيء، مالم يتعمدوا.

وقال مالك مثل ذلك، وقد سئل عن الذباب لا يستطاع الاحستراز منه لكثرته فيها المحرم يمشى على بعضه فيقتله: يطعم.

وجه القول الأول وهو اختيار ابن عبد الحكم أن الضرورة إذا كانت عامة، ولم يمكن احتراز منها لغلبتها وكثرتها، فإنه يسقط حكم المنع بها ويبيح القتل، وإذا كان القتل مباحًا على العموم، سقط الفداء به كقتل عادية السباع.

ووجه القول الشانى أن المحرم إذا أصاب الصيد لزمه الحزاء، وإن لم يقدر على التحرز منه كما لو قتله خطأ.

مسالة: ومتى وجب بذلك الإطعام، فهل يجوز دون حكومة؟ قال محمد: يحكم به ذوا عدل.

قال القاضى أبو الوليد، رحمه الله: وعندى أن هذا معنى قول عمر لكعب: تعال حتى نحكم، فإن أخرج ذلك دون حكم، فعليه أن يعيد.

ووجه ذلك أن هذا مما يلزم المحرم به الجزاء، فلم يصح إخراجه إلا بحكم الحكمين. أصل ذلك جزاء الصيد.

فصل: وقوله لكعب، لما أراد أن يحكم في الجرادة بدرهم: «إنك لتجد الدراهم» إنكارًا عليه لتسامحه بالدرهم، وإيجابها في غير موضعها، فعل من كثرت دراهمه، وهانت عليه، والحكم في جزاء الصيد أيضًا يجب أن يتجرى ويجتهد فيما يحكم به ويترك التسامح، والحكم بأكثر من الواجب كما يترك الحكم بأقل منه.

ثم قال عمر: «لتمرة خير من جرادة» يريد أنها تجزئ عنها؛ لأنها أفضل منها، وأنفع لآكلها من الجرادة وأكثر ثمنًا لمن أراد بيعها، وفسى هذا أن الحكمين إذا اختلفا، لم يلزم قول واحد منهما، ويجب أن يستأنف الحكم.

ولعل كعبًا قد رجع إلى موافقة عمر رضي الله عنه في قولـه: «إن التمرة خير من

كتاب الحج الحج الجرادة، ثم حكما بذلك؛ لأن قول عمر: إنها خير منها ليس فى ذلك حكم بالتمرة، الجرادة، ثم حكما بذلك؛ لأن قول عمر قد استدعى غير كعب للحكم معه، واستدعاء عمر رضى الله عنه كعبًا للحكم معه دليل على عدالته عنده؛ لأنه لو لم يكن عنده عدلاً لما جاز أن يحكمه فى مثل هذا، والله تعالى يقول فى كتابه ﴿ يحكم به ذوا عدل منكم ﴾ [المائدة: ٩٥].

#### \* \* \*

### فدية من حلق قبل أن ينحر

• ٩٣٠ - مَالِك، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكُ الْحَزَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْكَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُحْرِمًا فَآذَاهُ الْقَمْلُ فِي لَيْكَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ مَا مُحْرِمًا فَآذَاهُ الْقَمْلُ فِي رَأْسَهُ، وَقَالَ: ﴿ صُمْ ثَلاثَةَ أَيّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانِ أَوِ انْسُكُ بِشَاةٍ، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأً عَنْكَ ﴾.

الشرح: قوله: «أنه كان مع رسول الله على محرمًا» يريد أنه كان معه محرمًا، وكان ذلك في عمرة الحديبية، فأذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله الله الله الله والسه، والأمر وإن كان يقتضى الوجوب أو الندب ولا تكون الإباحة أمرًا، فقد يحتمل أن يكون النبي الله نديه إلى ذلك، ورآه الأفضل له، فقد نهى الإنسان عن أذى نفسه وتحمل المشقة الخارجة عن العادة المؤذية التي لا يطيقها الإنسان غالبًا في العبادات،

٩٣٠ - أخرجه البخارى بنحوه ٣١/٣ كتاب المحصر باب قول الله: ﴿ وصدقة ﴾ عن كعب بن عجرة. ومسلم ٢/ ٨٦٠ كتاب الحج باب ١٠ رقم ٨٢ عن كعب بن عجرة. والنسائى ١٩٥/٥ عن عب بن عجرة. والبيهقى فبى الكبرى ١٦٩/٥ عن كعب بن عجرة. والبيهقى فبى الكبرى ١٦٩/٥ عن كعب بن عجرة. والبغوى بشرح السنة كعب بن عجرة. والبغوى بشرح السنة ٢٧٨/٧ عن كعب بن عجرة.

قال ابن عبد البر في التمهيد ١٣٨/٦: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك، عن عبد الكريم الجزرى، عن ابن أبي ليلي. وتابعه أبو المصعب، وابن بكير، والقعنبي، ومطرف، والشافعي، ومعن بن عيسى، وسعيد بن عفير، وعبد الله بن يوسف التنيسي، ومصعب الزبيرى، ومحمد بن المبارك الصورى، كل هؤلاء رووه عن مالك كما رواه يحيى، لم يذكروا بحاهدا في إسناد هذا الحديث. ورواه ابن وهب، وابن القاسم، ومكى بن إبراهيم عن مالك، عن عبد الكريم الجزرى، عن بحاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن كعب بن عجرة. وذكر الطحاوى أن القعنبي رواه هكذا كما رواه ابن وهب، وابن القاسم فذكر فيه مجاهدا.

المجاب الحج ولذلك كره من الحولاء بنت تويت أن لا تنام الليل، وقد قال الله «أكلفوا من العمل ما تطيقون» (١٠).

فصل: وقوله: «صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسلك بشاة» على وجه التخيير له في أن يفعل أى ذلك شاء، وبين ذلك بقوله ﷺ: «أى ذلك شنت فعلت».

مسألة: والنسك هاهنا من بهيمة الأنعام دون غيرها. قال ابن المواز: يجوز أن ينسك بدنة أو بقرة، وقد نص في الحديث على الشاة، لأن ذلك أدنى ما يجزى، ولا يقلد النسك ولا يشعر ولا يساق من حل إلى حرم، إلا أن يريد أن يجعله هديًا، فإن له ذلك، ويكون حكمه حكم الهدى به.

مسألة: والإطعام مدين مدين لكل مسكين على ما ورد فى الحديث، فلا يقصر عده. وقال مالك فى المدونة: إنما عليه مدان لكل مسكين من عيش البلد شعير أو بر. وقال ابن المواز: يجزئه الشعير، إن كان طعامه حينتذ، وإن كان طعامه ذرة، نظر إلى ما يجزئه من القمح، فزيد فى الذرة حتى يبلغ بذلك إجزاء الحنظة فى الشبع.

ووجه ذلك أن الشعير عنده من جنس القمح، فما كان قوته أخرج منه كما يخرج عن الحدهما بقرًا عن الضأن والماعز الأغلب منهما لما كانتا من جنس واحد، ولا يخرج عن احدهما بقرًا ولا غيرها لما لم يكن من الجنس.

٩٣١ – مَالِك، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَاهِدٍ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَن ابْنِ أَبِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ١٩٦٦. مسلم حديث رقم ١١٠٣. أحمد في المسند حديث رقم ٧١٢٢.

۹۳۱ - أخرجه البخارى في الحيج ١٦٨٦، ١٦٨٧، ١٦٨٨، ١٦٨٩، المغازى ٣٨٤٢، ومسلم في الحيج ٣٨٧٠، نفسير القرآن ١٥٥٥، الطب ٢٢١٥، كفارات الأيمان ١٦٢٤. ومسلم في الحيج ٣٨٧٠، ٢٠٨٠، الجنائز ٩٥٣، تفسير ١٨٠٠، ٢٠٨٠، ١٨٠١، ١٨٠٥، والترمذي في الحسج ٢٧٨، الجنائز ٩٥٣، تفسير القرآن ١٩٠٠، ٢٩٧٤، والنسائي في مناسك الحيج ١٨٠٠، ١٨٠١، ٢٨٠١، وأبو داود فسي المناسك ١٨٥١، ١٨٥١، النكساح ١٨٥١، ١٨٥٧، وأحمد في داود فسي المناسك ١٨٥١، الطلاق ١٧٠١، وابن ماجه في المناسك ١٨٠٠، ٣٠٧١، ١٧٠٩، وأحمد في مسند الكوفيين ٢٠٧١، ١٧٤١، ١٧٤١، ١٧٤١،

قال ابن عبد البر فى التمهيد ١٤١/٦: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد متصلا، وتابعه القعنبى والشافعى وابن عبد الحكم، وعتيق بن يعقوب الزبيرى، وابن بكير، وأبو مصعب، وأكثر الرواة وهو الصواب.

الشرح: قوله على: «لعلك آذاك هوامك» يريد القمل، فهو هوام الإنسان المختص بحسده، فلما رأى رسول الله على كثرتها سأله عن تأذيه بها، فأعلمه بذلك، فقال له: «احلق رأسك» يحتمل أن يكون ذلك على وجه الندب على ما تقدم، ويحتمل أن يكون على وجه الإباحة، ثم أعلمه بما يلزمه في حلق رأسه، وهي الفدية.

وهذا يدل على أن إزالة القمل عن رأس الإنسان ممنوع، ومما يجب به الفدية، وإلا فقد كان يأمره بمشط رأسه واستعمال ما يقتلها ويزيلها، مع بقاء شعره لكن لما كانت الضرورة تبيح الأمرين؛ لأنه إنما تجب بإزالتها في حال واحدة فدية واحدة، وهو أقرب تناولاً، فيما يريد وأعم منفعة وراحة أمره بالحلاق.

مسألة: وهذا حكم إزالة القمل عن الجسد في المنع منه. وقال الشافعي: إن أحذ القملة من الجسد مباح، ولا شيء فيه، وفي أخذها من الرأس الفدية بشيء لا لأحل القملة، ولكن لأنه يأحذ الهوام من رأسه وأزال الأذي.

والدليل على ما نقوله أن هذا أزال قملة من حبسها لغير ضرورة، فكان ممنوعًا من ذلك يجب به عليه فدية. أصل ذلك إذا أخذها من رأسه.

مسألة: وهذا لمن قصد إزالة الشعر، فأما من لم يقصد إزالته، وإنما قصد إلى فعل آخر، فكان سببها تساقط شعر من لحيته أو رأسه، فلا فدية فيه. وقد روى محمد فيمن سقط من شعر رأسه شيء لحمل متاعه أو جريده على لحيته، فتساقط منها الشعرة أو الشعرتان أو اغتسل تبردًا، فتساقط منه شعر كثير لا شيء عليه.

ووجه ذلك أنه لم يقصد إزالته، ولو امتنع من كل ما يجر ذلك ويسببه لامتنع من أكثر التصرف والوضوء والغسل والركوب ومسح الوجه، فإذا كانت مباحة لعدم الضرورة إليها، وكان المعتاد تساقط الشعر بها استحال أن يجب شيء بذلك.

٩٣٢ - مَالِك، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحُرَاسَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثْنِي شَيْخٌ (

۹۳۲ - أخرجه البخدارى في الحرج ١٦٨٦، ١٦٨٧، ١٦٨٨، ١٦٨٩، المغازى ٣٨٤٢، ٣٨٦٩، ٣٨٦٩، ٣٨٦٩. - ٣٨٧، ٢٨٧٥، تفسير القرآن ٤١٥٥، المرضى ٥٢٣٣، الطب ٥٢٦٨، كفارات الأيمان ٢١١٤.

الشرح: قوله: «جاءنى رسول الله في يحتمل أن يكون مر به فى طريقه لأمر ما، ويحتمل أن يكون قصده على ما يفعل المتواضع من زيارة أصحابه وتفقد أحوالهم، ولعله قد بلغه ما بلغ به من الهوام، فقصده لذلك ليحقق حال ضرورته، ويأمره ما يجب له وعليه فى ذلك، وتناول كعب بن عجرة النفخ تحت القدر لأصحابه مسارعة إلى خدمتهم، فإن الأجر فى خدمة الرفقاء جزيل، ولا يمتنع المحرم من ذلك، وإن خاف أن يلحق لهب النار شعره.

وقد ذكره مالك في المبسوط فيمن نفخ تحت قدر أو دخل يسده في التنبور، فـأحرق شعره لهب النار: أنه لا شيء عليه. ووجه ذلك ما ذكرناه.

فصل: وقوله: «فأخذ بجبهتى، وقال: احلق هذا الشعر» يريد ما على جبهته من شعر رأسه، وأخذه بذلك على سبيل التأنيس له، ولعله أراد بذلك رفع الإشكال؛ لأنه لو قال له: احلق شعر رأسك لجوز أن يدخل فيه غير شعر الرأس، وكذلك لو قال: احلق شعر رأسك، لجوز أن يكون اسم الرأس مقصورًا على جارحة مخصوصة أو يتعدى ذلك إلى ما يدخل تحت اسم الرأس على وجه التبع كالوجه وغيره، فأزال الإشكال بأن أشار له إلى ما يباح له حلقه، وهو شعر رأسه.

<sup>-</sup> ومسلم فى الحسج ، ٢٠٨٠، ٢٠٨٢، ٢٠٨٢، ٢٠٨٥، ٢٠٨٥، ٢٠٨٥، والترمذى فى الحسج ، ٨٧٨، الجنائز ٩٥٣، تفسير القرآن ، ٩٠١، ٢٩٧٤، ٩٧٤، والنسائى فى مناسك الحسج ، ٨٧٨، الجنائز ٩٥٣، ٢٨٥٠، ١٥٨٥، وأبو داود فى المناسك ١٥٨١، ١٥٨٨، ١٥٨٥، ١٥٨٥، ١٨٥٨، ١٨٥٥، الطلاق ، ١٨٦٠. وابن ما جمه فى المناسك ، ٣٠٧٠ النكاح ، ٣٠٧٠، وابن ما جمه فى المناسك ، ٣٠٧٠.

<sup>(\*)</sup> قال ابن عبد السبر فى التمهيد ١٤٨/٦: لم يختلف الرواة عن مالك فى هذا الحديث، وهذا ويقولون: إن الشيخ الذى روى عنه عطاء الخراسانى هذا الحديث عبد الرحمن بن أبى ليلى، وهذا بعيد؛ لأن عبد الرحمن بن أبى ليلى أشهر فى التابعين من أن يقول فيه عطاء: حدثنى شيخ. وأظن القائل بأنه عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ لما عرف أنه كوفى، وأنه الذى يروى الحديث عن كعب بن عجرة، ظن أنه هو، والله أعلم.

كتاب الحلج ......

فصل: ولم يذكر فى هذا الحديث إلا أنه أمره بالإطعام والضيام، ولم يذكر النسك، قال: «وقد كان رسول الله علم أنه ليس عندى ما أنسك به» يريد أنه لذلك لم يأمره بالنسك لما علم من حاله، وقد تقدم من حديث عبد الكريم الجزرى وبحاهد أنه نص على النسك بالشاة، ويحتمل أن يجمع بين الحديثين، فإن عبد الكريم وبحاهدا رويا حكم من حلق فى الجملة دون تعين أحد.

وحكى عطاء بن عبد الله ما أمر به كعب بن عجرة فى خاصة نفسه، ويحتمل أن يكون أراد كعب أن النبى الله قد علم أنه ليس عندى ما أنسك به، إلا أنه ذكر لى حكم النسك ليبين بذلك حكم من هو عنده.

قَالَ مَالِكَ فِي فِدْيَةِ الأَذَى: إِنَّ الأَمْرَ فِيهِ أَنَّ أَحَدًا لا يَفْتَدِى حَتَّىٰ يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ، وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا، وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتُهُ حَيْثُ مَا شَاءَ النَّسُكَ أَوِ الصِّيَامَ أَوِ الصَّدَقَةَ بِمَكَّةَ أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلادِ.

الشرح: ومعنى ذلك أن الفدية إنما هي عن إماطة الأذى، فلما لم يمطه لم تجب عليمه فدية، ولا وحد سبب وجوبها، فلا يجزئ عنه كما لا يجزئ إخراج الهدى قبل تجاوز الميقات بالإحرام بالقضاء في الحج قبل الفوات، ولا قبل الإفساد ولا الكفارة في الصوم قبل إفساده.

فصل: وقوله: «إن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها» وذلك يحتمل وجهين، أحدهما: أن يريد كفارة اليمين، فقاس فدية الأذى عليها في المنع.

والثانى: أن يريد أن فدية الأذى كفارة، فلا يجوز إحراجها قبل وحوبها، فنب بذلك على أن هذا حكم جميع الكفارات، وأن الفدية من جملة الكفارات، فلا يجوز إحراجها حتى تحب، فهذا مطرد على رواية منع إخراج كفارة اليمين قبل الحنث.

وأما على رواية إجازة ذلك في كفارة اليمين، فالفرق بينهما أن كفارة الفدية لم يوجد سببها، وكفارة اليمين قد وجد سببها، وهو اليمين، وإنما جعلت الكفارة لحل اليمين كالاستثناء، فوزان فدية الأذى من اليمين أن يكفر قبل يمينه، فإنه لا يجزئه قولاً واحدًا.

فصل: وقوله: «و يجعل فديته حيثما شاء النسك أو صيام أو صدقة بمكة وبغيرها من البلاد» ظاهر هذا اللفظ يقتضى أن له إخراج أى شيء من ذلك حيث شاء من البلاد،

الخير النسك، فإن الغرض فيه إراقة دمه، وإيصال لحمه إلى من يستحقه، فلا تعلق له بوقت ولا مكان، وإنما يتعلق بالفعل خاصة، فلذلك جاز أن يذبح ليلاً ونهارًا كشاة الزكاة، لا يتعلق إخراجها بوقت الأضحية والعقيقة، فإنها متعلقة بوقت والهدى معلق بوقت ومكان.

قَالَ مَالِك: لا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعَرِهِ شَيْعًا وَلا يَحْلِقَهُ وَلا يُقَصِّرَهُ حَتَّى يَحِلَّ إِلا أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ، فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَلا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَلِّم أَظْفَارَهُ، وَلا يَقْتُل قَمْلَةً، وَلا يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الأرْضِ وَلا مِنْ لَهُ أَنْ يُقَلِّم أَظْفَارَهُ، وَلا يَقْتُل قَمْلَةً، وَلا يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الأرْضِ وَلا مِنْ جلدِهِ، وَلا مِنْ ثَوْبِهِ، فَإِنْ طَرَحَهَا الْمُحْرِمُ مِنْ حِلْدِهِ أَوْ مِنْ ثَوْبِهِ فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعْم.

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يجوز للمحرم أن ينتف من شعره شيئًا ولا يقصر لأنه إزالة لأذى الشعر وإماطة له، وذلك مما يمنع منه الحرام كالحلاق. وقد قبال تعبالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محلمه البقرة: ١٩٦]، ثبم قبال: إلا أن يصيبه أذى في رأسة فعليه فدية كما أمره الله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك [البقرة: ١٩٦].

مسألة: وهذه حاله في جميع الإحرام حتى يحل من عمرته أو حجه، فإذا حل من عمرته أو حجه حل له الحلاق، ونتف الشعر وقصه.

فصل: وقوله: «ولا يصلح له أن يقلم أظفاره» يريد أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام؛ لأنه من إلقاء التفث وإزالة ما جرت العادة بالتنظيف بإزالته كحلق الشعر وقصه من الرأس والشارب، فمن فعل شيئًا من ذلك، فعليه الفدية لأنه ممنوع لحرمة الإحرام بالنسك كحلق الشعر.

فصل: وقوله: «ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من ثوبه، فإن طرحها فليطعم حفسة من طعام» وذلك أنه ممنوع من قتل شيء من الحيوان، وممنوع من طرح القمل عن جسده؛ لأنها من دواب الجسد، فلا يطرحها عن شيء من جسده رأس ولا غير، ولا عن ثوب يكون على جسده مما يلبسه؛ لأن ذلك من باب قتله. وقد تقدم دليلنا على الشافعي في إجازة طرحها عن جسده بما يغنسي عن إعادته هنا.

كتاب الحج ......كتاب الحج .....

فأما من لم يكن من دواب جسده كالنمل وغيره، فإن له طرحه عن جسده، وإنما وجب عليه حفنة من طعام في قتل القملة لقلة ما طرح منها، وأنه لم يبلغ مبلغ إماطة الأذى، ولو جهل فنقى رأسه أو ثوبه حتى ينتفع بذلك لكان عليه الفدية. وأما إذا قتل قملة أو قملات، فإنه يطعم حفنة أو حفنات من طعام، وما أطعم أجزأه، قاله ابن حيب.

ووجه ذلك أن من أزال عن نفسه القمل الكثير الذى ينتفع بإزالته وينفى جسمه منه، فعليه الفدية لأن النبى في قصة كعب بن عجرة لما رأى عليه الهوام، فقال: «اتؤذيك هوامك» فأباح له الحلاق وأمره بالفدية؛ لأنه أزال عن نفسه أذى الهوام. وأما إذا لم يزل منه إلا اليسير الذى لا يستضر به لعلة، ولا ينتفع بإزالته لكثرة ما يبقى عليه منه فليس عليه فيه إلا إطعام شيء على ما ذكر؛ لأنه لم يزل أذاه.

قَالَ مَالِك: مَنْ نَتَفَ شَعَرًا مِنْ أَنْفِهِ أَوْ مِنْ إِبْطِهِ أَوِ طَلَى جَسَدَهُ بِنُورَةٍ أَوْ يَحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ أَوْ يَحْلِقُ قَفَاهُ لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، نَاسِيًا أَوْ جَاهِلا، إِنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِم.

الشرح: قوله: «ومن نتف شعرًا من أنفه أو من إبطه» يريد أن يسير ذلك وكثيره إذا قصد إليه سواء، تحسب بذلك كله الفدية لأنه من إماطة الأذى، ومما حرت العادة بالتنظيف بإزالته وإزالة مثله.

وأما ما لا يقصد إلى نتفه، وإنما يقصد إلى غير ذلك مثل أن يريد نزع مخاط يابس من أنفه، فتتقلع معه شعرات، ففي المبسوط عن مالك: لا شيء عليه.

فصل: وقوله: «أو طلى جسده بالنورة» على ما ذكره لأنه لا فرق بين إزالته الشعر عن حسده بنتف أو حلق أو طلاء نورة أو غير ذلك إذا كان قاصدًا إلى إزالته، ومن طلى حسده بنوره، فقد قصد إزالة الشعر، فكانت عليه فدية.

فصل: وقوله: «أو حلق مواضع محاجمه» يريد أن عليه الفدية، إن حلق لها شعرًا، ولا فرق بين أن يفعل ذلك لضرورة أو غيرها لأن إماطة الأذى لا تختلف بالضرورة فى وجوب الفدية.

مسالة: وأما الحجامة، فقد قال ابن حبيب عن مالك: لا شيء عليه فيها، وإن كان يكرهها ما لم يحلق شعرًا. وقال سحنون: لا بأس بها ما لم يحلق شعرًا لها.

وجه قول مالك أن المحاجم إذا كانت في موضع شعره، فإنه بالحجم ينقطع كثير منه. ووجه قول سحنون أنه غير قاصد إلى قطعه، وقد أمن من قتل الهوام، فلو كانت المحاجم في الرأس ولم يحلق لها شعرًا، فقد قال سحنون: إنه مخالف للحجامة في غير الرأس لما يخاف أن يقتل من الدواب.

فصل: وقوله: «إن من فعل شيئًا من ذلك ناسيًا أو جاهلاً فعليه الفدية» على ما قدمنا من أن حكم النسيان والعمد، فيما يعود إلى إماطة الأذى وإلى محظورات الإحرام كلها سواء. وقد دللنا على ذلك بما يغنى عن إعادته.

فصل: وقوله: «ولا ينبغى له أن يحلق موضع المحاجم» يحتمل وجهين، أحدهما: لا ينبغى أن يحلق ذلك للاحتجام إلا للضرورة لأن إماطة الأذى لا تفعل، وإن فدى إلا لضرورة. والثانى: أن حلق الشعر في الجملة محظور على المحرم، وأن هذ من جملته، فأحبر أن حكمه حكم سائر شعر الجسد، والله أعلم.

قال مالك: وَمَنْ جَهِلَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ افْتَدَى.

الشرح: وهذا كما قال أن من جهل، فحلق رأسه قبل أن يرمى الجمرة، فعليه الفدية لأنه حلق قبل أن يتحلل من شيء من إحرامه، وأول التحلل رميي جمرة العقبة، فإذا رماها، فقد وجد منه تحلل من إحرامه، وإذا لم يوجد منه تحلل، فلا يجوز له الحلق، وكذلك روى عن النبي في أنه رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق، وقد تقدم الكلام فيه يما يغني عن إعادته.

#### \* \* \*

## ما يفعل من نسى من نسكه شيئًا

٩٣٣ - مَالِك، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِى تَمِيمَةَ السَّحْتِيَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنْ عَنْ عَبْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًّا. قَالَ أَيُّوبُ: لاَ أَذْرى قَالَ: تَرَكَ أَوْ نَسِيَ.

الشوح: قوله رضى الله عنه: «من ترك من نسكه شيئًا أو نسيه فليهرق دمًا» يريد مما هو مشروع في نسكه، وذلك أن النسك على ثلاثة أضرب، ضرب، همو ركن من - ٩٣٣ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩١٣. البيهقي في السنن الكبرى ١٥٢/٥. المغنى - ٤٤٨/٣.

كتاب الحج ....

أركانه، وهو الإحرام والطواف والسعى فى العمرة، وفى الحج الإحرام والطواف والسعى والوقوف بعرفة، هذا على المشهور من المذهب، وزاد عبد الملك بن الماجشون: رمى جمرة العقبة يوم النحر، فهذا من ترك شيئًا منه لم يصح نسكه، وكان عليه إتمامه، ولا يجزئه عنه دم ولا غيره.

وضرب ثان: وهو موجبات الحج، وليس بركن من أركانه كالإحرام من الميقات لمن مر به مريدا للنسك وطوف الورود لغير المراهق، والمبيت بالمزدلفة للحاج، ورمى الحمار، كلها على المشهور من المذهب، أو رمى الجمار في أيام التشريق، على ما تقدم من مذهب ابن الماحشون، والمبيت بمنى ليالى منى، فهذه التى أراد عبد الله بن عباس بقوله في هذا الحديث.

وقد تأول مالك في ذلك، وفيما يوجب الفدية من اللباس والطيب، وما يجرى بحرى ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

والضرب الثالث: ليست من واجبات الحج، وإنما هي من أحكامه المشروعة فيه على وجه الندب والاستحباب كالخروج إلى مني يوم التروية قبل النزوال، وصلاة الظهر والعصر بها، وصلاة المغرب والعشاء، والمبيت بها، ثم صلاة الصبح بها يوم عرفة، والمقام بالمزدلفة حتى يصبح، وتقديم الرمي على الذبح، وتقديم الذبح على الحلاق، ورمى الجمرتين الأوليين من أعلاهما، والوقوف عندهما، وما جرى بحرى ذلك، فهذه كلها مشروع الإتيان بها مندوب إليها، فمن تركها أو نسيها، فقد ترك الأفضل، وليس عليه في ذلك دم، ولا غيره.

قَالَ مَالِك: مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ هَدْيًا فَلا يَكُونُ إِلا بِمَكَّةَ، وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ نُسُكًا فَهُوَ يَكُونُ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُ النَّسُكِ<sup>(۱)</sup>.

الشرح: وقوله: «ما كان من ذلك هديًا» يريد أن ما لزم بشيء من ذلك من الهدى على ما تقدم تفسيره في الحديث قبل هذا، فلا يكون إلا بمكة؛ لأن الهدايا لا تكون إلا بمكة، قال الله تعالى: ﴿هديا بالغ الكعبة ﴾ [المائدة: ٩٥]، فلا يجوز أن ينحر هديًا إلا بمنى أو بمكة على ما تقدم.

وقوله: «وما كان من ذلك نسكًا، فهو يكون حيث أحب صاحب النسك» يريد

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٣١٠/١٣.

بقوله هاهنا النسك فدية الأذى لأنه الذى لصاحبه أن يذبحه حيث شاء، إذا لم يثبت له حكم الهدى، وقد قال تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴿ [البقرة: ١٩٦]، واسم النسك يصح أن يقع على فدية الأذى وعلى الهدى، وعلى كل واحد من أعمال الحج والعمرة، ويقع على جملة الحج والعمرة لكن المراد به في هذا الموضع إراقة الدم على وجه الفدية لأن كل واحد مما ذكرنا أنه يقع عليه اسم النسك اسم مختص به، وإن كان اسم النسك يعم ذلك كله، فما يهدى اسم يختص به، وهو الهدى ولما يخرج على وجه الفدية اسم يختص به، وهو الهدى ولما يخرج على وجه الفدية اسم يختص به، وهو الفدية ولسائر الأفعال التي ذكرناها اسم يختص بها من رمى جمار وغير ذلك أنه أراد بالنسك هاهنا دم الفدية، ولذلك قال: إن له أن يجعله حيث شاء.

وهذا يدل على أنه تأول قوله: «من ترك من نسكه شيئًا»، أراد به ترك شيء من المناسك، أو فعل شيء من أفعال الحج، أو ترك صفة من صفات الإحرام، وهي الامتناع من اللباس والطيب وغير ذلك من محظورات الإحرام التي تحب بها الفدية، وكذلك معنى قوله: «من نسى شيئًا من نسكه»، فأخل بصفة من صفات إحرامه، والله أعلم وأحكم.

#### \* \* \*

## جامع الفدية

قَالَ مَالِكَ فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئًا مِنَ الثّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا، وَهُـوَ مُحْرِمٌ، أَوْ يُقَصِّرَ شَعَرَهُ، أَوْ يَمَسَّ طِيبًا مِنْ غَيْرِ ضَـرُورَةٍ لِيَسَارَةِ مُؤْنَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ، قَالَ: لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِدْيَةُ (١).

الشرح: وهذا على ما قال أن من أراد أن يأتى شيئًا من محظورات الإحرام من غير ضرورة ويفتدى واستسهل الفدية لقلتها أو لكثرة ماله، فإنه لا يجوز له ذلك من غير ضرورة، وهو آثم حرج، وإنما يجوز له ذلك بشرط الضرورة، والأذى اللذى ليس معتاد.

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مَنكُم مُريضًا أُو بِـه أَذَى مَن رأسه فَفديـة

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١١٤.

ولذلك قال مالك: وإنما أرخص في ذلك للضرورة، وكذلك قال النبي الله لكعب ابن عجرة وقد رأى كثرة ما به من القمل، وأن ذلك مما يتأذى به، فسأله: «أيؤذيك هوامك؟ فلما قال: نعم، قال له: احلق رأسك» وأمره بالفدية، فعلق إباحة ذلك بالتأذى بالهوام، فلا يجوز إلا على ذلك، لأن النبى على جعل علة الإباحة من الحظر الأذى، والله أعلم.

فصل: وقول مالك رحمه الله: «وعلى من فعل ذلك الفدية» الظاهر أنه أراد وإن كان الحلق واللباس والتطيب من المعانى المحظورة لغير ضرورة، فإن الفدية تحب على من فعل ذلك، ولا يخرج بالحظر والإثم عن وجوب الفدية، وإن كنان الحالف بيمين الغموس لا تجب عليه الكفارة، وكذلك قاتل العمد.

ويحتمل أن يريد به أنه إنما أبيح له فعل شيء من ذلك للضرورة، وأوجب عليه مع ذلك ذلك الفدية ليظهر تغليظ المنع، وإنما أبيح له بشرط الضرورة، أوجب عليه مع ذلك الفدية، فكيف بمن فعله لغير ضرورة.

سُئِلَ مَالِكَ عَنِ الْفِدْيَةِ مِنَ الصِّيَامِ أَوِ الصَّدَقَةِ أَوِ النَّسُكِ، أَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ فِى ذَلِكَ؟ وَمَا النَّسُكُ؟ وَكَمِ الطَّعَامُ؟ وَبِأَى مُدُّ هُوَ؟ وَكَمِ الصِّيَامُ؟ وَهَلْ يُؤَخَّرُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؟ وَمَا النَّسُكُ؟ وَهَلْ يُؤَخَّرُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؟ (١).

قَالَ مَالِك: كُلُّ شَيْء فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي الْكَفَّارَاتِ كَذَا أَوْ كَذَا فَصَاحِبُهُ مُحَيَّرٌ فِي ذَلِكَ، أَيَّ شَيْء أَحَبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَعَلَ. قَالَ: وَأَمَّا النَّسُكُ فَنشَاةٌ وَأَمَّا الصَيِّامُ فَي ذَلِكَ، أَيَّ شَيْء أَحَبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَعَلَ. قَالَ: وَأَمَّا النَّسُكُ فَنشَاةٌ وَأَمَّا الصَيِّامُ فَيَطُعِمُ سِتَّة مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ بِالْمُدِّ الأَوَّلِ مُدِّ النَّبِيِّ فَنْلاَثَة أَيَّامٍ وَأَمَّا الطَّعَامُ فَيُطْعِمُ سِتَّة مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ بِالْمُدِّ الأَوَّلِ مُدِّ النَّبِيِّ

الشرح: قوله وقد سئل عن فدية الأذى، اصاحبها مخير بين الصوم والإطعام والدم: «إن كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا وكذا فصاحبه مخير» ذلك حواب للسائل عن أكثر مما سأله عنه؛ لأن السائل إنما سأله عن فدية الأذى فقط، فأحاب عنها وعن غيرها من الكفارات، وذلك سائغ للمسئول أن يخص مسألة السائل

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٣١٢/١٣.

۱**٤۲** ..... كتا**ب الح**ج بالجواب، أو يزيد عليها، وذلك بقدر ما يرى من فهم السائل و حاجته إلى ذلك.

فإذا كان السائل من أهل الفهم، وممن يحرص على العلم أحيب بأكثر مما سأل إن أمكن ذلك؛ لأنه عون له على ما يطلبه من العلم وإرشاد له إلى ما لا يهتدى إلى السؤال عنه، وجمع له لكثير من العلم، ولعل فيه تقريبًا لما تعلق الحكم الذي يسأل عنه فقد زاده علمًا مع حوابه عما سأل عنه.

فصل: وقوله: «ما في كتاب الله تعالى من الكفارات بأوانه» على التحيير احترازًا بما ورد لغير التحيير في غير الكفارات من قوله تعالى: ﴿ولا تطع منهم آثمًا أو كفورًا﴾ [الإنسان: ٢٤]، فإن «أو» هاهنا ليست للتحيير، وإنما هي للمساواة.

وفى قوله تعالى: ﴿وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيــدون﴾ [الصافــات: ٢٧]، ليسـت للتخيير أيضًا، وإنما هى للإبهام، وأما فى الكفارات حيث وردت فى القرآن، فإنمــا هـى للتخيير، وكذلك وردت فى كفارات الأيمان وجزاء الصيد وفدية الأذى.

فصل: وقوله: «وأما النسك فشاة» يريد أنها لا يجوز التقصير عنه، وقد قدمنا أنه من أخرج عنها من بهيمة الأنعام بدنة أو بقرة أجزأه.

وقوله: «وأما الصيام، فثلاثة أيام وأما الإطعام فيطعم ستة مساكين مدين مدين لكل مسكين» فعلى ما تقدم في حديث النبي ﷺ.

فصل: وقوله: رمدان بالمد الأول، مد النبي هي فلأنه المد الشرعى، ومتى أطلق المد في الشرع اقتضى ذلك مد النبي هي لأنه مد صاحب الشرع، ومد وقت إثبات الشريعة.

وقول مالك: «إنه المد الأول» يريد أنه مد المدينة قبل مـد هشـام، وهـو الـذى كـان يحرى في عهد النبي الله.

قَالَ مَالِك: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ شَيْئًا، فَأَصَابَ شَيْئًا مِنَ الصَّلْدِ لَمْ يُرِدْهُ، فَقَتَلَهُ، إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَهُ، وَكَذَلِكَ الْحَلالُ يَرْمِي فِي الْحَرَمِ شَيْئًا فَيُصِيبُ صَيْدًا لَمْ يُرِدْهُ فَيَقْتُلُهُ، إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَهُ لأَنَّ الْعَمْدَ وَالْحَطَأَ فِي ذَلِكَ بَمُنْزِلَةٍ سَوَاءٌ (١).

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٣١٢/١٣.

کتاب الحج .....کتاب الحج ....

الشرح: قوله: «فمن أصاب صيدًا لم يرده فقتله أن عليه أن يفديه» لأن العمد والخطأ فى ذلك بمنزلة سواء حكم صحيح، وبه قال جمهور الفقهاء غير دواد الأصبهانى، فإنه قال: لا فدية على من أصاب صيدًا خطأ. وقد تقدم الكلام فيه بما يغنى عن إعادته.

هسألة: وما تسبب من فعل المحرم مما لا تدعو المحرم الضرورة العامة إليه، فهلك فيه صيد، فعليه جزاؤه مثل أن ينصب شركا للصيد أو يحفر بثرًا ليقع فيه سبع، فوقع في ذلك صيد، فعطب، فعليه جزاء ذلك عند ابن القاسم.

واحتج لذلك بأنه نصبه للصيد، فكان ضامنًا لما وقع فيه بمنزلة من حفر فى منزله بمر للسارق، فوقع فيه غير السارق، فإن عليه جزاءه، ولو حفر للماء فوقع فيه صيد أو غيره، لم يكن عليه شيء، ولذلك قال ابن القاسم فيمن حفر محرمًا بعرًا للماء فعطب فيه الصيد: أنه لا شيء عليه.

فصل: وقوله: «وكذلك الحلال يرمى فى الحرم شيئًا فيصيب صيدًا لم يرده، فيقتله أن عليه أن يفديه» يريد أن حكم المحرم فى ذلك حكم الإحرام، وأن عمده وحطأه فى ذلك سواء، وعلى ذلك يتفرع ما قدمناه مما يتسبب من فعل المحرم إذا تسبب مثل ذلك من فعل الحلال فى الحرم.

مسالة: ومن أرسل كلبه في الحل على صيد في الحل قريبًا من الحرم فقتله، فقد روى ابن المواز عن أصبغ: لا شيء عليه. وفي المبسوط: وقد قال أصحابنا: عليه الجزاء.

فالقول الأول مبنى على أن ما قرب من الحرم، ليس لـ محكم الحرم في المنع من الصيد، إلا من جهة التغرير، فإذا سلم من مواقعة المحظور، فهو مباح.

ووجه القول الثاني ما احتج به أن هذا موضع حكمه حكم الحرم؛ لأن ما فيه يسكن بسكون ما في الحرم وينفر بحركته.

مسألة: ومن رمى من الحل صيدًا فى الحل قريبًا من الحرم، فأصابه فى الحل، فتحامل الصيد، فدخل الحرم، فمات فيه، فقد قال ابن المواز: لا فدية عليه، فبأن كان السهم أنفذ مقاتله أكل، وإن لم يكن أنفذ مقاتله لم يؤكل.

ووجه سقوط الفدية عنه، أنه قد سلم من إصابة الصّيد في الحرم، فإن كانت

ذكاته، قد كملت في الحل بإنفاذه مقاتله أكل، وإن لم يتم في الحل لم يؤكل، ويجيء على قول ابن الماحشون في المبسوط: لا يؤكل لأن ما قرب من الحرم، حكمه حكم الحرم.

مسألة: ومن رمى من الحرم صيدًا فى الحل، فأصابه أو رمى من الحل صيدًا فى الحل، إلا أن سهمه لم يقتله فأنفذ إلى الحرم، فقد قال ابن القاسم فى المسألتين: لا يأكله، وعليه حزاؤه. وقال أشهب: يأكله، ولا جزاء عليه فى المسألتين.

وجه قول ابن القاسم أن هذا صيد لـم يتخلـص مـن حرمـة الحـرم، فلـم يجـز أكلـه، فوجب به الجزاء. أصل ذلك إذا كان الصيد في الحرم.

ووجه قول أشهب أن هذا صيد في الحل، فكان اصطياده مباحًا. أصل ذلك إذا كان الصائد في الحل.

مسألة: ومن أرسل كلبه أو بازه في الحل على صيد في الحل، فاتبعه، فأدركه في الحرم فقتله، ففي المدونة: إن كان أرسله بقرب الحرم، فعليه جزاؤه، ولا يؤكسل الصيد، وإن كان أرسله ببعد من الحرم بحيث لا يظن أنه يدحل الحرم، فلم يدركه إلا في الحرم، ففي المدونة من قول مالك: لا يؤكل ذلك الصيد، ولا جزاء عليه.

ووجه ذلك أنه في المسألة الأولى غرر، فعليه الجزاء. وفي المسألة الثانية لم يغرر، فلا حزاء عليه. وقد أصيب الصيد في المسألتين في الحرم، فلا يؤكل.

مسألة: ومن أرسل كلبه في الحل على صيد في الحل، وأدخله الكلب الحرم، ثم أخرجه، فقتله في الحل، فالصيد لا يؤكل على كل وجه، ويعتبر في وجوب الجزاء ما تقدم من قرب الحرم وبعده، قاله ابن القاسم في المدونة ووجهه ما تقدم.

مسألة: ومن أرسل كلبه من الحرم على صيد في الحل، فقد قال ابن القاسم: عليه حزاؤه، ولا يؤكل. وقال ابن الماحشون: له أن يرسل كلبه من الحرم على صيد في الحل إذا كان الصيد بموضع بعيد من الحرم لا يسكن لسكونه؛ لأن الحرم لا يحرم الصائد، وإنما يحرم الصيد. ووجه قول ابن القاسم أن الحرم يمنع الصائد كما يمنع الإحرام.

قَالَ مَالِكَ فِي الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الصَّيْدَ حَمِيعًا وَهُمْ مُحْرِمُونَ أَوْ فِي الْحَرَمِ، قَالَ: أَرَى أَنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ جَزَاءَهُ، إِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالْهَدْي، فَعَلَى كُلِّ إِنْسَان مِنْهُمْ هَذْي، وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالصِّيَامِ كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ الصِّيَامُ، وَمِثْلُ كتاب الحج فَيَّالُونَ الرَّجُلَ حَطَأً، فَتَكُونُ كَفَّارَةُ ذَلِكَ عِنْقَ رَقَبَةٍ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُّ ذَلِكَ عِنْقَ رَقَبَةٍ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُّ أَوْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمُّ (١٠).

الشرح: وهذا كما قال أن القوم إذا أصابوا الصيد جميعًا، وهم محرمون أو في الحرم؛ لأن حكم ذلك عنده سواء، يجب الجزاء به في المسالتين، فإن على كل إنسان منهم حزاء كاملاً كما لو انفرد بقتله؛ لأن حكم ذلك كالكفارة، والكفارة لا تتبعض، وقد تقدم بياننا لذلك.

فصل: وقوله: «فإن حكم عليهم بالهدى، فعلى كل إنسان منهم هدى» يريد أنه إن كان مثل من النعم واختاروا الحكم عليهم بالمثل، فعلى كل إنسان منهم أن يهدى ذلك فى المثل، ولو اختار بعضهم الهدى وبعضهم الإطعام وبعضهم الصيام يحكم على كل إنسان منهم عما اختار من ذلك بقدر ما كان يحكم عليه به لو انفرد بقتله.

فصل: وقوله: «وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم صيام» يريد إن اختاروا أن يحكم عليهم بالصيام، فإن الصيام أيضًا لا يتبعض في حقهم، ويحكم على كل إنسان من الصيام بما كان يحكم عليه به لو انفرد بقتله، وقد فسر ذلك واحتج له بالقوم يقتلون الرجل خطأ، أنه يجب على كل واحد منهم كفارة كاملة كما لو انفرد بقتله.

قَالَ مَالِك: وَمَنْ رَمَى صَيْدًا أَوْ صَادَهُ بَعْدَ رَمْيِهِ الْحَمْرَةَ وَحِلاقِ رَأْسِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفِضْ إِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيْدِ؛ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُهُمُ لَيْفِضْ فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَسُّ النِّسَاء وَالطَّيبِ(١). فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢] وَمَنْ لَمْ يُفِضْ فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَسُّ النِّسَاء وَالطَّيبِ(١).

الشرح: وهذا كما قال أن من لم يفض، فلم يكمل تحلله بدليل أنه ممنوع من النساء والطيب، فلا يجوز له الاصطياد؛ لأنه إنما ابيح له الاصطياد بعد التحلل، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُم فَاصِطَادُوا﴾ وهذا لم يكمل تحلله بعد، فإن خرج إلى الحل، لم يجز له الاصطياد لحرمة إحرامه.

وإنما يستباح برمى جمرة العقبة ما تجب به الفدية مما ليس من دواعبى الاستمتاع من حلق الشعر وإلقاء التفث واللباس الذى لا يجب به هدى، وإنما خص من ذلك الطيب؛ لأنه من دواعى النكاح والاستمتاع، وذلك ممنوع بعد في حقه.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٣١٤/١٣.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٣١٥/١٣.

١٤٦ ....

قَالَ مَالِك: لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيمَا قَطَعَ مِنَ الشَّحَرِ فِي الْحَرَمِ شَيْءٌ، وَلَـمْ يَبْلُغْنَـا أَنَّ أَحَدًا حَكَمَ عَلَيْهِ فِيهِ بِشَيْء وَبَعْسَ مَا صَنَعَ (٢).

الشرح: قوله: «ليس على المحرم فيما قطع» إلى آخر الفصل ذكر فيه مسألتين، إحداهما قوله: «ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء» والثانية قوله: «وبئس ما صنع» فنص على المنع من ذلك، وتتعلق بذلك مسألة ثالثة، وهي تبيين الشجر الممنوع قطعه وتمييزه من غيره.

فأما المسألة الأولى في أنه لا يجب به شسىء، فهـو مذهـب مـالك. وقــال أبـو حنيفـة والشافعي: يجب عليه به الجزاء.

ودليلنا من حهة القياس أن هذا معنى لو أتلفه المحرم في الحل، لم يجب عليه حزاء، فإذا أتلفه الحلال في الحرم لم يجب عليه حزاء. أصله ذبح الدواب.

مسألة: وأما المسألة الثانية في المنع من قطع شجر الحرم، فهو مذهب مالك والشافعي وأبى حنيفة. والأصل في ذلك ما روى عن النبي الله أنه قال: «لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها».

مسألة: وأما تبيين ما يستباح قطعه من شحر الحرم وتمييزه مما هو ممنوع، فإن الممنوع منه ما هو من شحر البادية مما لا يملك غالبًا وحرت العادة بأن ينبت من غير عمل آدمى كالطلح والسمر والسعدان، وما حرى مجرى ذلك، وكذلك سائر أنواع الحشيش إلا الإذخر.

والأصل فى ذلك ما روى عنه الله أنه قال: «لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها». فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لصاغتنا وقبورنا، فقال الله: «إلا الإذخر» (١).

قال القاضى أبو الوليد، رضى الله عنه: والسنا عندى مثله، ولم أر فيه نصًا لأصحابنا غير أن الحاجة إليه عامة، ولأنه لم يزل يؤخذ وينقل إلى البلاد على سبيل التداوى، ولم ينكره أحد فصح أنه مباح، وهذا فيما يثبت بنفسه، فكان على حكم أصله. وأما ما غرس منه واتخذ بالعمل وملكه العامل.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٣١٦/١٣.

<sup>(</sup>۱) أحرجه البخارى حديث رقم ۱۳۶۹، ۱۸۳۳، ۱۸۳۲، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۴۳۱۳. مسلم حديث رقم ۱۳۵۳. النسائى فى الصغرى حديث رقم ۲۸۹۲. أحمد فى المسند حديث رقم ۲۲۷۹،

كتاب الحج .....

قال القاضى أبو الوليد: فعندى أنه يجوز أحذه، وهو قول أبي حنيفة.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.

ووجه إباحة ذلك عندى أنه بمنزلة ما يأنس من الوحش، فإن الحرم لا يمنع منه.

فرع: وأما ما حرت العادة بأنه يملك ويغرس ويعمل كالنحل والرمان والجوز والخوخ وما أشبهها، فإنه غير ممنوع قطعه وكذلك ما كان يتحد من البقول، وسواء نبت بنفسه أو بصنع آدمى؛ لأنه على أصله، ويجرى ذلك محرى الحيوان ما كان أصله التأنيس، فإنه لا يمنع من اصطياده في الحرم، وإن توحش.

قَالَ مَالِكَ فِي الَّذِي يَحْهَلُ أَوْ يَنْسَى صِيَامَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَوْ يَمْرَضُ فِيهَا فَلا يَصُومُهَا حَتَّى يَقْدَمَ بَلَدَهُ، قَالَ: لِيُهْدِ، إِنْ وَجَدَ هَدْيًّا وَإِلَّا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي أَهْلِهِ وَسَبْعَةً بَعْدَ ذَلِكَ.

الشرح: نص مالك رحمه الله على حكم من جهل أو نسى صيام ثلاثة أيام فى الحج، ويحتمل قوله: «أو جهل» وجهين، أحدهما: أن يكون جهل الحكم.

والثانى: أن يكون معنى جهل، فعل ما لا يجوز، فيكون معنى جهل هنا تعمد، فإن قلنا إن معنى جهل تعمد، فقد استوعب حكم العامد والناسى. وإن قلنا معنى جهل لم يعلم الحكم، فإنه ترك ذكر العامد، وإن كان حكمه حكم الناسى والمخطئ إعظامًا لفعله، وتغليظًا لحكمه، والأفضل أن تجعل لفظة جهل على الوجهين لاحتمالها لهما.

فصل: وقوله بعد ذلك: «أو يمرض فيهما» نص على المرض ليستوعب أقسام التاركين بذكر النسيان والعمد لغير عنر، والعمد للعذر الغالب، فإنه إذا قدم بلده يهدى أن وجد هديًا، وإن عدمه صام على ما تقدم من أن الاعتبار بحال الأداء، فإذا كان حال الأداء واجدًا للهدى لم يجزه الصوم، وإن كان حين الوجوب معسرًا، وإن كان حين الأداء عادمًا للهدى أجزأه الصوم.

فصل: وقوله: «صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد ذلك» على ما تقدم من أن صيام المتمتع الذي لا يجد الهدى إنما توجه الأمر به إليه في الحج ثلاث أيام وسبعة بعد الرجوع، فمن لم يصم حتى يقدم بلده عادمًا للهدى، فإنه يصوم ثلاثة أيام وسبعة بعد ذلك.

ومعنى ذلك الفصل بين الثلاثة والسبعة، والتقديم لها عليها فى الرتبة. وقد تقدم من قول قول أحمد بن المعدل: إن الليل فاصل، فلم تبق إلا الرتبة فى النية. وتقدم من معنى قول أصبغ أن ذلك شرط فى صحتها. ومن قول مالك ما يدل على أن الترتيب قد سقط وحوبه، وقوله منها: «وسبعة بعد ذلك» يدل على أن الترتيب، إما واحب وإما مستحب.

مسألة: وبقى هاهنا مسألة، فإن كل ما يراعى فيه الفصل بين الثلائة والسبعة، والترتيب فى الوقت أو بعده، فإنه يجوز صيامه فى أيام التشريق عند عدم المتعة والقران، وما لا يراعى فيه الفصل أو الترتيب فى الوقت إنما يجب صيام عشرة أيام وغير ذلك من الصوم، فإنه لا يصام فى التشريق والعاشر عن المشى وصيام فدية الأذى، فإنه لا يجوز صوم شىء من ذلك أيام التشريق.

#### \* \* \*

#### جامع الحج

9٣٤ - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنَّاسِ بِمِنَّى، وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ فَحَاءَهُ رَحُلٌ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرْ وَلا حَرَجَ» ثُمَّ حَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرُ وَلا حَرَجَ» قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْء قُدِّمَ وَلا أَخِرَجَ» قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْء قُدِّمَ وَلا أَخْرَجَ».

<sup>972 –</sup> أخرجه البخارى فى العلم ٨١، ١٢١، الحج ١٦٢١، ١٦٢٢، الأيمان والنذور ٢١٧٢. ومسلم فى الحج ٢٣٠١: ٢٣٠٥. والترمذى فى الحج ٨٣٩، الجنائز ٩١٦. وأبو داود فى المناسك ١٧٢٢، الصوم ٢٠٠٤. وابن ماجه فى المناسك ٣٠٤٢، ٣٠٥١، وأحمد فى مسند المكثرين من الصحابة ٢١٦٦، ٢٥٠٩، ٣٠٥٩، ٣٦٦٣، ٢٧٣٦. والدارمى فى المناسك ١٨٢٨، ١٨٢٩.

كتاب الحج .....

فصل: وقوله: «فجاء رجل، فقال: لم أشعر، فحلقت قبل أن أنحر» يحتمل وجهين، أحدهما: أن يريد به نسبت، فقدمت الحلاق عليه، وهو الأصح، وكذلك رواه ابن جريج عن عيسى بن طلحة عن عبيدالله بن عمر، وحدثه أنه شهد النبي على يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل، فقال: إنى كنت أحسب أن كذا قبل كذا.

فصل: وقوله ﷺ: «انحر ولا حرج» يحتمل أن يريد لا إثم عليك، لأن الحرج الإثم، ومعظم سؤال السائل إنما كان عن ذلك خوفًا من أن يكون قمد أثم، فأعلمه النبى ﷺ أن لا حرج عليه، إذ لم يقصد المحالفة، وإنما أتى ذلك عن غير علم، ولا قصد مع خفة الأمر، وإنما هو ترتيب مستحب لا تبطل العبادة مخالفته، ولا تؤثر فيها نقصًا.

فصل: وقوله: «فما سئل رسول الله على عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج» لا يقتضى إباحة ذلك؛ لأنه إنما سأل عمن فعل ذلك جهلاً، وقد بين الترتيب في الحج، فكان ذلك هـو المشروع، ولا يقتضى ذلك رفع الحرج في تقديم شيء ولا تأخيره عن المسألتين المنصوص عليهما؛ لأننا لا ندرى عـن أى شيء غيرهما سئل في ذلك اليوم، وجوابه إنما كان عن سؤال السائل، فلا يدخل فيه غيره كما لا يدخل في قوله: «انحر ولا حرج، ارم ولا حرج» غير ذلك مما لم يسأل عنه ولم يجب فيه، والله أعلم.

٩٣٥ - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَمْرَةٍ، يُكَبِّرُاتٍ ثُمَّ مِنْ عَزْوٍ أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ، يُكَبِّرُاتٍ ثُمَّ يَقُولُ: «لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، آييُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَق اللَّهُ وَعْدَهُ، وَضَرَّ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ».

الشرح: قوله: «كان رسول الله الله الذا قفل من حج أو غزو أو عمرة» يريد يرجع إلى المدينة موضع استيطانه ومقامه والقفول هـو الإياب، ولا يسمى المتوجه من بلده قافلاً، وإنما يسمى بذلك الراجع إليه، فكان رسول الله الله الذا رجع إلى المدينة من سفر.

<sup>9</sup>۳۰ - أخرجه البخارى في الحج ١٦٧٠. ومسلم في الحج ٢٣٩٤. والترمذي في الحج ٨٧٣. وأبو داود في الجهاد ٢٣٨٩. وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة ٤٣٦٧، ٤٣٤١، ٤٤٠٧، ٤٤٨٧

وإنما كانت السفارة في أحد هذه الوجوه الثلاثة، غزو أو حج أو عمرة، فكان يكبر على كل شرف من الأرض تعظيمًا لله، ومواظبة على ذكره وإظهارًا لكلمته، وإنما كان يخص بذلك الشرف؛ لأن منه يرى من الأرض ما يقع عليه بصره، فكان يستحب أن يفعل ذلك أول ما يرى من الأرض مما فتحه الله عليه، ويستقبله بالتكبير والتعظيم، ولأن ما شرع فيه الإعلام من الذكر، فالأحق به ما علا من الأرض كالأذان والتلبية؛ لأن في ذلك إظهارًا للذكر، وفي تخصيص المطمئن به من الأرض ضرب من التستر.

فصل: وقوله ﷺ: «لا إله إلا الله» إظهار للتوحيد، وإعلام به واستدامة للإيمان به.

وقوله: «له الملك وله الحمد» تخصيص له بالملك والحمد لأن الألف والسلام في كل واحد منهما للجنس، فجعل جنس الملك، وهو جميعه لله تعالى لأنه لا ملك لأحمد على الحقيقة إلا له، وجعل جميع الحمد لله عز وجل، فإن أحدًا لا يستحق الحمد على الحقيقة سواه، وإنما يحمد غيره لما أمر الله أن يحمد.

فصل: وقوله ﷺ: «على كل شيء قدير» إعلام أنه هو القدير على ما كان يعدهم به من نصر عبده، وإظهاره على الدين كله، وإذكار لهم بما أخبرهم به من عظيم قدرته تعالى، وأنه لا يغلب من نصره ولا ينصر من حاربه.

فصل: وقوله على: «آيبون تائبون» يريد الله أنه ومن كان معه من الصحابة الكرام آيبون من سفرهم، تائبون لله تعالى من كل ما نهى عنه، عابدون له دون من سواه، ساجدون له، حامدون على ما تفضل به عليهم من النصر والتأييد، والحفظ فى السفر والعون عليه، والتوفيق للصواب فى جميعه.

فصل: وقوله ﷺ: "صدق الله وعده» يريد والله أعلم، أنه الصادق في وعده لرسوله ﷺ بنصره وتأييده وعصمته من الناس، «ونصر عبده ورسوله، وهزم الأحزاب وحده» يريد ﷺ أنه تعالى المنفرد بإعزاز دينه، وإهلاك عدوه، وغلبة الأحزاب، ويحتمل أن يريد به في سائر الأيام والمواطن، والله أعلم.

٩٣٦ - مَالِك، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبُةً، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَن

۹۳۶ – اخرجه مسلم فسى الحسج ۲۳۷۸. والنسائي فنى مناسك الحسج ۲۰۹۵، ۲۰۹۲، ۲۰۹۷، ۲۰۹۸، ۲۰۹۸، ۲۰۹۸، ۲۰۷۸، ۲۰۷۸، ۲۰۷۸، ۲۰۷۸، ۲۰۷۸، ۲۰۷۸، ۲۶۷۹.

قال ابن عبد البر في التمهيد ١٦١/٦: هذا الحديث مرسل عند أكثر الرواة للموطأ، وقد أسنده=

الشرح: قوله: «أن رسول هي مر بامرأة وهي في محفتها» ذكر أن ذلك في حجة الوداع، فقيل لها: «هذا رسول الله هي فقيد كانت فيمن آمن به، ولم تره، ولم تعرف عينه فلذلك أخبرت به.

فصل: وقولها فى الصبى: «ألهذا حج» سؤال عن حكم الصبى، إن كان ممن تصح منه هذه العبادة، وإنما أرادت به الحج المشروع على سبيل الندب والاستحباب، ولذلك قال لها: «نعم ولك أجر» يريد والله أعلم فى عونه على ذلك.

مسألة: والصبيان على ضربين، ضرب يفهم ما يؤمر به، وضرب يصغر عن ذلك، فلا يفهم ما يؤمر به، ولا ينتهي عما نهي عنه.

فأما الأول، فروى ابن المواز وابن وهب عن مالك: لا يحج بالرضيع، وأما ابس أربع سنين و خمس، فنعم، وهذا إنما هو على الاستحباب، وإن أحرم به وألزم الإحرام لزمه، وإن كان صغير حدًا لا يفهم، فقد قال في المبسوط، في الصبى الذي لا يتكلم من صغره: لم يلب عنه، ولكن يجرد، فإذا حرد ونودى بتحريده للإحرام، فهو محرم.

ووجه ذلك عندى أن الرضيع لا يفهم ولا يمتثل ما يؤمر به، ولا يزدجر عما عنه، فكان كالمغمى عليه مع ما يلحقه من المشقة بالإحرام.

مسألة: فإن كان ممن يستطيع الطواف والسعى، باشر ذلك بنفسه، وإن كان لا يستطيع ذلك لضعفه أو لأنه لا يفهمه، طاف به من حج به.

ووجه ذلك أنا إذا حوزنا إحرامه، وألزمناه إياه، كان من مقتضاه الطواف والسعى، وكان لا يطيق ذلك، ولابد أن يطوف به غيره.

<sup>-</sup>عن مالك ابن وهب والشافعي وابن عثمة وأبو المصعب وعبد الله بن يوسف، قالوا فيه: عن مالك، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس أن رسول الله الله المحديث.

<sup>(</sup>١) محفتها: هي شبيه الهودج.

<sup>(</sup>٢) بضبعي: هما باطنا الساعد.

الحج وفي ذلك مسائل، وذلك أن مناسك الحج أفعال وسعى، فأمـــا الأفعــال، فتنقســم إلى قسمين كما ينقسم السعى إلى قسمين.

فأما القسم الأول من الأفعال، فله تعلق بالبيت ويفتقر إلى طهارة، كركعتى الفحر، فهذا القسم لا يدخله النيابة، ولا يفعله أحد من كبير ولا صغير، ولا يفعله كسائر الصلوات، ولا يلزم على هذا المستأجر على الحج؛ لأنسا إذا قلسا إن الحج إنما هو حج المباشرة له، فإنما للمستأجر عنه نفقته، فإن المصلى إنما يركع عن نفسه، فليس فى ذلك نيابة عن أحد.

وإن قلنا إن الحج عن المحجوج عنه، فلا يلزمنا أيضًا لأن المباشر للحج لما دخل فيه، لزمه جميع أفعاله، وهو المطلوب بها، ولذلك يلزمه الإحرام، وغير ذلك من أفعال الحج، ولزمه الإمساك عن الصيد وغير ذلك من محظورات الإحرام، وإنما كلامنا في منسك واحد من مناسك الحج أو العمرة، يفعله أحد عن أحد، ألا ترى أن غير ذلك من مناسك الحج الفردة يفعلها عن غيره أو بغيره من هو محرم بالحج، ولا يصبح أن يحج أحد عن أحد، من هو محرم عن نفسه بالحج، فبان الفرق بينهما.

مسألة: وأما القسم الثانى من الأفعال، فلا يفتقر إلى طهارة، ولا تعلق له بالبيت كرمى الجمار، فهذا تدخله النيابة للضرورة، إلا أنه لما كان من الأفعال، ولم يجز أن يفعله النائب عن نفسه، ثم يفعله عدن للستنيب فعلاً واحدًا، ولكن يفعله عن نفسه، ثم يفعله عن المستنيب ثانية.

والكلام فيه في فصلين، أحدهما: أنه لا ينوب فيه فعل واحد عن عبادة رجلين. والثاني: أنه يجب أن يتقدم فعل النائب عن نفسه قبل أن يفعله عن غيره.

والدليل على أنه لا ينوب فعل واحمد عن نسك رجلين، أن النائب قمد لزمه هذا الفعل عن نفسه كاملاً على وجهه، فلم يجز أن ينوب عن فعل غيره؛ لأنه لا يفعله حينئذ عن نفسه على ما قد لزمه.

ووجه ثان أن فعله عن نفسه فرض؛ لأنه قد لزمه بإحرامه وفعله عن غيره تطوع، ولا يجوز أن يكون فعل واحد، يقتضى به الفرض والتطوع.

مسألة: وأما السعى، فإنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول: يفتقسر إلى الطهارة، وله تعلق بالبيت كالطواف، فهذا يجوز أن يفعله الإنسان عمن عجز عنه لصغره، ولا يجوز

مسألة: والقسم الثانى من السعى، لا تعلق له بالبيت، ولا يفتقر إلى طهارة كالسعى بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمزدلفة، فهذا يجوز أن يفعله عن نفسه ولغيره فى مرة واحدة؛ لأنه عمل لا يفتقر إلى الطهارة، ولا يتعلق بالبيت كالحمل له إلى منى وعرفة.

9٣٧ - مَالِك، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا أَرُوىَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَمْ وَلَا أَدْحَرُ (١) وَلا أَحْقَرُ وَلا أَدْحَرُ (١) وَلا أَحْقَرُ وَلا أَدْحَرُ اللَّهِ عَنِ وَلا أَخْيَظُ مِنْهُ فِي يَوْمٍ عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ إِلا لِمَا رَأَى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ، وَتَحَاوُزِ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهِ عَلَى يَوْمَ بَدْرٍ، قِيلَ: وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَمَا اللَّهِ؟ قَالَ: أَمَا إِلَّهُ قَدْ رَأًى جَبْرِيلَ يَزَعُ (٢) الْمَلائِكَةُ ،.

الشرح: قوله على: «ما رؤى الشيطان يومًا هو فيه أصغر» يحتمل أن يريد الصغار والخزى والذل، ويحتمل أن يريد به تضاؤله وصغر حسمه، وأن ذلك يصيب عند نزول الملائكة وإغضاب نزولها له.

· وقوله: «ولا أحقر» يحتمل الوجهين المتقدمين في أصغر.

وقوله: «ولا أغيط» من الغيظ الذي يصيبه في يوم عرفة.

فصل: وقوله: «وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمية، وتجاوز الله عن الذنوب

فرضًا، ويتطوع به.

٩٣٧ - أخرجه البغوى في شرح السنة ١٥٨/٧ عن عبيد الله بن كريز. البيهة في الشعب برقم ٩٣٧ - أخرجه البغوى في الدر المنثور ٢٢٨/١ وعزاه لمالك. والبيهقي والأصبهاني في الترغيب عن طلحة بن عبيد الله بن كريز. وذكره في الكنز برقم ١٢١٠. وعزاه السيوطي للبيهقي في الشعب عن طلحة بن عبيدالله. والمنذري في الترغيب والترهيب ٢٠١/٢ عن طلحة ابن عبيد الله.

<sup>(</sup>١) أدحر: أي أبعد عن الخير.

<sup>(</sup>٢) يزعُ: أي يصفهم للقتال من ويكفهم من أن يشف بعضهم على بعض في الصف.

۱۵٤ العظام» يحتمل أن يكون منزل الرحمـة التي يراهـا أنـه يـرى الملائكـة يـنزلون علـي أهـل عرفة، قد عرف الشيطان أنهم لا ينزلون إلا عند الرحمة لمن ينزلون عليه.

ولعل الملائكة يذكرون ذلك، إما على وجه الذكر بينهم أو على وجه الإغاظة للشيطان لعنه الله، ويخلق الله للشيطان إدراكًا يدرك به نزولهم، ويدرك به ذكرهم لذلك، ولعله يسمع منهم إحبارهم بأن الله تعالى قد تحاوز لأهل الموقف عن جميع ذنوبهم، وعما يوصف بالعظم منها.

ويحتمل أن ينص على ذلك، ويحتمل أن يخبر به عنه بخبر يفهم منه المعنى، وإن لم ينص على نفس المعصية سترًا من الله تعالى على عباده المغفور لهم.

فصل: وقوله على: «إلا ما رأى يسوم بمدر» وذكر «أنه رأى الشيطان جبريل عليه السلام يزع الملائكة» يعنى والله أعلم، يمنعها مما أمر أن يمنعها منه، ويقتضى ذلك أن تكون ملائكته نزلت بالرحمة على أهل بمدر مع النصر الذى نصرهم الله به على أعدائهم، وكان الشيطان أدركه الصغار والغيظ يوم بدر لما رأى من الرحمة مع النصر، ويحتمل أن يكون ذلك أصابه لما رأى من النصر، وإن لم يدرك معنى الرحمة التى أنزلت علهيم، فأدركه الصغار لما رأى من ظهور الإيمان وغلبة الحق.

٩٣٨ – مَالِك، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَة، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَـوْمِ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ: أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ».

الشرح: قوله ﷺ: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» يريد ﷺ أنه أكثر ثوابًا للداعى، وأقرب إلى الإحابة، فإن الفضل للداعى إنما هو في كثرة الثواب وكثرة الإحابة.

فصل: وقوله الله وحده الله وحده الا الله وحده الا الله وحده الا الله وحده الله وحده الله يريد والله أعلم، أنه أكثر ثوابًا من غيره من الأذكار، ويحتمل أن يريد أنه أفضل ما دعا إليه، إلا أن الأول أظهر؛ لأنه أورد ذلك في تفضيل الأذكار بعضها على بعض، ويحتمل أن يخص هذا الدعاء بأنه أفضل ما دعا به، هو والنبيون قبله، يعنى أن

۹۳۸ - أخرجه البخارى في الحج ۱۷۱۰. ومسلم في الحج ۲٤۱۷. والترمذي في الجهساد ۲۳۱۰. وابن ماجه في الجهساد ۲۳۱۰، وفي بياقي مسئد المكسترين ۱۲۲۲، ۱۲۲۲، ۱۲۳۸۷، وابن ماجه في الجهباد ۲۷۹۵، وفي بياقي مسئد المكسترين ۱۸۵۷، ۱۲۸۲، ۱۲۸۲۱، ۱۲۸۲۲، ۱۲۸۲۲، ۱۲۸۲۲، ۱۲۸۲۲، ۱۲۸۲۲، والدارمي ۱۸۵۷.

كتاب الحج الحج الأنبياء صلوات الله عليهم يدعون بأفضل الدعاء ويهدون إليه، فإذا كان أفضل دعائهم، فهو أفضل الدعاء.

٩٣٩ - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَـَالِكٍ أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ ﷺ دَحَـلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّـهِ اللَّهِ عَطَلِ (١) مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْتُلُوهُ».

قَالَ مَالِك: وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الشرح: قوله: «أن رسول الله الله الله الله الله المغفر» (1) يقتضى أحد أمرين، إما أن يكون غير محرم، فلذلك غطى رأسه بالمغفر، وهو الأظهر؛ لأنه لم يرو أحد أنه تحلل من إحرام.

وقد روى عنه هي أنه قال: «وإنما أحلت لى ساعة من نهار»(٢) فعلى أن دخول مكة على غير إحرام خاص بالنبي هي.

۹۳۹ - اخرجه البخارى، ۴۳/۳ كتاب حزاء الصيد باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام عن أنس. ومسلم ۲۰۱۲ و كتاب الحج باب ۸۶ رقم ۴۵۰ باب حواز دخول مكة بغير إحرام عن أنس. وابو داود برقم ۲۰۱۵، ۹/۳ کتاب الجهاد باب قتل الأسير عن أنس. والنسائى ۲۰۱۸ كتاب مناسك الحج باب دخول مكة بغير إحرام عن أنس. وأحمد ۱۰۹/۳ عن أنس. وابيهقى في الكبرى ۱۷۷/۵ عن حابر. وابن خزيمة برقم ۳۰۳۳، ۲۰۵۴ عن أنس. وابن أبى شيبة في الكبرى ۱۷۷/۵ عن حابر. وابن خزيمة برقم ۳۰۳۳، ۲۰۵۴ عن أنس. وابن أبى شيبة

(۱) قال ابن عبد البر في التمهيد ۱۸۱/: المحتلف في اسم ابن خطل هذا، فقيل: هلال بن خطل، وقيل: عبد العزى بن خطل، وقيل عبد الله بن خطل، هذا قبول ابن إسحاق وجماعة. وقال الزبير بن بكار: ابن خطل الذي أمر رسول الله في بقتله يوم فتح مكة، وإن كان متعلقا بأستار الكعبة، فقتل على تلك الحال، هو هلال بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن حابر بن كبير بن تيم بن غالب بن فهر. قال: وعبد الله، هو الذي يقال له: خطل ولأخيه عبد العزى بن عبد مناف أيضا خطل، هما جميعا الخطلان. قال: فبنو تيم بن غالب بن فهر، يقال لهم: بنو الأدرى، وتيم هو: الأدرى بن غالب.

(۱) قال ابن عبد البر: المغفر: ما غطى الرأس من السلاح، كالبيضة وشبهها، من حديد كان أو من غيره، وقد روى بشر بن عمر الزهراني، عن مالك هذا الحديث بإسناده، وقال فيه: مغفر من حديد، وليس في الموطأ: من حديد، ولا أعلم أحدا ذكر ذلك عن مالك، غير بشر بن عمر في هذا الحديث،

(۲) أخرجه البخارى حديث رقم ۱۳٤٩، ۱۸۳۳. مسلم حديث رقم ۱۳٥٥. السترمذى حديث رقم ۱۳۰۵. السترمذى حديث رقم ۱۳۰۷. أبو داود حديث رقم ۲۰۱۷. أمحد في المسند حديث رقم ۷۲۰۱، ۲۲۷۹.

ولهذا قال مالك: ولم يكن رسول الله على يؤمنذ محرمًا، وقد كان يحتمل أن يكون غطى رأسه لأذى اضطره إلى ذلك، وافتدى لو ثبت أنه دخل مكة محرمًا.

ودخول مكة على ثلاثة أضرب، أن يريد دخولها للنسك في حج أو عمرة، فهذا لا يجوز أن يدخلها إلا محرمًا، فإن تجاوز الميقات غير محرم ثم أحرم، فعليه دم. والضرب الثاني: أن يدخلها غير مريد للنسك، وإنما يدخلها لحاجة تتكرر كالحطابين وأصحاب الفواكه، فهؤلاء يجوز لهم دخولها غير محرمين؛ لأن الضرورة كانت تلحقهم بالإحرام متى احتاجوا إلى دخولها لتكرر ذلك. والضرب الثالث: أن يدخلها لحاجته، وهي مما لا تتكرر، فهذا لا يجوز له أن يدخلها إلا محرمًا؛ لأنه لا ضرر عليه في إحرامه، وإن دخلها غير محرم، فهل عليه دم أو لا؟ الظاهر من المذهب أنه لا شيء عليه، وقد أساء.

فصل: وقوله: «فلما نزع المغفر جاءه رجل فقال: یا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» ابن خطل، هو عبد الله بن خطل، فیحتمل أن یکون عرف حینت لما أزال المغفر عن رأسه، و یحتمل أن یکون وافق نزع المغفر بحیء الرحل و إخباره، و کان تعلق ابن خطل بأستار الكعبة استحارة بها، فإنه كان ممن یؤذی النبی الله، و و النبی المن کل من ألقی السلاح و دخل دار أبی سفیان إلا عبد الله بن خطل.

فصل: وقوله ﷺ: «اقتلوه» دليل على أنه لم تنفعه استجارته بالبيت والحرم لما أوجب الله تعالى عليه من سفك دمه، وهكذا كل من وجب عليه سفك دمه لقصاص أو غيره يقتل في الحرم، وسيأتي ذكره في كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى.

٩٤٠ - مَالِك، عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ
 جَاءَهُ خَبَرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَرَجَعٌ فَدَحَلَ مَكَّةً بِغَيْرٍ إِحْرَامٍ.

وحَدَّثَنِي مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

الشرح: وقوله: «أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة» يحتمل أنه كان يريد المدينة؛ لأن قديدًا ما بين مكة والمدينة، فورد عليه بقديد خبر من المدينة، وذلك الخبر الذي ورد عليه يقتضى أن يكون اقتضى رجوعه إلى مكة لامتناع وصوله إلى المدينة، ويحتمل أن يكون اقتضى رجوعه إلى مكة ليحرج إلى المدينة على غير الصفة التي كان خسرج عليها أو ليستصحب ما لم يكن استصحبه أو ليقدم ما لم يكن يقدمه.

<sup>.</sup> ٩٤ – أخرجه النسائي في مناسك الحج ٢٩٤٣. وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة ٥٩٥٣.

كتاب الحج .....

فصل: وقوله: «فدخل مكة بغير إحرام» قد تقدم ذكر الداخل إلى مكة بغير إحرام ابتداء، وما يلزم فيه من الإحرام، وما يجوز منه بغير إحرام، والكلام هاهنا في الراجع إلى مكة لحاجة نسيها أو لقصة ذكرها، وهو لا يريد نسكًا، ولا مقامًا به، وإنما يريد أحذ ما نسيه، ثم يخرج عنها، فإن هذا عندى مثل من طاف طواف الوداع ثم رجع.

الأنْصَارِيِّ (١)، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: عَدَلَ إِلَىَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ الأَنْصَارِيِّ (١)، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: عَدَلَ إِلَىَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةً، فَقَالَ: مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هَذِهِ السَّرْحَةِ ؟ فَقُلْتُ: أَرَدْتُ ظِلَّهَا، فَقَالَ: هَلْ عَمْرَ فَقَالَ: هَلْ عَمْرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ غَيْرُ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: إِلاَ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرُ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ بَيْدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا فَقَالُ لَهُ السِّرُو بِهِ شَحَرَةٌ سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبَيَّا».

الشرح: قوله: «غدا إلى عبد الله بن عمر، وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة» السرحة الشجرة العظيمة، وإنما عدل إليه عبد الله بن عمر لما كان عنده من العلم ليختبر، إن كان ذلك أنزله أو أنزله الظل، فيعلمه بما عنده فنى ذلك اغتنامًا للأجر، وحرصًا على تعليم العلم، ولعل ابن عمر قد قصد مع ذلك التبرك بالوصول إليها، وذكر الله عندها لما كان عنده من علم فضلها إن كانت السرحة معينة عنده، أو لظنه أنها تلك لعدم مثلها في تلك الجهة، أو لعله رجا أن يكون عند عمران الأنصارى علم بعينها، والله أعلم.

فصل: وقوله: «ها أنزلك تحت هذه السرحة؟» احتبارًا لما عند عمران الأنصارى فى ذلك، فلما قال: «أردت ظلها» استفهمه إن كان اقترن بذلك غرض آخر من تبرك بها أو معرفة شىء مما يرجى عندها، فإنه يجتمع فيها الأمران لمن قصد ذلك ونواه.

فصل: وقوله على: «إذا كنت بين الأخشبين من مني، الأحشبان الجبلان، وهذا يـدل

<sup>9</sup> ٤١ - أخرجه النسائي 9/٥ ٢ كتاب مناسك الحج باب ما ذكر في مني. وأحمد ١٣٨/٢ عن عبد الله بن عمر. والبيهقي في الكبرى ١٣٩/٠ عن عبد الله بن عمر. والبيهقي في الكبرى ٤٧/٨ عن ابن عمر. ٢٣٦/٦ عن ابن عمر.

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ١٩٠: لا أعرف محمد بن عمران هذا إلا بهذا الحديث، وإن لم يكن أبوه عمران بن حبان الأنصارى أو عمران بن سوادة، فلا أدرى من هـو؟ وحديث هذا مدنى، وحسبك بذكر مالك له في كتابه.

على أن طريق عمران إلى مكة أو من مكة، كان على منى، إما لأنه كان واردًا من اليمن أو السراة أو لأنه جعل طريقه من المدينة على تلك الجهة.

فصل: وقوله: «ونفح بيده» يريد أشار، ولعله أراد البعد عن الموضع الـذى كـان بـه حين أشار.

فصل: وقوله ﷺ: «فإن هناك واديًا يقال له السرر به سرحة، سر تحتها سبعون نبيًا» يحتمل أن يكون الوادى يسمى السرر بذلك، وإنما أعلم بذلك ﷺ فيما يظهر إلى والله أعلم، لفضل الذكر عندها لمن مر بها ورجاء إجابة الدعاء وتنزل الرحمة عندها.

ابْنَ الْحَطَّابِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَحْدُومَةٍ، وَهِى تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ اللَّهِ لا ابْنَ الْحَطَّابِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَحْدُومَةٍ، وَهِى تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ اللَّهِ لا تُوْذِى النَّاسَ، لَوْ حَلَسْتِ فِى بَيْتِكِ، فَحَلَسَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلُّ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ الَّذِى كَانَ قَدْ نَهَاكِ قَدْ مَاتَ، فَاخْرُجِى فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لأطِيعَهُ حَيَّا، وَأَعْصِيهُ مَنَّا.

الشرح: قوله للمرأة المحذومة الطائفة بالبيت: «يا أمة الله، لا تؤذى الناس» على سبيل الرفق بها في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عرض عليها بالرفق ما هو أرفق بها، فأطاعته.

وقولها: «ما كنت لأطبعه حيًا وأعصيه ميتًا» تريد أنها إنما أطاعته لأنه أمرها بالحق، وذلك يوجب عليها امتثال ما أمر به في كل وقت في حياته وبعد موته.

٩٤٣ - مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ المُلْتَزَمُ.

الشرح: قوله: «ما بين الركن» يريد الركن الأسود وفيه الحجر «وبين الباب» يريد باب البيت الملتزم ومعنى ذلك التزام البيت والتعوذ به وموضع الدعاء والوقوف.

٩٤٢ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٢٣. عبد الرزاق في المصنف ٥١/٥.

<sup>92</sup>٣ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٢٤. البيهقي في السنن الكبرى ١٦٤/٥. كشف الغمة ٢٢٣/١.

كتاب الحج .....كتاب الحج ....

2 4 ٤ - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلا مَرَّ عَلَى أَبِي ذَرِّ بِالرَّبَدَةِ، وَأَنَّ أَبَا ذَرِّ سَأَلَهُ أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: أَرَدْتُ الْحَجَّ، فَقَالَ: هَلْ نَزَعَكَ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: لا، قَالَ: فَأْتَيْفِ الْعَمَلَ، قَالَ الرَّجُلُ: فَحَرَجْتُ الْحَجَّ، فَقَالَ: هَلْ نَزَعَكَ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: لا، قَالَ: فَأْتَيْفِ الْعَمَلَ، قَالَ الرَّجُلُ: فَحَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ مَكَّةً فَمَكَثْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِالنَّاسِ مُنْقَصِفِينَ عَلَى رَجُلٍ، فَضَاغَطْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ، فَإِذَا أَنَا بِالشَّيْخِ اللَّهِى وَجَدْتُ بِالرَّبَدَةِ، يَعْنِى أَبَا ذَرِّ، قَالَ: فَضَاغَطْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ، فَإِذَا أَنَا بِالشَّيْخِ الَّذِي وَجَدْتُ بِالرَّبَدَةِ، يَعْنِى أَبَا ذَرِّ، قَالَ: فَلَا إِللَّهُ مَا رَآنِي عَرَفِنِي، فَقَالَ: هُو الَّذِي حَدَّثَتُكَ.

الشرح: قوله: «أن رجلا مر على أبى ذر بالربدة» لأنه كان نزلها زمن عثمان رضى الله عنه، فقال أبو ذر للرجل: «أين تريد؟ فقال: أردت الحج، فقال له أبو ذر: هل نزعك غيره؟» أى هل حملك على سفرك هذا غيره من قصد حاجة أو تحارة أو نكاح أو غير ذلك من الأغراض، فقال له الرجل: «لا، قال: فائتنف العمل» ولذلك لما روى عن النبى الله أنه قال: «من حج هذا البيت، فلم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»(١) يريد والله أعلم أنه لا ذنب له؛ لأن ما أتى به من العمل، قد كفر سائر ذنوبه، فصار كيوم ولدته أمه لا ذنب له، والله أعلم.

فصل: وقوله: «فمكثت ما شاء الله» يستعمل ذلك في المدة الطويلة، قال: «ثم إذا أنا بالناس منقصفين على رجل» يريد متزاحمين عليه، يقصف بعضهم بعضًا من شدة تزاحمهم، «فضاغطت عليه» يريد أنه ضايق الناس حتى وصل إلى النظر إليه، «فإذا أنا بالشيخ الذي وجدته بالربدة» يريد أبا ذر إذ قال له: «ائتنف العمل فلما رآه أبو ذر عرفه»، ويقتضى ذلك أنه ذكر ما كان أخبره به من أنه يأتنف العمل من خرج إلى الحج لا يخرجه غيره.

فصل! وقول أبى ذر: «هو الله حدثتك» تذكير بما حرى وثبات على قوله، وتحقيق الأمر عنده وتغبيط له بتكرره على ذلك الحج إن كان ذاك بمكة.

٩٤٥ - مَالِك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ، فَقَالَ: أَوَ يَصْنَعُ
 ذَلِكَ أَحَدٌ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ.

٩٤٤ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٢٥.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم حديث رقم ۱۳۵۰. البخارى حديث رقم ۱۵۲۱. الترمذى حديث رقم ۱۸۲۱. النسائى فى الصغرى حديث رقم ۲۲۲۷. أحمد فى المسند حديث رقم ۲۸۸۹. أحمد فى المسند حديث رقم ۲۸۸۹.

٩٤٥ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٢٦.

۱٦٠ الشرح: وقوله: «الاستثناء في الحج» يريد أن يشترط أن يتحلل حيث أصابه مانع، وذلك غير حائز عند مالك وأكثر العلماء.

سُئِلَ مَالِكَ هَلْ يَحْتَشُّ الرَّجُلُ لِدَاتَّتِهِ مِنَ الْحَرَمِ؟ فَقَالَ: لا.

الشرح: وهذا كما قال أن لا يحتش أجد في الحرم لدابته ولا لغمير ذلك إلا إلاذ حر الذي أباحه النبي ، والاحتشاش جميع الحشيش.

والأصل في ذلك قوله على في مكة: «لا تعضد شجرها، ولا يختلي خلاهـا» والخلى ما يبس من النبت والحشيش. فقال العباس: «إلا الإذخـر يـا رسـول اللـه، فإنـه لصاغتنـا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر» (١) وقد قيس عليه السنا للحاجة العامة إليه كالإذخر.

مسألة: ومن احتش في الحرم، فلا حزاء عليه. وقال الشافعي: عليه القيمة، وقد تقدم ذكره، ولا بأس أن يرعى الإبل في الحرم. والفرق بينه ويبن الاحتشاش أن الاحتشاش تناول قطع الحشيش، وإرسال البهائم للرعى ليس بتناول لذلك، وهذا لا يمكن الاحتراز منه، ولو منع منه لامتنع السفر في الحرم، والمقام فيه لتعذر الامتناع منه والتحرز، والله أعلم وأحكم.

#### \* \* \*

# حج المرأة بغير ذي محرم

قَالَ مَالِكَ فِي الصَّرُورَةِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَـطُّ: إِنَّهَا إِنْ لَـمْ يَكُنْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ يَخْرُجُ مَعَهَا أَوْ كَانَ لَهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْرُجَ مَعَهَا أَنَّهَا لا تَتْرُكُ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ لِتَحْرُجْ فِي حَمَاعَةِ النِّسَاءِ(١).

الشرح: وهذا كما قال أن المرأة لا يسقط عنها فسرض الحسج الذى فسرض عليها إذا اجتمعت شروط الوجوب والأداء بعدم ذى محرم يخرج معها، وإذا وحدت جماعة نساء يخرجن خرجت معهن ولزمها ذلك، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تخرج إلا مع ذى محرم، إلا أن يكون بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام بلياليها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ۱۳۲۹، ۱۸۳۲، ۱۸۳۵، ۲۰۹۰، ۴۳۱۳. مسلم حديث رقم ۱۲۷۳. النسائى فى الصغرى حديث رقم ۲۸۹۲. أحمد فى المسند حديث رقم ۲۲۷۹،

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٢٧.

كتاب الحج .....كتاب الحج يتاب الحج ....

والدليل على مانقوله قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وهذا عام في التي تجد ذا محرم، وفي التي تعدمه، فيحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل.

ودلیلنا من جهة القیاس أن هذه مسافة یجب قطعها، فلم یکن من شروط وجوب قطعها وجود ذی رحم، کما لو کان بینها وبین مکة لیلتان.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فإن هذا حكم حجة الفريضة، وأما حجة التطوع منه، فسروى ابن حبيب: لا تخرج فيه إلا مع ذى محرم، خلاف حجة الفريضة.

ووجه رواية ابن حبيب حديث أبى سعيد الخدرى: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليـوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم منها» (١) وهذا سفر غير واجـب، فلـم تخرج إليه إلا مع ذى محرم. أصل ذلك سائر الأسفار التي لا تجب ولا تؤمن.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فقد كره مالك أن يخرج بها ابن زوجها وإن كان ذا محرم نها.

قال الإمام أبو الوليد: ووجه ذلك عندى ما ثبت للربائب من العداوات وقلة المراعاة في الأغلب، فلا يحصل لها منه الإشفاق والستر والحرص على طيب الذكر.

مسألة: ولعل هذا الذى ذكر بعض أصحابنا، إنما هو فى حال الانفراد والعدد اليسير، فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة، فإنها عندى مثل البلاد التى يكون فيها الأسواق والتجار، فإن الأمن يحصل لها دون ذى محرم ولا امرأة، وقد روى هذا عن الأوزاعى.

إذا ثبت ذلك، ففى هذا ثلاثة أبواب، أحدها: فى بيان ما يجوز للمرأة أن تخرج فيه بغير إذن زوجها، ولا يجوز له أن يحملها. والثانى: فى بيان ما لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها، ويكون له أن يحلها. والباب الثالث: فيما يلزمها إذا حللها.

#### \* \* \*

# صيام المتمتع

٩٤٦ - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى حديث رقم ۱۰۸۸. مسلم حديث رقم ۸۲۷، ۱۳۳۹. الترمذى حديث رقم ۱۳۳۹، ۱۳۳۹. الترمذى حديث رقم ۱۰۹۰۱. ابن ماجه حديث رقم ۲۸۹۹. أحمد في المسند حديث رقم ۱۰۹۰۱، ۱۰۹۰۱. وذكره ابن عبد البر عبد البر في الاستذكار برقم ۹۲۸.

٩٤٧ - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْل عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا.

الشرح: قولها رضى الله تعالى عنها: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديًا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة» تريد والله أعلم أنه إذا أهل بالحج، فقد لزمه الهدى، فإن عدمه حاز له الصيام وأما قبل أن يهل بالحج ولم يجب عليه هدى، فلا يجوز له أن يصوم قبل أن يجب عليه كما لا يجوز له أن ينحر هدى التمتع حينئذ.

فصل: وقولها رضى الله عنها: «فإن لم يصم إلى يوم عرفة صام أيام منى» وهى أيام التشريق الثلاثة التى تلى يوم النحر، وهذا اللفظ يقتضى صحة الصوم من وقت يحرم بالحج المتمتع إلى يوم عرفة، وأن ذلك مبدأ، إما لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من أيام منى وقت القضاء. وإما لأن في تقديم الصيام قبل يوم النحر إبراء للذمة وذلك مأمور به.

وأما أن صيام ما قبل يوم النحر لمن يريد الصوم، وصيام أيام منى ممنوع، فإنما يباح الصوم فيها للضرورة إن لم يصم قبل ذلك ليكون صومه في حجه امتشالا لقول تعالى: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾ [البقرة: ١٩٦]، وما بعد أيام منى، فليس محلاً لهذا الصوم على وجه الأداء؛ لأن ما بعد أيام منى لا يكون الصوم فيها في الحج.

وقد قال أصحاب الشافعى: إن صيام أيام منى إنما هو على وجه القضاء، والأظهر من المذهب أنه على وجه الأداء، وإن كان الصوم قبلها أفضل كوقت الصلاة الذى فيه سعة للأداء، وإن كان أوله أفضل من آخره، والله أعلم.

فرع: وقد تقدم أنه لا يصوم اليومين الأولين من أيام التشريق إلا المتمتع الذي لا يجـد الهدى لضرورة أن يقع صومه في الحج، وأما اليوم الثالث، فإنه يصومه من نذره.

والفرق بينهما أن اليوم النالث لا يتحقق بالحج؛ لأنه قد يترك الحاج المقسام فيه بمنى ويترك الرمى والمبيت وأما اليومان الأولان، تحققان بالحج لا يجوز لمن حج أن يترك لهما المبيت، ولا أن يترك الرمى، والمقام فيهما بمنى، فلذلك افترق حكمهما، والله أعلم.

تم كتاب الحج بحمد الله وعونه

\* \* \*

۹٤۷ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ۳۷۲/۱۳.



# كتاب الضحايا

## ما ينهى عنه من الضحاما

٩٤٨ - مَالِك، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوز، عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ: «أَرْبَعًا، وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: يَدِى أَفْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: يَدِى أَفْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ الْمَرْيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُنْقِي».

الشرح: قوله: «سئل رسول الله الله الله الله على من الضحايا؟» دليل على أن للضحايا عنده صفات، يتقى بعضها ولا يتقى بعضها، ولو لم يعلم أنه يتقى منها شيء لسأله هل يتقى من الضحايا على ضربين، ضرب يتعلق به عدم الإجزاء، وضرب تتعلق به الكراهة.

وقد ذكر على صفات جامعة للمعانى التى تتقى من جهة النص، ومن جهة السنة، وجمع ذلك فى أربع صفات ليسهل على السائل حفظ جواب ما سأل عنه وأشار بيده ليكون فى ذلك تذكرة له، ومنع من النسيان.

9 ٤٨ - أخرجه الترمذى في الأضاحي ١٤١٧، وفي الضحايا ٢٩٦١، ٢٩٦١، ٢٩٣، وأبو داود في الضحايا ٢٤٢٠، وابن ماحه في الأضاحي ٣١٣٥. وأحمد في مسند الكوفيين ١٧٧٧، ١٧٧٧، والدارمي في الأضاحي ١٨٦٨. البيهقي في السنن ٢٧٣٩، البيهقي معرفة السنن الآثار ١٨٨٤، الطحاوي في شرح معاني الآثار ١٨٨٤.

قال ابن عبد البر فى التمهيد ٤/٧: هكذا روى مالك هذا الحديث عن عصرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز؛ لم يختلف الرواة عن مالك فى ذلك، والحديث إنما رواه عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب؛ فسقط لمالك ذكر سليمان بن عبد الرحمن، ولا يعرف هذا الحديث إلا لسليمان بن عبد الرحمن هذا، ولم يروه غيره عن عبيد ابن فيروز، ولا يعرف عبيد بن فيروز إلا بهذا الحديث، وبرواية سليمان عنه. ورواه عن سليمان جماعة من الأثمة منهم: شعبة والليث وعمرو بن الحارث ويزيد بن أبى حبيب وغيرهم.

قصل: وقوله ﷺ: «العرجاء البين ظلعها» دليل على أن العرج على ضربين، ضرب يمنع الإجزاء، وضرب لا يمنعه. فأما ما يمنع الإجزاء، فقد قال الشيخ أبو القاسم في تعريفه: العرجاء البين ظلعها، هي الشديدة العرج، التي لا تلحق الغنم، فهذه التي لا تجزئ. وقال أبو حنيفة: تجزئ.

ودليلنا على ذلك الحديث المتقدم قوله ﷺ: «العرجاء البين عرجها» (١) ولا شك أن العرجاء تمشى وأما التي لا تمشى، فلا يقال فيها عرجاء؛ لأن العرج من صفات المشى.

ومن جهة القياس أنها مريضة، فوجب أن لا تحزئ. أصله المريضة البين مرضها، وأما العرج الذي لا يمنع الإجزاء، فهو العرج الخفيف. روى ابن حبيب عن مالك أنه استخفها إذا لم يمنعها أن تسير سير الغنم، وذلك صحيح لأن عرج هذه لبس بين، وإنما يكون حيننذ عرجًا خفيفًا.

فصل: وقوله على: «والعوراء البين عورها» يريد والله أعلم، التي ذهب بصر إحدى عينيها، يقال: عارت العين تعار وعورت إذا ذهب بصرها، ويقال عين عوراء، ولا يقال عمياء والشاة إذا عورت إحدى عينيها مع بقائها لا ينقص ذلك من لحمها، وإنما نقص بعض خلفها عن حل السلامة، والتمام بمعنى طارئ عليها في الغالب لا يعود ذلك بمنفعه في لحمها، فينبغي أن يتقى في الضحايا ما كان بمعنى ذلك.

ونقصان الخلقة على ثلاثة أضرب، ضرب ينقص منافعها وجسمها، فإذا لم يعد منفعة في لحمها منع الإجزاء كعدم يد أو رجل وضرب ينقص المنافع دون الجسم كذهاب بصر العين أو العينين أو ذهاب الميز، فما كان له تأثير بين كالعور والعمى والجنون، فهو يمنع الإجزاء، ولم أحد نصًا لأصحابنا في الجنون.

وأما الضرب الثالث، فهو نقصان الجسم دون المنافع كذهاب القرن والصوف وطرف الأذن والذنب، فما كان من باب المرض أو مما يشوه الخلقة أو ينقص حزءًا من لحمها، وجب أن يمنع الإجزاء.

فرع: وإذا كان بعين الأضحية بياض، فلو كان على الناظر، وكان يسيرًا لا يمنعها أن تبصر أو كان على غير الناظر، لم يمنع الإحزاء، رواه ابن المواز في كتابه عن مالك.

<sup>(</sup>١) أخرجه بلفظه: النسائي في الصغرى حديث رقم ٤٣٧١. أحمد في المسند حديث رقم ١٨١٩٢.

كتاب الضحايا .....

وأما إن منعها الرؤية لكونه كثيرًا على الناظر، فهى العوراء، وكذلك عندى لو ذهب أكثر بصر عينها.

فرع: وروى ابن المواز في كتابه: أن الجدع يمنع، وأما العصب فسى الأذن أو الأذنين، فإن استوعب الأذن، فإنه يمنع الإجزاء.

وأما الشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة، والشرقاء هي المشقوقة الأذن، والخرقاء هي التي يخرق أذنها للسمنة، والمقابلة هي التي يقطع طرف أذنها، والمدابرة هي التي يقطع من مؤخر أذنها، فقال القاضي أبو الحسن: وهذه الصفات كلها عندى لا تمنع الإحزاء، وإنما تمنع الاستحباب، وهذا قد قاله على الإطلاق غير أن المذهب مبنى على أن الكثير من القطع يمنع الإجزاء، واليسير لا يمنعه. وأما شق الأذن، ففي المبسوط: أن مالكًا كان يوسع في اليسير منه كالسمة ونحوها.

قال القاضى أبو الوليد: والذى عندى أن الشق لا يمنع الإحتراء، إلا أن يبلغ من الأذن المبلغ الذى يشوه الخلقة، والله أعلم.

فرع: إذا ثبت ذلك، فقد روى ابن القاسم عن مالك أنه لم يحد حدًا بين القليل والكثير. قال محمد في كتابه: والنصف عندى كثير. والأصل في ذلك أن طريقه الاجتهاد. وقال أبو حنيفة في الأذن والذنب والألية في أحد قوليه أن الثلث عنده في حيز القليل، وهو نحو قول ابن المواز في الأذن، إلا أنه سوى بين الذنب والأذن والألية،

قال القاضى أبو الوليد، رضى الله عنه: والأظهر فى ذلك عندى مذهب أصحابنا، وهو الصحيح إن شاء الله، أن ذهاب ثلث الأذن فى حيز اليسير، وذهاب ثلث الذنب فى حيز الكثير؛ لأن الذنب ذو لحم وعظم وعصب، والأذن ليس فيه غير طرف حلد لا يكاد يتألم بقطعه ولا يستضر به، لكنه ينقص الجمال كثيره، والله أعلم.

مسألة: وأما السكاء، ففي المدونة: أنها الصغيرة الأذنين. قال ابن القاسم: وهي الصمعاء، فهي تجزئ عند مالك. وأما التي حلقت بغير أذنين، فلا حلاف في ذلك. وقال الشيخ أبو القاسم: لا يضحي بالكساء، وهي التي حلقت بغير أذنين.

قال القاضى أبو الوليد، رحمه الله: والذي عندى في ذلك أنه إن كان الأذن من الصغر بحيث تقبح الخلقة معه ويقع به التشويه، فإنه يمنع الإجزاء.

مسألة: وأما الثرماء، قال ابن حبيب: وهي التي سقطت أسنانها من كبر أو كسر،

١٦٦ .....

فلا بَحْرَئ. وفي الموازية: إن سقطت أسنانها من إثغار أو هرم، أو حفيت، فلا بأس بها، وإن كان من غير ذلك، فلا يضحى بها. قال في المبسوط: لأنه نقص من خلقها. قال القاضى أبو إسحاق: ذهب إلى أن الفتية إنمما تسقط أسنانها من داء نزل بها فصار عيبًا بها، والهرمة سقطت أسنانها من كبر، وهو أمر معتاد.

ووجه قول ابن حبيب، أن الهرم معنى يضعف الحيوان ، فإذا أسقط الأسنان منع الأضحية كالمرض.

فرع: فإذا قلنا إن ذهاب الأسنان يمنع الأضحية، ففى كتاب محمد: لا يمنع ذلك ذهاب السن الواحدة. وفى المبسوط: إذا سقط لها سن أو أسنان، فهو عيب، ولا يضحى بها، فإنه نقصان من خلقها.

فصل: وقوله على: «والمريضة البين مرضها». قال أبو الحسن: ذلك لمعان، أحدها: أن المرض نهك بدنها فينقص لحمها. والثانى: أنه يفسده حتى تعافه النفس. والثالث: أنه ينقص ثمنها. وهذه المعانى على ما ذكر، فيحب أن يكون كل غرض يحدث ذلك في النفس يمنع أن يضحى بها، والخمرة وهي البشمة لا تجزئ، وكذلك الجرباء، فما بلغ من ذلك كله حد المرض البين، وجب أن يمنع الإجزاء.

مسألة: قال مالك: ولا يجوز الدبر من الإبل. قال القاسم: ومعنى قوله في الدبرة: الكبيرة، فأرى المحروح بتلك المنزلة إن كان حرمًا كبيرًا.

قال القاضى أبو الوليد: ووجه ذلك عندى أنه من المرض الذى يمنع الإجزاء كالمكسورة القرن تدمى، وإذا كان الجرح صغيرًا لا يضر بالأضحية أو بالهدى، فليس من باب المرض، فلم يمنع ذلك الإجزاء.

فصل: وقوله على: «والعجفاء التي لا تنقى» النقى الشحم، يريد أنه لا يوجد فيها شحم، فإذا بلغت هذا الحد من الهزال، فإنها لا تجزئ؛ لأنها حارجة عن الحد المعتاد؛ لأنه لا منفعة في لحمها ولا طيب كالمريضة.

قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ.

٩٤٩ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٩٩.

الشرح: قوله: «كان يتقى من البدن والضحايا» البدن ما أهدى من الإبل، ذكرًا كان أو أنثى، وقد تقدم الكلام فى معناها فى الحج واتقاؤه فيها «ما لم تسن (١)» يريد ما لم تبلغ سن الإجزاء، وهذا لفظ يستعمل غالبًا فى الهرم وما قاربه، فيقال أسن فلان، إذا بلغ سن الشيخ، ولم يرد ذلك هاهنا؛ لأنه لا خلاف أن الثنية من كل نوع من أنواع الضحايا تجزئ، وإن كانت لم تبلغ حد تمام السن، وإنما هو أول الإتغار، ويحتمل أن يريد بذلك التى لم تبلغ أو تكون مسنة من البقر وأكثر ما يعتبر ذلك بالسنين، وإن جاز أن يتقدم يسيرًا أو يتأخر يسيرًا، على حسب اختلاف الخلقة، ولكن المعتاد متقارب، فالجذع من الضأن قد اختلف الفقهاء فيه، فقال ابن حبيب: الجذع من الضأن والماعز ابن سنة، وقاله ابن نافع وأشهب، وعلى هذا أكثر الناس، وقاله أبو عبيد، قال فى المعز والضأن: هو فى السنة الثانية جذع.

وروى ابن وهب أنه ابن عشرة أشهر. وروى سحنون عن على بن زياد: هو ما استكمل ستة أشهر، وقاله ابن شعبان، قال: وقيل ثمانية أشهر. وأما الثنى، فقال ابن حبيب: هو ابن سنتين دخل في الثالثة، والأنثى ثنية.

وأما الإبل، فقال ابن حبيب: الجذع من الإبـل ابـن خمـس سنين، والثنـي ابـن سـت

<sup>(</sup>١) قال في الاستذكار ١٣٠/١٥ - ١٣١: قال بعضهم - يعنى جمهور العلماء -: إنه كان يتقى من الضحايا التي لم تسين، بكسر السِّين. وبعضهم يرويه: التي لم تسنُّ بفتح السِّين. فمسن روى بكسر السين يجعله من السنن، ويقول: إن المعروف من مذهب ابن عمر أنه كان لا يضحي إلا بالثني من الضأن، والمعز، والإبل والبقر في الهدايا والضحايا. والذي روى عنه: لم تسن بفتح السين، يقول: معناه لم تعط أسنانا، وهي الهتماء، لا تجوز عنمه أكثر أهمل العلم في الضحايا. وكان أبو محمد بن قتيبة يقول: ليس الصواب في حديث ابن عمر هنا إلا قول من رواه لم تسنن بنونين، أي لم تعط أسنانا. قال: وهذا كلام العرب لم يقولوا تسنن من لم تخرج أسنانه، فكما يقولون لم يلبن إذا لم يعط لبنا، ولم يستمن، أي لم يعط سمنا، ولم يعسل، لم يعط عسلا. وهذا نحو قول ابن عمر في أنه لا يجوز إلا الثني فما فوقه إلا الجدع. وأما حديث ابن عمر أنه كان يتقى في الضحايا، والبدن التي نقص من حلقها، والتي لم تسنن، ففيه دليل على أن كل ما نقص من الخلق في الشاة لا تجوز في الضحية عنده. إلا أن العلماء بحمعون على أن الجمعاء حائز أن يضحي بها، فدل إجماعهم هذا على أن النقص المكروه هو ما تتأذى به البهيمـــة، وينقـص مـن ثمنها، ومن شحمها. وأجمع الجمهور على أن لا بأس أن يضحى بالخصى الأحم إذا كان سمينا. وهم مع ذلك يقولون: إن الأقرن الفحل أفضل من الخصى الأحـم إلا أن يكـون الخصـى الأحـم أسمن، فالأصل مع تمام الخلق السمن.

۱۲۸ سنين. وقال أبو عبيدة: إذا أتت عليه الخامسة، فهو جذع، فإذا ألقى ثنيته فى السادســـة، فهو ثنى.

وأما البقر، فقد قال ابن حبيب: الجذع من البقر ابن ثلاث سنين، والثنبي ابن أربع سنين. وقال أبو عبيد: هو أول سنة تبيع، والأنثى تبيعة، ثم حذع، ثم ثنبي. وقال القاضي أبو محمد: الثني من البقر ما له سنتان، وقد دخل في الثالثة، وهو أشبه بقول أبي عبيد، والله أعلم.

#### \* \* \*

# النهى عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام

• 90 - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارِ ذَبَحَ ضَحِيَّتُهُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الأَضْحَى، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: لا أُحِدُ إِلا حَلَعًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ لَمْ تَحِدْ إِلا حَلَعًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ لَمْ تَحِدْ إِلا حَلَعًا فَاذْبَحْ».

الشرح: قوله: وإن أبا بردة ذبح أضحيته قبل أن يذبح رسول الله الله المراه الأضحى فزعم أن رسول الله الله المره أن يعيد الأضحى فزعم أن رسول الله الله المره أن يعيد الله المراه أن يكون ذبح الناس. بعد ذبح الإمام، ويلزم مع ذلك أن يلزم وقت ذبح الإمام ليترتب على ذبح الناس.

فأما وقت ذبح الإمام، فهو بعد الصلاة من صلاة العيـد يـوم الأضحـي، فمـن ذبـح قبل الصلاة لم يجزه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: إذا ذهب من الوقت بمقدار ما يصلي ركعتين بقراءتهما وتمامها لعيد، فقد جاز الذبح، فمن ذبح حينئذ قبل الصلاة أجزأه.

والدليل على ما نقوله ما أخرجه البخاري من حديث البراء بن عازب، سمعت

<sup>.</sup> ٩٥٠ – أخرجه النسائي في الضحايا ٤٣١٩. وأحمد في مسند المكيين . ١٥٢٧، ومسند المدنيين ١٥٢٧، ومسند المدنيين ١٥٨٨.

قال ابن عبد البر فى التمهيد ٧/ ١٠: أبو بردة بن نيار اسمه هانئ بن نيار، ويقال: إن بشير بن يسار لم يسمع من أبى بردة، وقد رواه معن بن عيسى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بشير ابن يسار، عن أبى بردة بن نيار، أنه ذبح قبل أن يذبح رسول الله على، فذكر الحديث.

كتاب الضحايا

النبى النبى الله يخطب، فقال: «أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلى، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل ذلك فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك فى شىء. فقال أبو بردة: ذبحت يا رسول الله قبل أن أصلى، وعندى جذعة خير من مسنة، فقال: اجعلها مكانها ولن تجزئ أو توفى عن أحد بعدك (١). وهذا بين فى موضع الخلاف.

ووجه ذلك من جهة المعنى أننا قد بينا أنه لا يذبح إلا بعد أن يذهب من الوقت بقدر فعل الصلاة، فوجب أن يعتبر بفعل الصلاة لا بمقدار فعلها.

أصل ذلك السعى لما رتبناه على ركعتى الطواف كان الاعتبار في ذلك بفعل ركعتى الطواف، لا بمقدار فعلها من الوقت.

مسالة: إذا ثبت أن الذبح بعد الصلاة فإن الإمام يذبح أولاً ثم يذبح الناس بعده، فمن ذبح قبل الإمام لم يجزه، رواه ابن المواز وغيره. وقال أبوحنيفة: من ذبح بعد الصلاة وقبل الإمام أجزأه.

ودليلنا ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبى على صلى بهم يوم النحر بالمدينة، فسبقهم رجال فنحروا، وظنوا أن النبى على قد نحر، فأمر النبى النبى على من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحر حتى ينحر النبى على.

فرع: المضحون على ضربين، أحدهما: بحضرة الإمام، والآخر: بغير حضرته. فأما من كان بحضرة الإمام، فلا يخلو إمامه من أن يظهر نحر أضحيته أو لا يظهر ذلك، فإن أظهر ذبح أضحيته ذبح بأثر الصلاة، فمن ذبح قبله، فالمشهور عن مالك أنه لا يجزئه.

واما من لم يظهر ذبح اضحيته، ففي كتاب محمد: إن ذبح رحل أضحيته قبله في وقت لو ذبح الإمام بالمصلى لكان هذا قد ذبح بعده، لم يجزه. وقال أبو مصعب: إذا ترك الإمام الذبح بالمصلى، فمن ذبح بعد ذلك، فهو حائز.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ٩٨٦. مسلم حديث رقم ١٩٦١. النسائي في الصغرى حديث رقم ١٩٦١. النسائي في الصغرى حديث رقم ١٨٢١٨، ١٨٢١٨.

۱۷۰ وأما كان بموضع ليس به إمام، مثل أهل القرى الذين لا يصلون صلاة عيـد بخطبـة، فقد روى ابن القاسم عن مالك يتحرون صلاة أقرب الأئمة وذبحه.

فمن تحرى ذلك، فأخطأ، فذبح قبل ذبحه، ففى المدونة من قول ابن القاسم: يجزئه، ورواه مطرف وابن الماجشون عن مالك. وأنكر ذلك ابن المواز فى كتابه، فقال: قد روى أشهب عن مالك خلافه، ونقله أبو محمد فى نواره، فقال: وقد روى أشهب عن مالك: لا يجزيهم، وهو أحب إلينا.

وقد قيل إن رواية أشهب عن مالك إنما هي فيمن ذبح على علم أنه قد ذبـح الإمـام. ورواية ابن القاسم فيمن تحرى أن يذبح بعده، فأخطأ، فذبح قبله، والله أعلم.

وجه قول ابن القاسم أن فرضهم الاجتهاد والتحرى في أمر غائب عنهم لا يمكنهم تيقنه، فكان الخطأ موضوعًا عنهم كالخطأ في القبلة عند الاشتباه في أعلامها.

ووجه قول أشهب أنهم غير معذورين؛ لأنهم قادرون على التأخير الذي لو أخر الإمام إليه، فجاز لأهل بلده الذبح قبله، وما كان مثل هذا لا يسوغ فيه التحرى كالوقت في الصيام والصلاة.

فصل: وقول أبى بردة: «لا أجد إلا جدعا» دليل على أنه قد علم أن الجذع يتعلق به حكم المنع، إما لأن غيره يجزى دونه أو لأن غيره أفضل منه. وقد روى فى حديث البراء ابن عازب أنه قال: إنها كانت جذعة من المعز، وللإنسان تعلق بالإجزاء، وتأثير فيه لأنه لا خلاف أنه لا تجوز السخلة ولا الفصيل، والذى يجزى عن الإنسان فى الضحايا من الضأن الجذع، فما فوقه، ومن المعز والإبل والبقر الثنى، فما فوقه.

والدليل على إجزاء الجذع من الضأن ما أخرجه مسلم من حديث حابر قال: قال رسول الله على: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»(٢).

والدلیل علی أن الجذع من المعز لا یجزی، ما روی فی حدیث البراء أن أبها بردة بن نیار قال: «إن عندی عناق جذعة، وهی خیر من شاتی لحم، فهل تجزی عنی؟ قال: نعم، ولن تجزی عن أحد بعدك».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم حديث رقم ١٩٦٣. النسائى فى الصغرى حديث رقم ٤٣٧٨. أبو داود حديث رقم ٤٣٧٨. أبو داود حديث رقم ٢٧٩٧، ابن ماجه حديث رقم ٣١٤١. أحمد فى المسند حديث رقم ١٣٩٣٨، ١٤٠٩٣.

فإن قيل فما الفرق بين الضأن وغيرها، قيل له الفرق بينهما نـص صـاحب الشريعة، ولا فرق أصح منه. ووجه آخر، وهو أنه قد روى ابن الأعرابي أنه قال: إن المعـز والبقـر والإبل لا تضرب فحولتها إلا بعد أن تثنى، والضأن تضرب فحولتها إذا أجذعت.

فرع: إذا ثبت ذلك، فالثنى من الضأن أحب إلى مالك من الجذع، رواه ابن الموازعن مالك.

ووجه ذلك ما روى عن النبي الله قال: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم، فاذبخوا جذعة من الضأن».

ومن جهة المعنى أن في ذلك حروجًا عن الخلاف المروى وفي الثني أيضًا من تمام الجسم وكماله ما يفضل به الجذع، والله أعلم.

٩٥١ - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُو يَوْمَ الْأَضْحَى، وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَــَّامَرَهُ أَنْ يَعُودَ بضَحِيَّةٍ أُخْرَى.

الشرح: قوله: «إن عويمرًا ذبح قبل أن يغدو يوم الأضحى» يريد قبل أن تغدو إلى المصلى؛ لأنه هو الغدو المعتاد في يوم الأضحى، فاستغنى بذلك عن ذكره، ولو أراد غيره من الغدو لبينه، ويحتمل أن يريد به قبل أن يحدث غدوًا، وهو بعد في وقت يمكنه الغدو، فلما أخبر النبي الله بذلك، ولعله أخبره لما ذكر النبي الله في الذبح قبل الصلاة ما تقدم، فأمره النبي الله أن يعيد بضحية أخرى بمعنى أن الأولى لم تكن ضحية بحزية.

#### \* \* \*

## ما يستحب من الضحايا

٩٥٢ - مَالِك، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ضَحَّى مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ، قَالَ نَافِعٌ:

<sup>90</sup>۱ - أخرجه ابن ماجه في الأضاحي ٣١٤٤. وأحمد في مسند المكيين ١٥٢٠٢، ومسند الكوفيين ١٨٢٣١.

قال ابن عبد البر فى التمهيد ٢١/٧: لم يختلف عن مالك فى هذا الحديث، ورواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم، عن عويمر بن أشقر أنه ذبح قبل أن يصلى، فأمره النبى الله أن يعيد.

٩٥٢ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠٠٠.

فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِى لَهُ كَبْشًا فَحِيلا أَقْرَنَ، ثُمَّ أَذْبَحَهُ يَوْمَ الْأَضْحَى فِي مُصَلَّى النَّاسِ، قَالَ نَافِعٌ: فَفَعَلْتُ ثُمَّ حُمِلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَحَلَقَ رَأْسَـهُ حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ، وَكَانَ مَريضًا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ، قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ:

لَيْسَ حِلاقُ الرَّأْسِ بِوَاحِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى، وَقَدْ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ.

الشرح: قوله: «أنه ضحى مرة بالمدينة» يريد أن هذا فعل وقع منه بالمدينة؛ لأن كثيرًا مما حكاه لا يتأتى في غير الأمصار من الذبح بالمصلى وغير ذلك، وإلا فقد كان يضحى بالمدينة، وفي أسفاره.

وقد روى عنه أنه اشترى في سفره شاة من راع، وأمره بذبحها عنه. وقد روى ابسن المواز عن مالك: أن الأضحية لازمة للمسافر كلزومها للمقيم.

فصل: وقوله: «فأمرني أن أشترى له كبشًا» شراء الضحايا بما يجب أن يتوقى فيه؛ لأنها قربان، فمن كان في بلده أسواق لها فلا يشترى منها ما يجلب إلى الأسواق حتى يرد السوق؛ لأن ذلك من التلقى المنهى عنه، فيجب أن ينزه عنه ما يتقرب به إلى الله عز وجل من أضحية وهدى.

فرع: فإن ضحى بما اشترى في التلقى، قال عيسى: عليه البدل في أيام النحر، ولا يباع لحم الأولى.

ووجه ذلك أن أضحيته قد وحبت على الوجه المنهى عنه، فلم تجزه أو لم تتم فضيلتها لفساد ملكه لها، فكان عليه بدلها ليدرك الأضحية أو ليدرك تمام فضيلتها، ولم يجز له بيع لحمها لأنه قد قصد بذبحها القربة.

فصل: وقوله: «فأمرنى أن أشترى له كبشًا فحيلاً أقرن» فيه خمس مسائل، إحداها: أن الأضحية لا تكون من غير بهيمة الأنعام. والثاني: أن الضأن أفضل أحناس الضحايا. والثالثة: ذكورها أفضل من إناتها. والرابعة: أن الفحل منها أفضل من الأحم.

فأما المسألة الأولى في أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، والغنم والبقر والإبل، ولو ضربت فحول البقر الإنسية، إناث البقر الوحشية، فقد قال الشيخ أبو إسحاق: اتفق أصحابنا، أنه لا يضحى بها.

واحتلفوا إذا ضربت، فحول الوحشية إناث الإنسية، والذي أقول به إجازة ذلك.

كتاب الضحايا .....كتاب الضحايا .....

ومعنى ذلك أن كل ولد نتج لأمه فى الجنس والحكم، وإنما يختلف ذلك فى ولد آدم، وإنما منع ذلك بالمنع من أصحابنا، إذا كانت الفحول وحشية ليغلب الحظر على الاباحة.

مسألة: فأما المسألة الثانية، من أن أفضل الأضاحي الضأن، فهو مذهب مالك، رحمــه الله، وسائر أصحابه أن الضأن أفضل من المعز.

واختلفوا في التفضيل بين البقر والإبل، فروى الشيخ أبو إسحاق أن الأفضل الإبل. وحكى الشيخ أبو القاسم والقاضى أبو محمد في معونته: أن البقر أفضل. وقال أبو حنيفة والشافعي: الإبل أفضل، ثم البقر، ثم الغنم.

ومن جهة المعنى أنه لا خلاف أنه لا يضحى بجذع إلا من الضائن، وذلك يقتضى أن لها مزية على غيرها في الأضحية.

مسالة: وأما المسألة الثالثة، وهي أن ذكر كل جنس أفضل من إناثه، فهو مذهب مالك وأصحابه.

والأصل فى ذلك الحديث المتقدم «أن النبى الله كان يضحى بكبشين». ومن جهة المعنى أن المقصود من الأضحية طيب اللحم ولا خلاف أن لحم الكبش أفضل من لحم النعجة، فكان إخراجه أفضل، وإنما ذلك فى ذكور الجنس وإناثه.

وأما الذكور والإناث، فإن إناث الضأن أفضل من ذكور المعيز، وإناث المعز أفضل من ذكور ما سوى ذلك من أجناس الأضاحي.

مسألة: وأما المسألة الرابعة، فإن الفحل من الضحايا أفضل من الخصى، قاله ابن حبيب. والأصل فيه ما روى «أن النبي الله ضحى بكبش أقرن فحيل»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في الصغرى حديث رقم ٤٤١٨. أبو داود حديث رقم ٢٧٩٣، ٢٧٩٤. أحمد في المسند حديث رقم ١١٥٤٩، ١١٧٣٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي حديث رقم ١٤٩٦. النسائي في الصغرى حديث رقم ٤٣٩٠. أبو داود حديث رقم ٢٧٩٦. أبو داود حديث رقم ٢٧٩٦.

مسألة: وأما المسألة الخامسة، في أن الأقرن أفضل من الأجم. والأصل في ذلك الحديث المتقدم «أن رسول الله على ضحى بكبش أقرن فحيل». ومن جهة المعنى أنه أتم حلقة.

فصل: وقوله: «ثم اذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس» أمر نافعًا مولاه بذبح أضحيته على وجه الاستنابة، وذلك جائز للضرورة، وقد كرهه مالك من غير ضرورة.

والأصل في حوازه القياس على الهدايا؛ لأنه حيوان شرع ذبحه على سبيل القربة، فصحت الاستنابة فيه كالهدايا، وإنما استنابه عبد الله بن عمر لمرضه، والأفضل لمن قدر عليه أن يتولى ذبحها بنفسه، لما روى عن أنس «أن النبي الله ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده».

فرع: فإذا قلنا يجوز فيه الاستنابة، فإن استناب مسلما أحزاه، وإن استناب كتابيًا، فهل يجزئه، أم لا؟ قال ابن القاسم في المدونة: يعيدها، ولـو أمر بذلـك مسلمًا أحزاه. وروى عنه أشهب أنه قال: يجزئه.

وجه قول ابن القاسم أن الكافر لا تصح منه نية القربة، وإن صحت منه نية الاستنابة والأضحية قربة، فإذا ذبحها الكتابي لم تكن أضحية، وكانت ذبيحة مباحة.

ووجه قول أشهب إن صح ذبحه لغير الأضحية صح ذبحه للأضحية كالمسلم.

فرع: والاستنابة فها بالتصريح أو العادة، فبأن يأمر بذبحها عنه أضحية فينوى النائب في ذلك من الأضحية ما كان ينويه المضحى لو باشر ذبحها

وأما العادة، ففى المدونة عن ابن القاسم فيمن ذبح أضحيتى بغير إذنى: إن كان مثل الولى فى عياله، فذبحها ليكفيه، أجزأه، وإن كان على غير ذلك لم يجزه. زاد ابن المواز عن ابن القاسم: أو بعض من فى عياله، ممن يحمل ذلك عنه. زاد أبو زيد: أو لصداقة بينهما، إن وثق به حتى يصدقه أنه ذبحها عنه.

فيحتمل أن يريد ابن القاسم بقوله: ولده في عياله، وقول ابن المواز عنه: أو بعض عياله ممن يحمل ذلك عنه، من يدخله رب الدار في أضحيته، ويكون معنى قوله: ممن يحمل ذلك عنه، ويحتمل أن يريد به الولد الذي قد فوض إليه القيام، فأمره في جميع أحواله، ويكون ذلك معنى قول ابن القاسم في المدونة: الولد في عياله فيذبحها ليكفيه.

وأما ما رواه أبو زيد عن ابن القاسم من قوله: أو صديقه إن وثق بـ حتى يصدقه

كتاب الضحايا ......كتاب الضحايا .....

أنه ذبحها عنه، فيحتمل أن يريد به صديقه الذي يقوم بأموره، وقد فوض إليه في جميع أموره حتى يصدقه أنه لم يذبحها عن نفسه، وإنما ذبحها عن غيره، فلهذين القولين وجه على ما تقدم. وإن كان أراد به أنه غير المفوض إليه، وإنما ذبحها عنه بمجرد الصداقة.

فالظاهر من المذهب أنه لا يجزئه؛ لأنه متعد لو شاء أن يضمنه ضمنه إلا أن يكون هذا رواية في المتعدى بذبحها عن صاحبها إن لم يرد صاحبها تضمينه تجزئه، فله وحمه على ضعفه.

وقد قال أشهب في الموازية: لا بحزئه، وإن كان ممن في عياله، وهـو ضامن، يريـد والله أعلم، إذا كان غير مأمور به، ولا قائم بجميع أموره في ذلك وغيره.

فرع: ومن ذبح أدمحية صاحبه غلطًا لـم يجز المذبوح عنه، وإن فعل كل واحد منهما بأضحيته صاحبه ضمنها، قاله مالك في المدونة. ووجه ذلك أن كل واحد منهما متعد على أضحيه الآخر، فلزمه ضمانها لأن الخطأ والعمد في المال سواء.

وإذا ضمنا الذابح لم تحز المتعدى؛ لأنها تكون لمن ضمنها إن ضمنها له، وإن ضمنها له، وإن ضمنها له، وإن ضمنها له، وإن لم يضمنه إياها، ورضى بها مذبوحة لم تحز أيضًا لأنه قد كان ثبت ملكه لها لما كان له من تضمين المتعدى عليها، وإنما عادت إلى حالها من الملك الصحيح التام ليرى التضمين، وذلك بعد الذبح ولو كان هديًا.

وقد روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك في الموازية؛ تجزى من قلده لا من نحره. وروى أشهب عن مالك: لا تجزئهما.

وجه رواية ابن القاسم أنه لد وجب بالتقليد، فلا يحتاج في ذبحه إلى نية تختص بمن قلده، يدل على ذلك أنه لو ضل الهدى، فوجده رجل فنحره عمن قلده لأجزأ، وإن لم يتعين له صاحبه، ولو فعل ذلك في الأضحية لم تجز صاحبها.

ووجه رواية أشهب أن الهدى، وإن كان قد وجب بالتقليد، فإن الفساد وعدم الإجزاء يتعلق به بدليل أنه لو مات لم يجزه، فكذلك إذا ذبح ذبحًا يمنع الإجزاء، وهو أن يذبح عن غير من قلده.

فرع: وهل يجزئ في الأضحية الذابح؟ لا يخلو أن يكون صاحبها رضيها أو لم يرضها، فإن رضيها لم يضمن الذابح قيمتها، فلا حلاف أنها لا تحرى الذابح؛ لأنها باقية على ملك صاحبها. وإن ضمنه إياها ففى الموازية من رواية ابن القاسم عن مالك: لا تجزئ واحدًا منهما وقال أشهب: تجزئ الذابح كما لو استحقت بعد الذبح، وكذلك أمة أولدها رحل، شم حاء بها، فأخذ قيمتها، فإنها بذلك أم ولد. وقال ابن حبيب: ان عرف ذلك بعد فوات اللحم أجزأت عن ذابحها غلطًا، وأدى القيمة، وإن لم يفت اللحم فربها مخير، فإن أخذ اللحم، فله بيعه، وإن أخذ قيمة الشاة لم تجز عن ذابحها، ولا له بيع لحمها.

ووجه ذلك أنه إذا عرف ذلك بعد فوات اللحم فقد عين ملكه للشاة ولا خيار لصاحبها فيها فلذلك أجزأته، وإن عرف قبل فوات الحم، فربها مخير في أخذها أو أخذ قيمتها، وهذا ينافي ملك الذابح لها، ويمنع إجزاءها عنه.

فصل: وإنما أمر ابن عمر نافعا بذبح أضحيته يوم الأضحى؛ لأنه الأفضل، وإنما أمر بأن يذبحها في مصلى الناس؛ لأن الأضحية من القرب العامة المسنونة، فالأفضل إظهارها لأن في ذلك إحياء سنتها. وقد قال ابن حبيب في كتابه: يستحب الإعلان بالأضحية لكى تعرف، ويعرف الجاهل سنتها، وما يلزمه منها.

و كَانَ ابن عمر إذا ابتاع أضحيته يأمر غلامه بحملها في السوق، ويقول هذه أضحية ابن عمر، إرادة أن يعلن بها.

فصل: وقول نافع: «ففعلتها» يعنى اشترى له الكبش على الصفة التى أمره بها، ثم ذبحه يوم الأضحى بالمصلى، وليس شراء الأضحية ليضحى بها موجبًا لكونها أضحية، ولا يتعين ذلك فيها على سبيل الوجوب، وإنما يتعين على سبيل الوجوب بابتداء الذبح.

قال القاضى أبو إسحاق: وقبل فرى الأوداج؛ لأنه قد وحد منه النية والفعل. وقد قال القاضى أبو إسحاق وجماعة من شيوخنا: تتعين بالنية والقول باللسان، وتجب بذلك كما تجب بالذبح، فيكون ذلك فيها كالإشعار والتقليد في الهدى.

فصل: وقوله: «ثم همل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبيح الكبش، وكان مريضًا لم يشهد العيد» يريد أن الكبش حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبيح الكبش، ولعله كان امتنع من حلق رأسه، وشيء من شعره من أول العشر حين أراد أن يضحى على وجه الاستحباب، وإن لم ير ذلك واحبًا على ما ذكر في آخر الحديث.

وقد روى الشيخ أبو بكر والقاضى أبو الحسن أنه يستحب لمن أراد أن يضحى إذا رأى هلال ذى الحجة أن لا يقص من شعره، ولا يقلم أظفاره حتى يضحى، قالا: ولا يحرم ذلك عليه، وبه قال الشافعي.

كتاب الضحايا .....

وقال أبو حنيفة: ليس في ذلك استحباب. وقال أحمد وإسحاق: يحرم عليه الحلق وتقليم الأظفار.

والدليل على استحباب ذلك، ما رواه أبو عبد الرحمن حدثنا سليمان بن مسلم البلحى ثقة وسليمان بن مسلم الحضارى ليس بثقة حمصى، أخبرنا البصرى، أخبرنا شعبة، عن مالك، عن ابن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، عن النبى قال: «من رأى هلال ذى الحجة، فأراد أن يضحى، فلا يأخذن من شعره، ولا من أظفاره حتى يضحى» (٢).

قال أبو عبد الرحمن عمر بن مسلم بن عمار بن أكميمة: قند الحتلف في اسمه، فقيل عمره وقيل عمر، وهو مدني.

فوجه الدليل منه أن هذا نهى، والنهى إذا لم يقتض التحريم، حمل على الكراهية. ودليلنا على نفى الوجوب حديث عائشة المتقدم فى كتاب الحج: «أنا فتلت قلائد هدى رسول الله على بيدى، ثم بعث به مع أبى، فلم يحرم على رسول الله على شيء أحله الله له، حتى نحر الهدى (ولا خلاف أن النبي الله ضحى فى ذلك العام.

فصل: وقوله: «وكان عبد الله بن عمر مريضًا لم يشهد العيد مع الناس» يقتضى أن مرضه منعه صلاة العيد مع الناس والبروز لها، ولم يمنعه مما شرع من ذبح الضحية وإظهارها، وقد تقدم ذكره، ولم يمنعه مرضه من إنفاذ الضحية في ماله، وهي قربة كالصدقة والعتق، ولما كان ماله يتسع لذلك، وذلك أن حكم الأضحية قبل ذبحها، حكم ما له تورث عنه، قاله مالك في المحتصر والموازية.

وقال عيسي عن ابن القاسم في العتبية: ولغرمائه أخذها، إن لحقه دين.

فرع: إذا ثبت أن حكمها حكم ما له تورث عنه وتباع لغرمائه، فقد قال ابن القاسم: يستحب لورثته ذبحها. وروى عبد الملك بن الحسن عن أشهب: لا يضحى بها عنه، وهي ميراث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم حديث رقم ١٩٧٧. الترمذى حديث رقم ١٥٢٣. أبو داود حديث رقم ٢٧٩١. النسائى فى الصغرى حديث رقم ٤٣٦١. ابن ماجه حديث رقم ٣١٥٠. أحمد فى المسند حديث رقم ٢٦١١٤. الدارمى حديث رقم ١٩٤٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى حديث رقم (١٦٩٦، ١٦٩٩، ١٧٠٠). مسلم حديث رقم (١٣٢١). الترمذى حديث رقم (٢٧٨٣). أبو داود حديث رقم (٢٧٨٣). أبو داود حديث رقم (١٧٥٧) ، أحمد في المسند حديث رقم (٢٣٩٧)، ٢٥٤٧).

١٧٨ .....

وجه قول ابن القاسم أنه مال أخرجه على وجه القربة، فاستحب لورثته إنفاذ ذلك، كما استحب له إخراجها بعينها، وكره له بدلها.

ووجه قول أشهب أنه لم يوجبها، ولم يأمر بإخراجها عنه، وإنما أعدها ليوجبهـا فـى وقت، وهو لم يأن فهي كسائر ماله.

فرع: ولو مات عن هديه بعد أن قلده، ففي العتبية من رواية عيسي عن ابن القاسم: للغرماء بيعه كما لهم بيع ما أعتق ورد عتقه.

قال القاضى أبو الوليد: وهذا عندى حكم الأضحية بعد الإيجاب بالقول على مذهب من رأى ذلك من أصحابنا.

مسألة: ولو مات بعد ذبح أضحيته، فقد قال مالك في المختصر: هـي لورثتـه ولا تباع في دينه، ورواه في العتبية عيسي عن ابن القاسم.

ووجه ذلك أنها فاتت بالذبح، وصارت في حكم المستهلك كما لو أكلها.

فرع: والفرق بين ذبحها، وتقليد الهدى، أن التقليد لا يضمن لـ الهدى، والذبـ يضمن به الأضحية، فكان ذلك فوتًا فيها.

فرع: فإذا قلنا إن الأضحية تورث عنه بعد الذبح، فإن لورثته أكلها. وقال مطرف وابن الماجشون عن مالك: ينهوا عن بيع لجمها، ولا خدلاف بين أصحابنا نعلمه في المنع من البيع؛ لأنه إنما انتقل إليهم ملكا على حسب ما كان للمضحى. وأما قسمتها. فقد أجاز ذلك مالك من رواية مطرف وابن الماجشون عنه وابن القاسم من رواية عيسى عنه ومنع منه في كتاب محمد، فقال: لأنه يصير بيعًا، فيحتمل أن يكون سبب الخلاف في ذلك، اختلاف قول مالك وأصحابه في القسمة، هل هي تمييز حق أو بيع؟ ويحتمل أن يريد أنها إذا وقعت القسمة على وجه كانت بيعًا، فلم تحز في الأضحية، وإذا وقعت على وجه كانت تميز حق، فحاز ذلك فيها.

مسألة: وهذا حكم من انتقل إليه حكم الأضحية بالميراث. فأما من انتقل إليه بهبة أو صدقة، فقد روى ابن حبيب في كتاب الحدود عن أصبغ: للمعطى بيع ذلك، إن شاء. وحكى ابن المواز عن مالك: ليس له بيعه.

وجه القول الأول أن نهاية القربة في الأضحية الصدقة بهما؛ فإذا بلغت محلهما كمان لمن صارت إليه التصرف فيها بالبيع وغيره كالزكاة. ووحه القول الثانى أن إسحاب النسك على وحه الأصحية يمنع البيع كما لو انتقـل إليه بالميراث. وأما ما أخرج فى الزكاة، فقد كان له التصرف فيــه بـالبيع وغـيره إلى أن ينتقل عن ملكه بالإخراج، فلذلك كان لمن انتقل إليه التصرف فيه بمثل ذلك.

مسألة: وهذا مبنى على أن المضحى ليس له بيع شيء منها كالهدى. والأصل فيه ما روى مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي أن على بن أبي طالب رضى الله عنه أحبره أن النبي أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنها كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعط في حزارتها منها شيئًا. زاد عبد الكريم عن محاهد: نحن نعطيه من عندنا.

قال مالك: ولا يباع جلد أضحية بجلد ولا غيره.

فرع: فإن باع من أضحيته شيئًا، فقد قال ابن حبيب: من باع حلد أضحيته جهلا، فلا ينتفع بالثمن، وعليه أن يتصدق به. وروى عن سحنون: أن من باع حلد أضحيته أو شيئًا كم لحمها، إن أدرك فسخ، وإلا جعل ثمن الجلد في ماعون أو طعام، ويجعل ثمن اللحم في طعام يأكله. وقال محمد ابن عبد الحكم: من باع حلد أضحيته، فليصنع بثمنه ما شاء من إمساك أو غيره.

وهذا الاختلاف إنما هو في حكم ثمن المبيع بعد فواته وأما بيعه، فمتفق على منعه، فمنع ابن حبيب الانتفاع بالثمن، وجوز سحنون تصريف ثمنه فيما ينتفع به، دون ما يتمول ويصرف في التجارات التي تختص بالأثمان.

وأما قول ابن عبد الحكم، فيحتمل أن يذهب إلى قول أبى حنيفة في تجويزه بيع جلد الأضحية بما سوى الدراهم مما يعان وينتفع به، والأظهر أنه منع البيع غير أنه كان هذا حكم الثمن عنده إذا فات البيع، والله أعلم.

مسألة: وللرجل أن يؤاجر حلد الأضحية وجلد الميتة. قال الشيخ أبو محمد: يريد بعد الدباغ. ووجه ذلك أن ما منع بيعه لم تمنع إجارته لمنفعته المباحة كجلد الميتة، فإنه منع بيعه، ولم تمنع إجارته لمنفعته المباحة.

مسالة: ومن تلف له شيء عند صانع، يلزمه ضمانه أو غلصب أو متعد، فقد قال ابن القاسم: من سرقت رءوس أضحيته في الفرن استحب أن لا يغرمه شيئًا وكأنه رآه بيعًا. وقال ابن الماحشون وأصبغ: له أحذ القيمة، ويصنع بها ما شاء.

١٨٠ ..... كتاب الضحايا

وكذلك قيمة الجلد يضيع أو يستهلك ألا ترى أن من خلق ثوبه فغصبه غاصب، أن له أخذ قيمته، وله أن يأخذ من اللجم المستهلك ما شاء من طعام أو حيوان، ولا يجوز ذلك في البيع.

فوجه قول ابن القاسم أن أخذ القيمة نوع من المعاوضة، وهي ممنوعة في الأضحية.

مسألة: وأما صوف الأضحية، فإن حز قبل ذبحها، فقد روى محمد عن أشهب أن لــه أن يجزها قبل الذبح. وروى ابن القاسم عن مالك في الموازية والعتبية: لا تجز.

وجه قول مالك أن تعيينها للأضحية قد أثر المنع فى أخذ شىء منها كاللحم. ووجمه قول أشهب أنه معنى تجوز إزالته منها قبل الذبح دون مضرة، فجاز له أخذ ذلــك منهــا قبل إيجابها.

فرع: إذا ثبت ذلك، فإن حزها، فقد قال ابن القاسم: قد أساء وتجزيه أضحيته، وينتفع بالصوف، ولايبيعه. وقال سحنون: لا أرى ببيعه بأسًا ويأكل ثمنه. وقال أشهب: له بيعه، ويصنع بثمنه ما شاء لأنها لم تجب قبل الذبح.

فيحتمل قول ابن القاسم، وجهبن، أحدهما: أنه ممنوع من جزه حتى يتقرب بذبحها على الهيئة التي عينها، فإن أقدم على ذلك، فلا يبيعه لأن حكم المنع متعلق ببيعه كسائر أجزائها. والوجه الثاني أنه مباح له جزه، وإن كان تعلق به حكم الأضحية إلا أن جزه في حكم تفريق أبعاضها من غير ضرورة، فلا يتعلق به منع كالولادة، ولمالم يكن للذكاة تأثير في الصوف جاز التفريق لا أنه لا يباع كما لا يباع الولد.

ووجه قول سحنون أن الصوف لما كان لا يؤكل حاز بيعه، وأكل ثمنه لأنــه بذلـك يتوصل إلى أكل أحزاء الأضحية، لأنه المقصود منها.

فرع: فأما بعد الذبح، فله جز صوفه.

مسألة: وإذا انتجت الأضحية، فقد روى محمد عن أشهب: لا يجوز ذبح ولدها. وقال مالك: إن ذبحه مع أمه فحسن.

وجه القول الأول أن سن الأضحية معتبر، وهو معـدوم فـى السـخلة. ووجـه القـول الثانى أنه تبع لأمه، فلا يعتبر إلا بصفتها دون صفته كالصوف واللبن.

مسألة: وأما لبن الأضحية، فقد قال مالك: لـه شـرب لـبن الأضحيـة، ولا يجـوز لـه شرب لبن الهدى، ولا ما فضل عن فصيلها.

فصل: وقول نافع: «وكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى، وقد فعله ابن عمر» يريد أنه ليس بواجب على من ضحى، أن يُحلق رأسه، وقد فعله عبد الله بن عمر، ولعل عبد الله بن عمر قد فعله لحاجته إليه أو فعله استحبابًا.

#### \* \* \*

## إدخار لحوم الأضاحي

٩٥٣ - مَالِك، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: «كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَتَزَوَّدُوا وَالْمَعِيْرُوا».

ويحتمل أن يريد إباحة الأكل بعد ثلاثة أيام من وقت ذبح أضحيته، وإن ضحى فى آخر أيام الذبح، فأبيح له الأكل منها ثلاثة أيام ليكون ذلك مقدار ما يأكل فيه منها؟ لأن فى منعه منها بعد اليوم أو المدة اليسيرة تضييفًا عليه، وفى أكله منها ثلاثة أيام منتفع وسعة ونهى عن أكلها بعد، والنهى يقتضى التحريم، ثم نسخ ذلك بإباحة أكله وتزوده وإدخار بعد ثلاثة أيام، وهذا من نسخ السنة بالسنة.

٢٥٤ - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْر، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ أَنْـهُ قَـالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ بَشْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ تَـلاثٍ. قَـالَ عَبْـدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ:

<sup>90</sup>٣ - أخرجه البخارى في الحج ١٦٠٤، الجهاد والسير ٢٧٥٨، الأطعمة ٥٠٠٤، الأضاحي ٩٥٣. ١٦١٥. والنسائي في الضحايا ٤٣٤٨. وأحمد في باقي مسند المكثرين ١٤٦٤، ١٤٦٠، ١٤٦٣٥، و١٤٦٣.

<sup>908 -</sup> أخرجه مسلم في الأضاحي ٣٦٤٣. والترمذي في الأضاحي ١٤٣١. والنسائي في الضحايا ٢٥٥٥. وأبو داود في الضحايا ٢٤٢٩. وابن ماجه في الأضاحي ٣١٥٠. وأحمد في باقي مسند الأنصار ٢٣٠٩. والدارمي في الأضاحي ١٨٧٧.

فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَنْ تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ<sup>(١)</sup> مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَم

ذَلِكَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُمْ، وَيَحْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ (٢) وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الأَسْقِيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَمَا ذَلِكَ» أَوْ كَمَا قَالَ. قَالُوا: نَهَيْتَ عَنْ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ

أَحْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا». يَعْنِيَ بِالدَّافَّةِ قُوْمًا مَسَاكِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ.

الشرح: قوله: «نهى رسول الله على عن لحوم الأضاحى بعد ثلاث» ظاهره التحريم، وقد يصح حمله على الكراهية بدليل إن وحد. وقد اختلف الناس فى تأويله، فتأوله قوم على التحريم، وأن النسخ بإباحته طرأ بعد ذلك، وحمله قوم على الكراهية، ويحتمل أن تكون الكراهية منسوخة، ويحتمل أن تكون باقية، ويحتمل أن يكون حكم المنع ثبت لعلة، وارتفع لعدمها، فيكون ذلك المنع وإن ورد بلفظ العموم محمولاً على الخصوص بدليل.

فأما من ذهب إلى القول الأول فتعلق بأنه الله الله نهى عن أكمل لحوم الأضاحى بعد ثلاث، قال بعد ذلك: «كلوا وتزودوا وادخروا» وإذا وردت الإباحة بعد الحظر، فهو حقيقة النسخ.

وقد روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «الضحية كنا نصلح منه، فنقدم به إلى رسول الله على، فقال: «لا تأكلوا منه إلا ثلاثة أيام» وليست بعزيمة، ولكن أراد أن يطعم منه والله أعلم» (٢).

وقد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ما يدل على استدامة حكم المنع. وروى أبو عبيد قال: شهدت العيد مع على بن أبى طالب رضى الله عنه، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله على نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق

<sup>(</sup>١) دف: بالدال المهملة وتشديد الفاء أي أتوا، والدافة قوم يسيرون سيرًا لينًا.

<sup>(</sup>٢) يجملون منها الودك: أي يذيبون منها الشحم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، واللفظ له، حديث رقم ٥٥٠. مسلم حديث رقم ١٩٧١.

وقد روى عن عبد الله بن عمر معنى ذلك في الامتناع، ويحتمل أن يكون الله إنما منع لأجل الدافة التي دفت، وأن علة الحاجة أوجبت ذلك، وأن الحاجة لو نزلت اليوم لقوم من أهل المسكنة للزم الناس مواساتهم، إلا أن الأظهر ما قدمناه أولا لك أنه حكم منسوخ، وإن كان لأجل الدافة خاصة وما خيف عليه من الهلك بالمجاعة لما اختص ذلك بلحوم الأضاحي، بل كان يلزم الناس مواساتهم بها وبغيرها.

فصل: وقول عائشة رضى الله عنها: «دف ناس من أهل البادية» روى ابن سحنون عن أبيه فى شرح الموطأ أنه سأل عبد الله بن وهب عن تفسير ذلك، فقال: الدافة القوم القادمون عليهم، فنهاهم رسول الله الله الله الله على أن يدخروا لحوم الأضاحى، فيمنعوها الذين قدموا، فإنهم إن لم يدخروا وسعوا بذلك على إخوانهم القادمين. قال محمد بن سحنون: والدافة الجماعة، تسير سيرًا ليس بالشديد يقال لهم يدفون دفيفًا.

فصل: وقوله: «اذخروا لشلاث، وتصدقوا بما بقى» يقتضى أن يمسك منه يوم الأضحى ما يكفى لثلاث ثم يتصدق بما بقى بعد ذلك، وهو الذي يقع به الانتفاع للدافة في يوم الأضحى وفيما بعده.

فصل: وقوله: «إن الناس كانوا ينتفعون بضحاياهم ويحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية» إن كان يريد أنهم امتنعوا من اتخاذ الأسقية من جلودها لأجل المنع المتقدم، فقد يجب أن يكون المنع بأعم من هذا اللفظ المتقدم؛ لأن المنع إنما تناول أكل اللحم.

وقد روى لفظ يتناول جميع الأضحية، وهو ما روى سلمة بسن الأكوع، قـال: قـال رسول الله على: «من ضحى منكم، فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته شيء منه» (1).

فصل: وقوله على: «إنما نهيتكم لأجل الدافة التى دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا» لفظة «كلوا» قد روى ما يقتضى أن معناها الإباحة. روى ابن الموازعن مالك: لا بأس على الرجل إن لم يأكل من بدنته. وروى عنه في النوادر أنه قال: وإن تصدق بلحم أضحيته كله، فهو أعظم لأجره.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري حديث رقم ٢٩٥٥. مسلم حديث رقم ١٩٧٤.

وروى ما يدل أن هذه اللفظة للندب والاستحباب، وذلك أن ابن حبيب، روى عـن مالك: لو أراد رحل أن يتصدق بلحم أضحيته كله لاستغنائه عنـه، ولا يـأكل منـه شـيعًا كان مخطعًا.

وجه رواية ابن المواز أنه حيوان يخرج على وجه القربة، فلم يؤمر بالأكل منه. أصل ذلك ما نذره أو تصدق به. ووجه رواية ابن حبيب أنه حيوان يذبح على وجه القربة المشروعة، فكان الأكل منه مشروعًا مندوبًا إليه كالهدى. وقد حكى القاضى أبو محمد عن بعض الناس أنه قال: الأكل منها واجنب، وهو قول شاذ بعيد.

فصل: وأما قوله: «فتصدقوا» فعلى الاستحباب دون الوجوب، قالمه القاضى أبو عمد؛ لأنه لا خلاف اليوم ببن الفقهاء في ذلك. والأصل فيه قوله في الحديث: «وتصدقوا» والأمر يقتضى الوجوب أو الندب، فإذا دل الإجماع على انتفاء الوجوب مل على الندب.

وقد روى عن مالك: ولو أن رجلاً تصدق بأضحيته كلها لاستغنائه عنها، ولم يأكل منها شيئًا لكان مخطئًا كما لو أكلها، ولم يطعم منها.

وقال ابن المواز: يستحب أن يتصدق ببعض لحم أضحيته، ولو لم يتصدق بشيء منه ما جاز له.

فرع: إذا ثبت أن الإطعام من الأضحية مشروع، فقد روى ابن حبيب: لم يجد ما يطعم منها، ولا ما يأكل، وما فعل مما قل من ذلك أو كثر، فهو يجزى، زاد الشيخ أبو القاسم: والاختيار أن يأكل الأقل، ويقسم ما بقى، ولو قيل يأكل الثلث ويقسم الثلثين كان حسنًا، والله أعلم.

٩٥٥ - مَالِك، عَنْ رَبِيعَةُ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَدِمَ
 مِنْ سَفَرٍ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا، فَقَالَ: انْظُرُوا أَنْ يَكُونَ هَــٰذَا مِـنْ لُحُـومِ الأضْحَـي؟

۹۵۵ - أخرجه البخارى فى الغازى ٣٦٩٦. والنسائى فى الضحايا ٤٣٤٩، ٤٣٥٠، ٤٣٥٦. وأحمد فى باقى مسند المكثرين ١٠٧٤٧، ١٠٩٠١، ١١١٧٨، ١١١١٨، ١١١٧٨، ١١٢٠١،

قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/٧: لم يسمع ربيعة من أبي سعيد الخدري؛ وهذا الحديث يتصل من غير حديث ربيعة، ويستند إلى النبي الله من طرق حسان من حديث على بن أبى طالب، وأبى سعيد، وبريدة الأسلمي، وحابر، وأنس، وغيرهم، وهو حديث صحيح.

كتاب الضحايا .....كتاب الضحايا .....

فَقَالُوا: هُوَ مِنْهَا، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا؟ فَقَالُوا: إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا؟ فَقَالُوا: إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَكَ أَمْرٌ، فَحَرَجَ أَبُو سَعِيدٍ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبِرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضْحَى بَعْدَ ثَلاثٍ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاحَدُوا، وَاحْدُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الانْتِبَاذِ، فَانْتَبِذُوا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ وَاحْبُورِ، فَزُورُوهَا، وَلا تَقُولُوا هُحْرًا». يَعْنِي لا تَقُولُوا سُوءًا.

الشرح: قـول أبى سعيد لما قدم إليه اللحم: «انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضاحي» على وجه التحرز والاحتياط لدينه. وقد روى عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يأكل في انصرافه من منى إلا الزيت خوفًا من لحوم الأضباحي التي كان يعتقد استدامة المنع فيها، وكذلك يجب للمتحفظ بدينه أن يسال ويبحث إن كثر المحظور، فإذا كان شاذًا، حاز أن يحمل على الأغلب.

فصل: قوله لما ذكر له أنها لحوم الأضاحى: «ألم يكن رسول الله الله الله عنها» إنكار لتقديمها إليه بعد علمهم بأنه مما نهى عنه النبى الله فأخبر بوجه الأمر، وهو ما حدث من نسخ ما علم من الحظر بالإباحة.

وقولهم: «أهر»، يحتمل أن يكونوا فسروا له معنى الأمر، فأراد أن يحتاط فى ذلك بقول من سمعه من رسول الله الله أو بقول من هو أفقه وأفهم وأعلم بتأويل قول النبى اخبره بذلك.

ويحتمل أنه قيل له قد حدث من النبى فلله في ذلك أمر، ولم يفسر له ذلك الأمر، وإن كان أخبر بأنه معنى يقتضى الإباحة، فخرج يسأل عن ذلك الأمر وتفسيره، فأخبر به، وهو أن النبى فلل قال: «لهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وادخروا» (١) يريد أنه أطلق لهم الأكل بعد الثلاث.

فصل: وقوله ﷺ: «ونهيتكم عن الانتباذ، فانتبذوا، وكل مسكر حرام» يأتى فى كتاب الأشربة إن شاء الله.

(۱) قال ابن عبد البر في التمهيد: من الفقه: أن حديث رسول الله في فيه الناسخ والمنسوخ، كما في كتاب الله عز وحل، وهذا إنما يكون في الأوامر والنواهي من الكتاب والسنة، وأما في الخبر عن الله عز وحل، أو عن رسول الله في فلا يجوز النسخ في الأحبار البتة، بحال، لأن المخبر عن الشيء أنه كان، أو يكون إذا رجع عن ذلك لم يخل من السهو، أو الكذب، وذلك لا يعزى إلى الله، ولا إلى رسوله فيما يخبر به عن ربه في دينه وأما الأمر والنهى، فحائز عليهما النسخ للتخفيف، ولما شاء الله من مصالح عباده، وذلك من حكمته، لا إله إلا هو.

قال أبو عبيد الهروى: الهجر الفحش، والهجر، بفتح الهاء، الهذيان. قال محمد بن سحنون في شرح الموطأ: لا تقولوا هجرًا، لا تدعوا بالويل والحرب والعويل، أو تقولوا ما يسخط الله. قال محمد في رواية على: لا تقولوا هجرًا، لا تقولوا سوءًا. قال محمد: وغيرنا يقرؤها: لا تعروا هجرًا.

#### \* \* \*

## الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة

قوله: «وعن كم تذبح البقرة والبدنة؟» يريد، وتنحر البدنية، وسيأتي بعيد هذا إن شاء الله تعالى في كتاب الذبائح، ولكنه عطف تذكية البدنية على تذكية البقرة بلفظ الذبح لما كان المعنى واحدًا في التذكية.

٩٥٦ - مَالِك، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ (١) الْبَدَنَة عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ.

الشرح: قوله: «نحرنا مع رسول الله على عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة » يقتضى أن البدن والبقر تنحر، وسيأتى بعد هذا مفسرًا في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى.

وأما ما ذكر من ذبح الواحدة من ذلك عن سبعة، فقد احتلف الناس في تأويله، ومذهب مالك أنه لا يجوز في الهدايا الواجبة ولا في الضحايا أن يشترك جماعة في ثمن الأضحية أو البدنة، فيشترونها بالثمن المشترك، ثم يذبحونها أو ينحرونها.

فأما هدى التطوع، فالمشهور عنه أن الاشتراك فيه غير جائز. وحكى القاضى أبو الحسن أنه روى عنه: أن ذلك يجوز عند مالك أن تكون الأضحية لرجل واحد، فيذبحها

<sup>907 -</sup> أحرجه مسلم في الحج ٢٣٢٢: ٢٣٢٧. والترمذي في الحج ٨٢٨، الأضاحي ١٤٢٢. وأمد في وأبو داود في الضحايا ٢٤٢٤، ٢٤٢٥، ٢٤٢٦. وابن ماجه في الأضاحي ٣١٢٣. وأحمد في بيا القي مستند المكترين ١٤٦٠، ١٣٨٧، ١٣٨٠، ١٤٣٧، ١٤٣٧، ١٤٣٧، ١٤٣٧، ١٤٣٧، ١٤٣٧، ١٤٧٢.

<sup>(</sup>١) الحديبية: واد بينه وبين مكة عشرة أميال أو خمسة عشر ميلا على طريق حدة.

كتاب الضحايا .....

عنه وعن أهل بيته، ومن في عياله، وإن كانوا أكثر من سبعة. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يشترك سبعة في ثمن الهدى والأضحية ثم يذبحونها إذا كان كل واحد منهم قصد القربة في ذبحه، وإن كانت وجوهها مختلفة مثل أن يلزم أحدهم حزاء صيد، ويلزم الآخر فدية أذى، ويريد هدى تطوع، فإن كان منهم من لا يقصد القربة، وإنما يقصد اللحم لم يجزه ذلك.

وقال زفر: لا يجزئ حتى تكون وجوه القربة واحدة. وقال الشافعي: إن ذلك يجزئه على كل وجه.

واتفقوا على أنه لا يجزئ عن أكثر من سبعة، فالخلاف بيننا وبينهم فى فصلين، أحدهما: أنه لا يجوز الاشتراك فى الرقبة عندنا ويجوز عندهم. والثانى: أنه يجوز عندنا أن تنحر البدنة الواحدة عن أكثر من سبعة، وعندهم لا يجوز ذلك.

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مشل ما قتل من الآية النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ﴾ [المائدة: ٩٥]، فوجه الدليل من الآية أنه تعالى أوجب على من قتل الصيد إخراج مثله: ﴿هَدِيا بالغ الكعبة ﴾، ومن أخرج سبع بدنة، فلم يخرج مثل ما قتل من الصيد. ومن جهة القياس أن هذا هدى، فلم يجز أصله الشاة.

أما هم فاحتج من نصر قوله بالحديث المنصوص: «نحرنا مع رسول الله على عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة».

والجواب أن القاضى أبا الحسن قد أجاب عن هذا بأن حديث أبى الزبير وهم؟ لذكره البقرة عن سبعة. وحاوبه هو والشيخ أبو بكر بحواب ثان أنه يحتمل أن يكون النبى هي هو الذي نحر عنهم، وكان الهدى جميعه له، ونحن إنما نمنع الاشتراك فى رقبة الهدى والأضحية، قالا: وهذا كما روى أن النبى الله ضحى، وقال: «هذا عنى وعمن لم يضح من أمتى»(٢).

قال القاضى أبو إسحاق: فكان هذا والله أعلم كما يذبح الرحل عنه وعن أهله؛ لأن المسلمين كلهم أهل النبي على هو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. قال: وأحسب أن الذى روى من اشتراكهم يوم الحديبية في البدن من هذا الجنس، ولعل النبي على ساقها

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي حديث رقم ۱۵۲۱. أبو داود حديث رقم ۲۸۱۰. أحمد في المسند حديث رقم ۲۲۷، ۱۲۲۲، ۱۶۲۷۷، ۱۶۲۷۹، ۱۶۲۷۹.

الضحايا على المنطقة على المنطقة التأويل يجوز للإمام على هذا التأويل يجوز للإمام المنطقة على من رعبته في أضحيته.

وأجاب عن الحديث بجواب آخر أنه إن كان صح هذا الحديث، فلا يمتنع أن يكونسوا قد ساقوا ذلك وقلدوه تطوعًا، والذي أدى الثمن واحد، وقد أشرك معه قومًا، ولم يأخذ منهم ثمنًا.

وقد روى عن مالك: أن الاشتراك في هدى التطوع المحض حائز على هـذا الوجه، فأما أن يزن كل واحد منهم جزءًا من ثمنه أو يجوز ذلك فيما يلزم الإنسان في خاصة نفسه من هدى واجب أو أضحية تتعين على الإنسان بالسنة، فلا وليس في الحديث ما يدل على ذلك.

وجواب ابن المواز فيما احتج به عليه من أن النبي الله قال: «ليشترك النفر منكم في الهدى» (٢) يوشك أن ذلك كله كان من النبي الله الأمته؛ لأنهم كلهم عياله، فيخرج عنهم أو يدفع إلى كل نفر منهم مثل ما لو فعل ذلك رجل بمن تلزمه نفقته.

فإن قيل: فأنتم لا تجيزون أن تذبح الأضحية والهدى عن عدد من الناس إلا أن يكون بيت واحد، والذى ذبح يوم الحديبية سبعون بدنة، ولا يتفق أن يكون كل سبعة منهم أهل بيت.

فالجواب عن ذلك من وجوه، إنا على تجويز الاشترك في هدى التطوع، فلا يراعى ذلك، ويسقط هذا السؤال جملة، وأما على منعنا ذلك في هدى التطوع وغيره، فعنه حوابان، أحدهما: أن جميع المسلمين كانوا للنبي الله يمنزلة أهل بيته، فيحوز له أن ينحر عن سبعة منهم كما روى أنه ذبح عنه وعن جميع من لم يضح من أمته، فشرك بينهم في أضحيته، وإن لم يجز لبعضهم أن يشرك بضعًا، وهذا كما روى عنه الأانه ذبح عن آل محمد بقرة واحدة، رواه أبو عبد الرحمن النسوى، أحبرنا ابن عبد الأعلى، أحبرنا ابن وهب، أحبرني يونس، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة قالت: ذبح رسول الله عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على تخريجه بلفظه، وأخرجه مسلم حديث رقم ١٣١٨ من طريق محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا أبن حريج، أخبرنا أبو الزبير، أنه سمع حابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبى على قال: «فأمرنا إذا أحللنا أن نهدى، ويجتمع النفر منا فى الهدية»، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم فى هذا الحديث.

وجواب ثان، وهو أنه يحتمل أن يكون منهم أهل بيت من خمسة، وأهل بيت من سبعة، وقوم ليسوا أهل بيت فنحر الهدى عن سبعة، وعن خمسة، وعن واحد، وقصد الراوى إلى الإخبار عن أكثر عدد نحرت عنهم بدنة أو بقرة، فأخبر بذلك، ولم يقصد الإخبار عن آحاد الناس بدليل أن النبي في نحر عن نفسه بدنة، ولم يخبر بذلك جابر في حديثه، وهذا كما روى أن النبي في ذبح عن نسائه البقر، وليس في الحديث أنه لم ينحر بقرة عن أقل من سبعة، فيصح لكم هذا التعلق.

فإن قيل هذا القول عندكم أن لا تنحر بدنة قد قلدت وأشعرت عن أهل بيت ولا عندهم، فكيف يجوز أن تنحر عن سبعة أو أقل؟. فالجواب عندى إنما لم يجز ذلك مالك في هذه الرواية في هدى قلد وأشعر عن واحد أو قلد وأشعر عن جماعة على وجه يقتضى اشتراكهم في رقبته.

وأما ما لم يسبق به إيجاب بتقليد ولا إشعار، وإنما وجب بالنحر أو الذبح، فإنه يجرى بحرى الأضحية أو يكون مضافًا ملكه لواحد، وقد أوجبه على جميعهم على سبيل الاشتراك في الأحر ورقبة الهدى باقية على صاحبه المقلد له، فإنه يجوز ذلك، وقد تقدم في كتاب الحج.

فصل: وأما الدليل على أن الأضحية يذبحها الرجل عن أكثر من سبعة أن ما زاد على السبعة من عياله أو ممن يصح أن يريده بأضحيته عنه كما لو كانوا أقل من سبعة.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فإن الشاة والبقرة والبدنية كل واحد من ذلك يجزئ عن الجماعة السبعة وأكثر من أهل البيت في الأضحية، رواه ابن القاسم عن مالك.

ووجه ذلك عندى أن يذبحها عن جميعهم، فيسقط عنهم بذلك حكم الأضحية، ولكن لحم الشاة باق على ملكه حتى يعطى من شاء منهم ما يريد، ولو أراد أن يتصدق بحميعه لم يكن لهم منعه من ذلك.

فرع: فإذا قلنا بقول مالك: إن الاشتراك يجوز في هدى التطوع، فلا فرق بينه وبين الأضحية، فإذا قلنا بقول مالك الآخر: لا يجوز ذلك، فالفرق بينهما أن الهدى يجب بالتقليد والإشعار، فثبت فيه نوع من الاشتراك قبل إنفاذ ذبحه، فذلك منع الاشتراك فيه؛ لأن النية لا توجبها، ألا ترى أنه من اشترى أضحية لنفسه، ثم بدا له قبل أن يذبحها أن يشرك فيها أهل بيته، حاز ذلك له، رواه ابن المواز عن ابن القاسم. وهذا ما لم يجب الأضحية بالقول، فإن أوجبها بالقول فحكمها يجب أن يكون حكم الهدى الذي قد وجب بالتقليد، والله أعلم.

٩٥٧ - مَالِك، عَنْ عُمَارَةً بْنِ صَيَّادٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، قَالَ: كُنَّا نُضَحِّى بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْدِهِ ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ، فَصَارَتْ مُبَاهَاةً.

الشرح: قوله: «كنا نضحى بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيتـه» يريد أن الرجل كان يتناول إخراجها من ماله، ولذلك أضاف ذبحها إليه، ولكنه كان يشرك أهل بيته في ثوابها، ويسقط عنهم بذلك ما تعين عليهم من الأضحية. وفي هذا حجة على جواز ذلك عن أهل البيت؛ لأن قول أبي أيوب: كنا نفعل، إنما يريد بذلك زمن النبي عن أبي بلفظ يقتضى التكرار، ومثل هذا مع تكراره لا يخفى في الأغلب عن النبي عن منه ولم ينكره، دل ذلك على جوازه.

وفي هذا ثلاثة أبواب، أحدها: ما يستحب من عدد الضحايا. والشاني: فيمن يجوز أن يدخله الإنسان في الأضحية. والثالث: فيمن يلزم الإنسان أن يضحي عنه.

#### \* \* \*

## الباب الأول

#### فيما يستحب من عدد الضحايا

لا خلاف أن الواحد من بهيمة الأنعام يجزى الإنسان في أهل بيته، ولكن قال مالك: استحب قول ابن عمر أن يضحى عن كل إنسان بشاة لمن استطاع ذلك. وجه ذلك أنه أكثر ثوابًا، وأبعد من الاشتراك الذي هنا في الضحايا.

#### \* \* \*

# الباب الثاني

## فيمن يجوز للإنسان أن يشركه في أضحيته

يجوز للإنسان أن يضحى عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة، يعنى بأهل بيته أهل نفقته، قليلاً كانوا أو كثيرًا. والأصل فى ذلك حديث أبى أيوب «كنا نضحى بالشاة الواحدة يذبحها الرحل عنه وعن أهل بيته» (١). زاد ابن المواز عن مالك: وولديه الفقيرين.

٩٥٧ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠٠٧.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه برقم ٩٥٧.

قال ابن حبيب: وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده، وإن كان غنيًا إذا كان في نفقته وبيته، وكذلك من ضم إلى نفقته من أخ أو ابن أخ قريب، فأباح ذلك بثلاثة أسباب، أحدها: الإنفاق عليه. والثاني: المساكنة له. والثالث: القرابة. قال ابن المواز عن مالك: له أن يدخل زوجته في أضحيته.

ووجه ذلك ما قدمناه لأن المساكنة والإنفاق موجودان، والزوجية آكد من القرابة، قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُودَةُ وَرَحَمَهُ [الروم: ٢١]. قال مالك في الموزاية: إذ شاء أن يدخل في أضحيته أم ولده، ومن له فيه بقية رق أجزأ.

ووجه ذلك ما قدمناه، ولأن الولاء لحمة كلحمة النسب، وهو ثابت في أم الولد وسببه موجود فيمن له عليه رق، والله أعلم.

مسألة: ولا يدخل يتيمه في أضحيته ولا يشرك بين يتمين في أضحيته، وإن كانا الحوين، والجدد والجدد كالأحانب، قاله ابن المواز عن مالك. قال ابن حبيب: ولا شريك ولا رفيق من الأحانب.

ووجه ذلك ما عدم من بعض الشروط الثلاثة، يريد أن الجد والجدة ليسا في نفقته، ولو كانا على ذلك لجاز عندي ما تقدم في الأقارب.

#### \* \* \*

# الباب الثالث

# في ذكر من يلزمه أن يضحي عنه

روى ابن حبيب عن مالك: يلزم الرجل أن يضحى عن نفسه وعن أولاده ما لزمه الإنفاق عليهم، ولا يلزمه أن يضحى عن زوجته ولا رقيق أمه، ولا من له فيه بقية رق-

فصل: وقوله: «ثم تباهى الناس فصارت مباهاة» قال ابن حبيب: والمباهاة بما كان لله أفضل، يريد أن الزيادة في ذلك إن خلصت لله تعالى أفضل من التقلل، ولذلك يستحب له أن يخرج أفضل ما يقدر عليه وأكثر ثمنًا ما لم يخرج عن المتعارف.

وفى العتبية، قال أشهب: كره مالك تغالى الناس فى الأضحية ويشترى كشراء الناس، فأما أن يجده بعشرة ويشتريه بمائية، فإنى أكرهه، ويدخل على الناس مشقة، ومعنى ذلك الخروج عن المتعارف من قصد المباهاة، ويشق على من أراد منافسته قاصدا للخير، فتدخل فى ذلك الكراهية من وجهين، أحدهما: قصد المباهاة، وهذا يتعلق بالمعتاد وغيره.

والوجه الثانى: الخروج عن العادة والشذوذ فى المغالاة، وكذلك فى العدد تتعلق بمه الكراهية من وجه المباهاة، وهو فى المعتاد من إخراج ضحية عن كل إنسان وتقيده من الزيادة عليه والمقارنة له.

والثانى: الشذوذ والخروج عن العادة، فإذا سلم من الأمرين، فلا يقال إن ذلك مذموم لما فيه من المباهاة، إذا أريد به وحه الله تعالى، وإنما ذم أبو أيوب رضى الله عنه من ذلك التفاخر بين الناس على أن لفظ المباهاة فيه نظر؛ لأنه إنما يستعمل في المفاخرة ومن يقصد هذا.

قَالَ مَالِك: وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ أَنَّ الرَّحُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْبَدَنَةَ، وَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ الْوَاحِدَةَ هُو يَمْلِكُهَا وَيَذْبَحُهَا عَنْهُمْ وَيَشْرَكُهُمْ فِيهَا، فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِىَ النَّفَرُ الْبَدَنَةَ أَوِ البَّقَرَةَ أَوِ الشَّاةَ. يَشْتَرِكُونَ فِيهَا فِي النَّسُكِ وَالضَّحَايَا، فَيُحْرِجُ كُلُّ إِنْسَان مِنْهُمْ حِصَّةً مِنْ ثَمَنِهَا، وَيَكُونُ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ لَحْمِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُكُرَهُ، وَإِنْمَا سَمِعْنَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ لا يُشْتَرَكُ فِي النَّسُكِ، وَإِنْمَا يَكُونُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ(۱).

الشرح: وهذا كما قال أن الناس قد اختلفوا في الاشتراك في البدنة أو البقرة في الضحايا والنسك، وأن أحسن ما سمع في ذلك: أن يكون ملكها لواحد، بدنة كانت أو بقرة أو شاة، فيذبحها عنه وعن أهل بيته أضحية.

قال القاضى أبو الوليد، رحمه الله: وعندى أنه يصح ذلك بنيته، وإن لـم يعلـم أهـل بيته بذلك، ولذلك يدخل فيها من صغار ولده من لا تصح نيته. وأما أن يتقدم ملك كل واحد منهم لجزء منها بقدر ما أدى من ثمنها، فإن ذلك مكروه عنده.

ووحه أن النسك لا يتبعض يبين ذلك أن بدله لا يجوز ذلك فيــه، وهــو ممــا يصــح أن يتبعض، فبأن لا يجوز في مبدله الذي لا يصح أن يتبعض أولى.

٩٥٨ - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ١٨١/١٥.

٩٥٨ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠٠٨.

قال السيوطى فى تنوير الحوالك ٣٢٢/١: رواه حويرية عن مالك، عن الزهرى، قال: أخبرنى من لا أتهم، عن عائشة أنها قالت.. فذكره على الشك، ورواه معمر ويونس والزبيرى، عن الزهرى عن عمرة، عن عائشة قال: ما ذبح رسول الله على عن آل محمد فى حجة الوداع إلا بقرة، ورواه ابن أخى الزهرى عن عمه، قال: حدثنى من لا أتهم عن عمرة، عن عائشة... فذكره.

كتاب الضحايا بَيْتِهِ إلا بَدَنَةً وَاحِدَةً أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً.

قَالَ مَالِك: لا أَدْرِى أَيَّتُهُمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ.

الشرح: قوله: «ما نحر رسول الله على عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة» يقتضى الاشتراك في ذلك على ما ذكرناه، وحواز الاقتصار على واحدة للرجل وأهل بيته، ويحتمل أن يكون النبي على فعل ذلك في عام ما لعدم الضحايا أو الهدايا، ويحتمل أن يكون فعل ذلك مع كثرتها ليين حواز ذلك.

#### \* \* \*

## الضحية عما في

# بطن المرأة وذكر أيام الأضحى

٩٥٩ - مَالِك، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَـالَ: الأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الأَضْحَى.

• ٩٦ - مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِثْلُ ذَلِكَ.

الشرح: قوله: «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى» يريد أن يـوم الأضحى أولا يـوم الذبح ثم اليومان بعده، وأن اليوم الرابع ليس من أيام الذبح، وبهذا قـال مـالك وسفيان النورى وأبو حنيفة.

وقال الشافعى: أيام الذبح أربعة يوم النحر، وثلاثة أيام التشريق بعده. وقد استدل القاضى أبو الحسن فى ذلك بقوله تعالى: ﴿لِيدْكُرُوا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ [الحج: ٢٨]، قال: والأيام المعلومات: يوم النحر، ويومان بعده والأيام المعدودات ثلاثة بعد يوم النحر، فيوم النحر معلوم غير معدود، واليومان بعده معلومان معدودان، والرابع معدود غير معلوم.

وفائدة وصفنا له بأنه معلوم أنه من أيام الذبح، وفائدة وصفنا له بأنه معدود أنه

٩٥٩ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠٠٩. البيهقي في السنن الكبرى ٢٧٩/٩. ومعرفة السنن والآثار ١٩١٧/١٤.

<sup>97.</sup> و - ذكره في الروض النضير ٣٢٢/٣. كشف الغمة ٢٨/٢. المحلى ٢٧٥/٧. ابن كثير تفسيره ١/ه ٢٤. المغنى ٣٣٨/٨. المجموع ٢٠٤/٨. ابن عبد البر في الاستذكار ١٩٧/١٥.

ودليلنا من جهة السنة الحديث المتقدم أن النبي الله الله عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ومعلوم أنه أباح الأكل منها في أيام الذبح، فلو كان اليوم الرابع منها لكان قد حرم على من ذلح في ذلك اليوم أن يأكل من أضحيته.

ودليلنا من حهة القياس أنه يوم مشروع النفر قبله، فلم يكن من أيام الذبح

مسألة: إذا ثبت أن أيام الذبح ثلاثة، فإن أفضلها أولها، وهو يوم النحر، قالمه ابن المواز وغيره.

ووجه ذلك قولـه تعـالى: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، ومعنى ذلك والله أعلم، المسارعة إلى الطاعة وأداء العبادة.

مسألة: وليس الليل من زمن الذبح في أضحية ولا هدى ولا عقيقة ومن فعل ذلك لم يجزه، رواه ابن حبيب عن مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي: تذبح الأضحية ليلاً.

قال القاضى أبو الحسن: وقد روى عن مالك: من فعل ذلك أحزأه، واستدل مالك فى ذلك بقوله: ﴿لِللَّكُ مِوا اسم اللَّه فَى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ﴿ [الحج: ٢٨].

قال القاضى أبو الحسن: أراد بذلك والله أعلم، التسمية على الذبيحة، وخص بذلك الأيام، فوجب أن يتعلق بها دون الليالي على ما نعتقده من القول بدليل الخطاب.

قال القاضى أبو الوليد، رحمه الله: وعندى أن التعلق بهذه الآية ليس من باب دليل الخطاب، وذلك أن الشرع ورد بالذبح فى زمن مخصوص وطريق تعلق النحر والذبح بالأوقات الشرع ولا طريق له غير ذلك، فإذا ورد الشرع بتعلقه بوقت مخصوص لقوله تعلى: ﴿ فَى أَيّا معلومات ﴾ [الحج: ٢٨]، وبنحر النبى في وذبحه أضحيته نهارًا، علمنا حواز ذلك فى النهار، ولم يجز أن نعديه إلى الليل إلا بدليل، وقد طلبنا فى الشرع، فلم نحد دليلاً، ولو كان لوجدناه مع البحث والطلب، فهذا من بساب الاستدلال بعدم الدليل.

فرع: ويستحب أن يؤخر أضحيته في اليوم الثاني والثالث إلى أن تطلع الشمس

ووجه ذلك أن ما قبل طلوع الشمس مختلف فيه أنه من الليل فيستحب الخروج مسن الخلاف، وإذا طلعت الشمس أخر إلى تمكن طلوعها، لئـلا يكـون الذبـح عنـد طلوعهـا كالقصد لها بذلك.

٩٦١ - مَالِك، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَـمْ يَكُنْ يُضَحِّى عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ (١).

الشرح: قوله: «لم يكن يضحى عما فى بطن المرأة» يريد أنه ليس له حكم الحى حتى يستهل صارحًا بعد الولادة، ألا ترى أنه لا يرث، ولا يحكم له بحكم الوصية، والأضحية من أحكام الحى، وقد روى محمد عن مالك: لا يعجبنى أن يضحى الرجل عن أبويه الميتين.

مسألة: قال ابن حبيب: وليس على من فيه بقية رق أضحية، ولا على سيدهم، لا أم ولد ولا غيرها، إلا أن يشاء أن يضحى عنهم، أو يدخلهم في أضحت م، أو يأمرهم بذلك من ماله أو أموالهم فحسن.

ووجه ذلك أن الرق ينافى القربة والمال، لكنه لما كانت هذه القربة عــائدة إلى منفعـة المتقرب بها، صحت من العبد بإذن السيد بخلاف الزكاة.

مسألة: ومن ولد له في أيام النحر، وقد ضحى، أو لم يضح، فعليه أن يضحمي عنه، قاله ابن حبيب.

ووجه ذلك أن وقت لزوم الأضحية هو وقت أدائها، وهو إلى غروب الشمس من آخر ثاني أيام التشريق، فمن ولد له مولود في ذلك الوقت أو أسلم من المشركين في ذلك الوقت، ثبت في حقه حكم الأضحية.

٩٦١ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠١٠. عبد الرزاق في المصنف ٣٨٠/٤.

<sup>(</sup>۱) قال فى الاستذكار ۱۰/ ۲۰۲ - ۲۰۷: الاختسلاف فى الضحية عن ما فى بطن المرأة شلوذ. وجمهور العلماء على ما روى عن ابن عمر فى ذلك. وذكر عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن عن ابن عمر أنه كان لا يضحى عن حبل، وكان يضحى عن ولده الصغار، والكبار، ويعق عن ولده كلهم.

الشوح: وهذه العبارة يستعملها أصحابنا فيما يأكد استحبابه وبلغ صفة ما من تأكيده الاستحباب، وإن لم يجب فعله. وقد قال ابن القاسم في المدونة: من تركها أثم، وهذا معنى الوجوب.

وقال ابن المواز في كتابه: هي سنة موجبة. وقال ابن حبيب: هي من واجبات السنن، وتركها حطيتة.

قال القاضى أبو محمد: أطلق بعض أصحابنا عليها أنها واجبة، وإنما يريدون بذلك أنها سنة مؤكدة، وهذا محتمل من الأقوال غير قول ابن القاسم وابن حبيب اللذين يؤثمان تاركها، فإنها لا تحتمل إلا الوجوب، والأول أشهر في المذهب، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيقة: هي واجبة على من ملك نصابًا من أهل الإقامة دون المسافر والمقيم الذي لا يملك النصاب، وذلك مائتا درهم بعد المنزل والخادم.

والدليل على ما نقوله ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أم سلمة أن النبي الله قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره (٢٠٠٠).

فوحه الدليل منه أنه هي علق ذلك بـإرادة المكلف، ولو كـان واحبًـا لـم يفتقـر إلى إرادته.

ودليلنا من جهة القياس أن هذه ذبيحة لا تجب على المسافر، فلم تجب على المقيم كالعقيقة. وفي المبسوط عن إسماعيل بن أبي أويس: أن المسافر لا أضحية عليه؛ لأنه ليس عليه صلاة عيد، والمشهور من مذهب مالك ما تقدم، والله أعلم.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فإن الأضحية على أهل الآفاق، وجميع الناس. قال ابن حبيب: صغيرهم وكبيرهم، وذكورهم وإناثهم.

قال ابن المواز: الأحرار من أهل منى وغيرها، والمقيم والمسافر في ذلك سواء، إلا الحاج خاصة في ذلك بمنى، فإنهم لا أضحية عليهم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم حديث رقم ۱۹۷۷. الترمذى حديث رقم ۱۹۲۳. أبو داود حديث رقم ۲۷۹۱. أبو داود حديث رقم ۲۷۹۱. النسائى فى الصغرى حديث رقم ۱۹۲۵. ابن ماحمه حديث رقم ۲۱۵۰. أحمد فى المسند حديث رقم ۲۲۱۱.

كتاب الضحايا .....كتاب الضحايا .....

ووجه ذلك أنه قربة في المال من غير الزكاة المفروضة فكانت عامة على من وحدها كزكاة الفطر. وأما الحاج بمني، فليس عليهم أضاح. قال ابن حبيب: وذبيحة الحاج هدى، وليست بأضحية، وليس وحوبه كوجوب الضحايا.

ووجه ذلك أن الحاج لما كان نسكه شعارًا، وهو التلبية كان نسسكه بالذبح شعارًا، وهو التقليد والإشعار. والأصل في ذلك أن النبي الله قلم قلم ما ساقه في حجه وعمرته وجعله هديًا، ولم يضح بشيء منه.

مسألة: ويلزم وصى اليتيم أن يضحى عنه، وإن كان ماله ثلاثين دينارًا، بشاة بنضف دينار رواه أشهب عن مالك في العتبية.

ووجه ذلك أن هذا من الحقوق التي تلزم من ماله لله تعالى، وهـذا المقـدار مـن المـال عند المـال عند المـال عند المـال المقدار، والله أعلم.

\* \* \*



# كتاب العقيقة

## ما جاء في العقيقة

٩٦٢ - مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّـهُ قَـالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّـهِ ﷺ عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَقَـالَ: «لا أُحِبُّ الْعُقُـوقَ»، وَكَأَنَّـهُ إِنَّمَـا كَرِهَ الاسْمَ، وَقَالَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَنْشُكَ عَنْ وَلَدِهِ، فَلْيَفْعَلْ».

الشرح: قوله فلله: «لا أحب العقوق»، ظاهره كراهية الاسم لما فيه من مشابهة لفظ العقوق، وآثر أن يسمى نسكًا، كما قال يوم الحديبية، حين ورد عليه سهيل بن عمر: «وسهل لكم من أمركم»(١)، وكره لحزن أن يسمى حزنًا.

قال مالك: إنه ليقع في قلبي من شأن العقيقة أن اليهود والنصارى يعمدون ماء يجعلونهم فيه، ويقولون: قد أدخلناهم في الدين بما يعملونه بصبيانهم، وإن من شأن المسلمين الذبح في العقيقة.

قال ابن عبد البر فى التمهيد ١٠١/٦؛ روى هذا الحديث ابن عبينة عن زيد بن أسلم، عن رحل من بنى ضمرة، عن أبيه، أو عن عمه هكذا على الشك. والقول فى ذلك قول مالك، ولا أعلمه روى معنى هذا الحديث عن النبى الله إلا من هذا الوجه، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن حده، عن النبى الله واختلف فيه على عمرو بن شعيب أيضًا.

<sup>(</sup>١) جزء من حديث طويل أخرجه البخارى في كتاب الشروط حديث رقم ٢٧٣٤.

كتاب العقيقة .....كتاب العقيقة .....

وقد عق رسول الله عن الحسن (٢)، فيقع في قلبي في الذبيح عن الصبي أنها شريعة للإسلام. قال مالك: وقد سمعت غيري يذكر ذلك.

فصل: وقوله: «ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل»، يقتضى أن العقيقة غير واجبة؛ لأنه على ذلك باختيار أبي المولود.

قال مالك في المبسوط: من لم يذبح ولم يطعم، فلا إثم عليه، وبهذا قال جمهور الفقهاء. وقال القاضي أبو الحسن البصرى وداود، إنهما قالا: هي واجبة. ودليلنا على صحة قول مالك الحديث المتقدم.

مسألة: إذا ثبت أنها غير واحبة، فإنها مستحبة. وقال أبو حنيفة: ليست بمشروعة.

والدليل على ما نقوله الحديث المتقدم، وفيه أنه على سماه نسكًا. والدليل على ذلك أيضًا حديث سمرة بن جندب، وفيه: أنه على قال: «مع الغلام عقيقته فهريقوا عنه دمًا» (٢)، والأمر يقتضى الوجوب أو الندب، فإذا اجتمعنا أجمعنا أنها ليست بواجبة، فأقل أحواله الندب.

فصل: وقوله: «فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل»، يقتضى أن ذلك فى مال الأب عن ابنه، ولذلك قال: «فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل»، ولو كان للمولود مال لكان الأظهر عندى أن تكون العقيقة فى مال الأب عن ابنه لقوله الله الشاء وأن ينسك عن ابنه»، فأثبت ذلك فى جهة الآباء عن الابن.

وقد قال مالك في المبسوط: يعق عن اليتيم من ماله، وظاهره أننه لا يلزم أحدًا من الأقارب غير الأب، والله أعلم.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فإن وقت ذبح العقيقة ضحى، ساعة تذبح الأضحية، رواه محمد، عن مالك. وقال ابن حبيب: لا تذبح العقيقة ليلاً ولا بالسحر ولا بالعشى إلا من الضحى إلى الزوال.

زاد مالك في المبسوط: ومن ذبحها قبل الأوان الذي تذبح الضحية فيه، لم أرها بحزية، وليذبح عقيقة أخرى ضحى يتحرى ذلك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذى حديث رقم ١٥١٩. وتمامه: «عق رسول الله على عن الحسن بشاة، وقال: يا فاطمة احلقى رأسه، وتصدقى بزنة شعره فضة، قال: فوزنته فكان وزنه درهما أو درهم». (٣) أخرجه البخارى حديث رقم ١٥١٥. الترمذى حديث رقم ١٥١٥. النسائى فى الصغرى حديث رقم ٢١٦٤. أبو داود حديث رقم ٢٨٣٩. ابن ماجسه حديث رقم ٢١٦٤. أحمد فى المسند حديث رقم ٢٩٦٧، ١٧٤١، الدارمى حديث رقم ١٩٦٧.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فإنها تذبح يوم سابع الصبى المولود، وذلك أن يمضى للمولود سبعة أيام وسبع ليال. روى سمرة بن جندب: أن رسول الله الله على قال: «كل غلام رهن بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى» (١٠).

فإن لم يعق عنه يوم سابعه، فهل يعق عنه بعد ذلك أم لا؟ روى ابن حبيب، عن ابسن وهب، عن مالك: من ترك أن يعق عن ابنه في يـوم سـابعه، فإنـه يعـق عنـه فـي السـابع الثاني، فإن ترك ففي الثالث، فإن حاوز ذلك فات وقت العقيقة.

وروى ابن حبيب، عن مالك: لا يجاوز بالعقيقة اليوم السابع. قال الشيخ أبـو بكـر: والقول الثانى أقيس.

وجه رواية ابسن وهب أن هذا نسك، فلم يكن وقبت ذبحه أقبل من ثلائمة أيام كالأضحية. ووجه الرواية الثانية أنه لما كان اليوم الثامن أقرب إلى السابع مما بعده، ثمم مع ذلك لا يذبح فيه، فبأن لا يذبح فيما بعده أولى.

مسألة: ولا يجوز تقديم العقيقة قبل السابع. قال مالك في المبسوط: إن مات الصبى قبل السابع، فليس عليهم أن يذبحوا عنه، فاقتضى ذلك أن وقت ثبوت حكمها هو الوقت المذكور من اليوم السابع، فإن أدرك الصبى ذلك الوقت ثبت حكمها، وإن مات قبل ذلك بطل حكمه، والله أعلم وأحكم.

٩٦٣ - مَالِك، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَـالَ: وَزَنَـتْ فَاطِمَةُ بنْتُ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ فَتَصَدَّقَتْ بِرِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً.

٩٦٤ - وَحَدَّثَنِي عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حسين

<sup>(</sup>٤) أحرجه الترمذى حديث رقم ١٥٢٢. النسائى فى الصغرى حديث رقم ٤٢٢٠. أبو داود حديث رقم ٢٨٣٧، ٨٣٨. أبو داود حديث رقم ٣١٦٥. أحمد فى المسند حديث رقم ٩١٩٠، ٢٧٧٠، ٢٧٧٠، ١٩٧٤١. الدارمى حديث رقم ١٩٦٩.

٩٦٣ - أخرجه الترمذي في الأضاحي ١٣٣٩. البيهقي في معرفة السنن والآثـار ١٩١٤٢/١٤. وذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠٤٠.

<sup>978 -</sup> أخرجه الترمذي في الأضاحي ١٤٣٩. وذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠٤١. وقال في الاستذكار برقم ١٠٤١. وقال في الاستذكار ٣٧٠/١٥ هذا الحديث قد روى عن ربيعة، عن أنس، وهو خطأ،

الشرح: فعل فاطمة، رضى الله عنها، هذا حسن لمن فعله، وليس ذلك بـلازم، قالـه القاضى أبو محمد. وقال الشيخ أبو القاسم فى تفريعه: ليس على النـاس التصديـق بـوزن شعر المولود ذهبًا أو ورقًا، ومن فعله فلا بأس به.

وقال مالك في العتبية: ما ذلك من عمل الناس، وما أرى ذلك عليهم، ومعناه والله أعلم، أنه ليس بلازم، ولا بأمر مشروع، ومن فعل ذلك ابتداء من غير أن يرى ذلك لازمًا، فلا نكير فيه، بل هو فعل بر، ويستحب أن يحلق شعر الصبى يوم سابعه، قاله بن حبيب.

وقال الشيخ أبو إسحاق: هو معنى قول النبي ﷺ: «وأميطوا عنه الأذى»(١).

\* \* \*

## العمل في العقيقة

٩٦٥ - مَالِك، عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ
 عَقِيقَةً إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَكَانَ يَعُقُ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ عَنِ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ.

الشرح: قوله: «أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها» (١)، كان ذلك من فعل عبد الله بن عمر؛ لأن العقيقة مشروعة، وهي من عمل

حوالصواب عن ربيعة ما في الموطأ.

<sup>(</sup>١) حزء من حديث تقدم تخريجه.

٩٦٥ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠٤٢.

<sup>(</sup>۱) قال في الاستذكار ٣٧٦/١٥: عمل قوم حبر ابن عمر هذا على أنه كان يجيز أن يعق عن الكبير، والصغير. وليس في الحديث عنه ما يدل على ذلك؛ لأنه يحتمل أمن يكون السائل له من أهله، سأله العقيقة عن ولده، وعن نفسه. وروى هذا الحديث عبيد الله، وأيرب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان لا يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياه. قال: وكان يقول: عن الفلام شاة، وعن لجارية شاة. قال أبو عمر: أحاز بعض من شذ أن يعق الكبير عن نفسه، بالحديث الذي يرويه عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن أنس قال: عق النبي عن نفسه بعدما بعث بالنبوة. وعبد الله بن محرر ليس حديثه بحجة. وقد قيل عن قتادة أنه كان يفتى به. وروى عنه معمر، قال: من لم يعق عنه أحزأته ضحيته. قال أبو عمر: في قول رسول الله على: «من ولد=

٢٠٢
 البر، وكان لا يسأله أحد من أهله المعونة على البر إلا أعانه عليه وأجابه إليه.

فصل: وقوله: «وكان يعق عن ولده بشاة عن الذكور والإناث»، هذا مذهب مالك. وقال أبو حنيفة: يعق عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة. قال ابن حبيب: روى عن عائشة شاتان عن الغلام، وشاة عن الجارية، وذلك حسن لمن أحدثه.

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك، حديث ابن عباس المتقدم، أن رسول الله على عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا، ولا يفعل على إلا الأفضل، ولما واظب على هذا ثبت أن ذلك هو الأفضل، وعند المحالف أن الشاة الواحدة ليست بمجزية عن الغلام.

ودليلنا على ما نقوله أن هذا ذبح متقرب به، فاستوى فيه الذكر والأنثى كالأضحية والهدى.

٩٦٦ - مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَسْتَحِبُّ الْعَقِيقَةَ، وَلَوْ بِعُصْفُورٍ.

الشرح: قوله: «يستحب العقيقة، ولـو بعصفور»، قـال ابـن حبيب: ليـس يريـد أن يجزى العصفور، وإنما أراد بذلك تحقيق استحباب العقيقة، وأن لا تــترك، وإن لـم تعظـم فيها النفقة. وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك: لا يعق بشيء من الطير، ولا الوحش.

ووجهه أن العقيقة نسك يتقرب به، فلم يجز من غير بهيمة الأنعام كالأضحية والهدى.

مسأله: ولا يعق إلا بالضأن والمعز والإبل والبقر، قاله مالك. قال ابن حبيب: والضأن أفضلها. قال مالك في المبسوط: ثم المعز أحب إلى من الإبـل والبقـر. وقـال الشـيخ أبـو

<sup>=</sup>له ولد، فأحب أن ينسبك عنه، وقوله ﷺ: «مع الغلام عقيقة، والغلام مرتهن بعقيقته». وروى: «المولد مرتهن بعقيقته». وذلك كله سواء دليل على أن العقيقة عن الغلام، لا عن الكبير. ٩٦٠٠ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠٤٤.

قال ابن عبد البر في الاستذكار ٥ ٣٨٣/١: هكذا رواه عبيد الله بن يحيى، عن أبيه يحيى بن يحيى. ورواه ابن وضاح، عن يحيى، فقال فيه: سمعت أبي يقول: تستحب العقيقة، ولو بعصفور. وكذلك رواه أكثر الرواة، عن مالك في الموطأ. ورواه مطرف بن القاسم، وعلى بن زياد، وغيرهم، فقالوا فيه: عن محمد بن إبراهيم أنه قال: تستحب العقيقة، ولو بعضفور، ولم يقولوا: عن أبيه. وليس في هذا الخبر أكثر من استحباب العقيقة.

وجه الرواية الأولى أن هذا نسك، فكان للإبل والبقر فيه مدخل كالأضحية والهدى. ووجه الرواية الثانية أن النبى على عق عن الحسن والحسين بشاة شاة، وأفعاله على الوجوب، إما في وجوب الفعل، وإما في تعليقه بجنس العين.

مسألة: والمسن الذى يجزى فى العقيقة من كل جنس من أجناس الأنعام، هو المسن الذى يجزى فى الضحايا، رواه الشيخ أبو القاسم عن مالك. قال ابن حبيب: وهذا فى شاة النسك، وأما ما يكثر به الطعام، فلا يراعى فيه جنس ولا سن ولا غير ذلك.

قال مالك في المبسوط: ذبحت عن ولدى عقيقة، فذبحت من الليل ما أريد أن أدعو إليه إخواني وغيرهم، فلما كان ضحى، ذبحت شاة العقيقة، فأهديت منها للحيران، وأكل منها أهل البيت.

٩٦٧ - مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ عُقَّ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ ابْنَىْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

الشرح: قوله: «عق عن الحسن والحسين»، يقتضى أنه سنة؛ لأنه إن كان من فعل النبى الله فهو السنة التي يلزم المصير إليها، وإن كان من فعل غيره، فمثل هذا لا يخفى عليه الله الحسن والحسين، فإذا أقر عليه ثبت جوازه.

٩٦٨ – مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبْيْرِ كَـانَ يَعُـقُّ عَـنْ بَنِيـهِ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ، بشَاةٍ شَاةٍ.

<sup>977 –</sup> أحرجه النسائي في الصغرى حديث رقم ٤٢١٣. أحمد في المسند حديث رقم ٢٢٤٩٢، ٢٢٥٤٩

٩٦٨ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم.١٠٤٣.

قال في الاستذكار ٥ /٣٧٨: الحجة لمالك، ومن قال بقوله بقوله في ذلك حديث أيسوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله على عق عن الحسن، والحسين كبشًا كبشًا. ذكره أبو داود، عن أبي معمر، عن عبد الوارث، عن أيوب. وروى حعفر بن محمد، عن أبيه أن فاطمة ذبحت عن حسن وحسين كبشًا كبشًا. وهو قول ابن عمر، وعروة بن الزبير، وأبي حعفر محمد ابن على. وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، والطبري، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. وهو قول عائشة. وروى ذلك عن ابن عباس أيضًا. والحجة لهم حديث عطاء ابن أبي رباح، عن حبيبة بنت ميسرة ابن أبي خيثم الفهرية مولاته، أنها أخبرته عن أم كرز الكعبية سمعتها تقول: سمعت رسول الله على يقول في العقيقة: «عن الغلام شاتان، مكافئتان، وعن الجارية شاة».

الشرح: قوله: «كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة»، يقتضى المساواة بين الذكور والإناث في ذلك، ويقتضى الاشتراك فيها، ولا يضحى عن ابنين بشاة واحدة، ولا بشاتين يشترك بينهما في كل واحدة. وقد رواه الشيخ أبو القاسم عن مالك.

ووجه ذلك أنه نسك، فلا يجوز الاشتراك فيه كالهدى والأضحية، وإذا ولدت المرأة توأمين، فقد روى ابن حبيب، عن مالك: كل واحد منهما بشاة.

قَالَ مَالِك: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَقِيقَةِ أَنَّ مَنْ عَتَّ، فَإِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ اللَّكُورِ وَالإِنَاثِ، وَلَيْسَتِ الْعَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ، وَلَكِنَّهَا يُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ بِهَا، وَهِي مِنَ اللَّمْرِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا فَمَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ، فَإِنَّمَا هِي بِمَنْزِلَةِ النَّسُكِ الأَمْرِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا فَمَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ، فَإِنَّمَا هِي بِمَنْزِلَةِ النَّسُكِ وَالضَّحَايَا لا يَجُوزُ فِيهَا عَوْرَاءُ وَلا عَجْفَاءُ وَلا مَكْسُورَةً القرن وَلا مَرِيضَةً وَلا يُيَاعُ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ وَلا جَلْدُهَا و تكسر عِظَامُهَا وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْ لَحْمِهَا وَيَتَصَدَّقُونَ مِنْ لَحْمِهَا السَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا.

الشرح: وهذا كما قال أن من أراد أن يعق عن ولده، فإنما يعق عنهم بشاة شاة؛ لأنه سنة العقيقة، وقد تقدم ذكره.

وقوله: «فمن عق عن ولده، فإنما هي بمنزلة النسك من الضحايا لا تجزى فيها عوراء و العجفاء»، يريد أن حكمها في سلامتها من العيوب حكم الضحايا.

ووجه ذلك أنه نسك متقرب به، فشرعت فيه السلامة فيه من العيوب كالضحايا.

فرع: ومن وجدها بعد أن ذبحها معيبة عيبًا يمنع إجزاءها؟.

قال القاضى أبو الوليد: فعندى أنه يلزم لها ما لم يفت وقتها، وإن فات وقتها، فلا شيء عليه ويكره، وحكم لحمها حكم لحم أضحية ذبحها ثم وحد بها ما يمنع إحزاءها.

فصل: وقوله: «ولا يباع شيء من لحمها ولا جلدها»، لأنه بعد الذبح لا يبقى فيها من معنى الملك أكثر من الانتفاع بها والتصدق، فأما أن يجوز له بعد أن نسك أن يبيع شيئًا منها، فلا. وقد ذكر ذلك الشيخ أبو القاسم في تفريعه.

فصل: وقوله: «وتكسر عظامها» قال ابن حبيب: إنما قاله مالك؛ لأن أهمل الجاهلية كانوا إذا عقوا عن المولود لم يكسروا العظام، وإنما كانت العقيقة تفصل من مفصل إلى مفصل، فأتى الإسلام بالرخصة في ذلك، إن أحب أهلها يصنعون من ذلك ما وافقهم. كتاب العقيقة .....

وفى الجملة إن كسر عظامها ليس بلازم، وإنما لا يجوز تحرى الامتناع منه، والعقيقة في ذلك كسائر الذبائح، وربما كان لها مزية المخالفة لفعل أهل الجاهلية.

فصل: وقوله: «ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها»، أما أكل الناسك بها من لحمها، فلأنها ذبيحة مشروعة كمشترك الأضحية، وكذلك وحمه التصدق منها. وقد قال الشيخ أبو القاسم: لا بأس بالأكل منها، والإطعام من غير حد.

فصل: وصفة الإطعام منها، في العتبية: ليس الشأن عندنا دعاء الناس إلى طعامها، ولكن يأكل أهل البيت والجيران. وقال ابن المواز، عن ابن القاسم: يغرف منه للحيران. قال مالك: فأما أن يدعوا إليه الرجال، فإني أكره الفحر.

وقد قال مالك في المبسوط: عققت عن ولدى وذبحت ما أريد أن أدعو إليه إخوانسي وغيرهم، وهيأت طعامهم، ثم ذبحت ضحى شاة العقيقة، فأهديت منها للجيران، وأكل منها أهل البيت، وكسروا ما بقى من عظامها، فطبخت، فدعونا إليها الجيران، فأكلوا وأكلنا.

قال مالك: فمن وحد سعة، فأحب له أن يفعل هذا، ومن لم يجد، فليذبح عقيقة، ثم ليأكل وليطعم منها، وهذا مخالف لما علل ابن القاسم للمنع من ذلك بالفخر.

وما قاله يقتضى أن سنة العقيقة أن يطعم منه الناس فى مواضعهم؛ لأنها نسك كالأضحية والهدى، فإن فضل منها شىء وأراد أن يدعو إليه من يخصه من جار أو صديق، فلا بأس بذلك كالأضحية.

وأما طعام الصنيع، وهو الإعذار، فليس من سنة الضحايا ولا العقيقة، فمن أراد أن يفعل ذلك بعد أداء سنة العقيقة فليفعل، ومن اقتصر على العقيقة فليحرها على سنتها. قال مالك: ولو أن صاحب العقيقة أكلها لم أر بذلك بأسًا، وأحسب إلى أن يعمل فيها بسنة الأضحية والهدى، قال الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وأطعموا ﴾ [الحج: ٢٨]، الآية.

فصل: وقوله: «ولا يمس الصبى بشىء من دمها»، معنى ذلك أنهم كانوا فى الجاهلية يخضبون بطنه يوم العقيقة، فإذا حلقوا الصبى وضعوها على رأسه، فورد الشرع أن يجعلوا مكان الدم خلوقًا، فيستحب أن يخلق بالخلوق رأس الصبى بدلاً من الدم الذى كان في الجاهلية.

وقال القاضى أبو محمد: لا بأس بالخلوق بدلاً من الدم، الذى كانت تفعله الجاهلية، وذلك مباح، والله أعلم وأحكم.

# بالمال الخالميا

# كتاب الذبائح ما جاء في التسمية على الذبيحة

979 - مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَان، وَلا نَدْرِى هَلْ سَمَّوُا اللَّهَ عَلَيْهَا ثُمَّ كُلوا».

قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ فِي أُوَّلِ الإسْلامِ.

الشرح: قوله: «يا رسول الله، إن ناسًا يأتوننا بلحمان، ولا ندرى هل مسموا الله عليها أم لا؟»، وإقرار رسول الله الله الله على هذا السؤال، وبحاوبته إياهم بما حاوبهم به، دليل على اعتبار التسمية في الذبح، ولو لم يكن للتسمية في ذلك حكم، لقال لهم: وما عليكم من التسمية، سموا أو لم يسموا سواء، كما أن العجن والطبخ والزراعة لما لم يكن للتسمية تأثير فيها، لم يكن للسؤال عمن فعل ذلك أو تركه وجه.

وقد اختلف أهل العلم في تأثير التسمية في الذبيحة، فروى ابن القاسم، عن مالك في المدونة: فمن تعمد ترك التسمية على الذبيحة لم تؤكل ذبيحته، فإن تركها ناسيًا أكلت، وإلى هذا ذهب الشيخ أبو بكر، والقاضي أبو محمد، وبه قال أبو حنيفة.

وقال أشهب: تؤكل إلا أن يترك ذلك مستخفًا. وقال أبو بكر بن الجهم، والقاضى أبو الحسن: إن تركها عامدًا، كره أكل تلك الذبيحة، ولا تحرم. وقال الشافعي: من تركها عامدًا أو ناسيًا لم تؤكل.

<sup>979 -</sup> أخرحه البخارى في البيوع ١٩١٦، الذبائح والصيد ٥٠٨٣، التوحيــد ٦٨٤٩. والنسائي، في الضحايا ٤٣٥٨. وأبو داود في الضحايا ٢٤٤٦. وابن ماحه في الذبائح ٣١٦٥. والدارمــي في الأضاحي ١٨٩٤.

وقال ابن عبد البر في التمهيد ٤٩/٧: لم يختلف عن مالك فيما علمت في إرسال هذا الحديث، وقد أسنده جماعة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

كتاب الذبائح .....كتاب الذبائح ....

ودليلنا على وجوب التسمية، وأنها شرط في صحة الذبيحة مع الذكر، قول تعالى: هولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [الأنعام: ١٢١]، ودليلنا من جهة القياس أنه معنى ورد الشرع بأنه فسق، فوجب أن يكون حرامًا. أصل ذلك سائر الفسوق من قذف المحصنات والزنى وشرب الخمر.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فالذى يستعمل من التسمية. قال ابن المواز: يقول: بسم الله والله أكبر.

قال ابن حبيب: ولو قال: بسم الله فقط، أو الله أكبر فقط، أو لا إله إلا الله، أو سبحان الله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، من غير تسمية أجزأه. وكذلك كل تسمية لله تعالى، ولكن ما وضى عليه الناس أفضل.

ووجه ذلك أن هذا ذكر الله تعالى. قال مالك فى العتبية: وإن زاد ذابح أضحيته: ربنا تقبل منا إنك أنت السميم العليم، وكره أن يقال: اللهم منك وإليك، وعابه وشدد الكراهية فيه، وقال: لا يقال ذلك إذا أعتق.

فصل: وقوله على: «سموا لله تعالى شم كلوا»، يحتمل أن يريد به الأمر السمية عند الأذل؛ لأن ذلك مما بقى عليهم من التكليف. وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم من غير علمهم، فلا تكليف عليهم فيه، وإنما يحمل على الصحة حتى يتبين خلافها.

ويحتمل أن يريد به أن سموا الله أنتم الآن، فتستبيحون به أكل ما لم تعرفوا، أذكر اسمى عليه أم لا، إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إن سمى الله عز وجل.

فصل: وقول مالك: «وذلك في أول الإسلام»، لما روى في حديث عائشة في هذا الحديث: أن الذابحين كانوا حديثي عهد بالإسلام ما يصح أن لا يعلموا مشل هذا، ولم يبلغ بعد إليهم شرع النبي في أو ممن يكثر منهم النسيان لمثل هذا أو الغفلة عنه لما لم تحر لهم به عادة. وأما الآن، فقد حرت به العادة حتى لا يكاد ذابح يترك ذلك، ولا نجد أحد إلا يعلم أن التسمية مشروعة عند الذبح.

، ٩٧٠ - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ أَمَرَ غُلامًا لَهُ أَنْ يَذْبَحَهَا قَالَ: لَهُ سَمِّ اللَّهَ فَقَالَ الْمَخْزُومِيَّ أَمَرَ غُلامًا لَهُ أَنْ يَذْبَحَهَا قَالَ: لَهُ سَمِّ اللَّهَ فَقَالَ

٩٧٠ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠١٢.

٢٠٨ الْغُلامُ: قَدْ سَمَّيْتُ، فَقَالَ لَهُ: سَمِّ اللَّهَ وَيْحَكَ، فقال لَهُ: قَـدْ سَـمَيْتُ اللَّهَ. فَقَـالَ لَـهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ: وَاللَّهِ لا أَطْعَمُهَا أَبَدًا.

الشرح: قوله للغلام: «سم الله»، إذا كان لما خاف أن يغفل عنه من ذلك وينساه، ولم يقنع بإخبار الغلام له بأنه قد سمى الله، وأراد أن يسمع ذلك منه، فلما لم يسمعه الغلام التسمية، واقتصر على إخباره بذلك، وفات موضع التسمية بإكمال الذبح، أقسم أن لا يأكل الذبيحة.

وفى المدونة، قال مالك فى تفسير هذا الحديث: لا أرى ذلك على الناس إذا أخبر الذابح أنه قد سمى. وروى ابن حبيب، عن مطرف، عن مالك مثله، وعلى هذا يكون فعل ابن عياش على وجه التناهى فى الورع، والأخذ فى خاصة نفسه بالأحوط.

ولعله قد أباح لغيره أكلها، أو التصدق بها، أو أعطاها محتاجًا إليها. وأما أن يحرم أكلها، فلا يجوز ذلك، ولا يجوز إطراحها؛ لأن في ذلك إضاعة للمال وإفساد للطعام.

وقد روى ابن حبيب في كتابه، قال مالك: وحسبت أنه أتهم الغلام حين لم يسمعه التسمية. قال مالك: فمن ورع كما ورع ابن عياش، فلا بأس به.

قال عبد الملك: وإنما الرخصة فيما لا تهمة فيه مثل حديث هشام بن عروة، عن أبيه، أنه سأل رسول الله على الله على الله على على الله عليها أم لا.

وهذا الذى روى عن مالك، حلاف لما ذكره أولاً؛ لأن من اتهم غيره بتعمد ترك التسمية، وكان عنده ممن يرضى بذلك ويقصده مع الإذكار له به، فإن الأحوط إطراح ذبيحته، والامتناع من أكلها، ولا يصدق فيما أخبر به من تسميته، والله أعلم.

#### \* \* \*

## ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة

٩٧١ - مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ الأَنْصَارِ مِنْ - ٩٧١ - أخرجه النسائى ٢٢٥/٧ عن رافع بن خديج. وذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠١٣.

قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/٦ه: هكذا رواه جماعة الموطأ مرسلاً، ومعناه متصل من وحوه ثابتة عن النبي على ولا أعلم أحدًا أسنده عن زيد بن أسلم، إلا جرير بن حازم، عن أيوب، عن=

كتاب الذبائح .....

بَنِي حَارِثَةَ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً (١) لَهُ بِأُحُدٍ، فَأْصَابَهَا الْمَوْتُ فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ (٢) فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ فَكُلُوهَا».

الشرح: قوله: «فأصاب الموت»، يريد أنه أصابه من المرض ما تيقن أن الموت متصل به فذكاها بشظاظ، وهى فلقة عود، ولعله أن يكون محددًا على صفة سنان الرمح أو السكين الذي يمكن الطعن بمثله، فيفرى بحدته.

وفى الذكاة أربعة أبواب، أحدها: فى صفة المذكى، والثانى: فى صفة ما يذكى به، والثالث: فى صفة الذكاة، والرابع: فى بيان محل الذكاة. فأما الباب الأول فى صفة المذكى، فسيرد بعد هذا مستوعبًا فى حديث ابن عياش، إن شاء الله.

#### \* \* \*

## الباب الثاني في صفة ما يذكي به

أما ما يذكى به، فإنه كل محدد يمكن به إنفاذ المقاتل وإنهار الدم بالطعن فى لبة ما ينحر، والفرى فى أوداج ما يذبح مما لا يختص بطائفة من الكفار فى قتل الحيوان به لأكل.

قال ابن المواز، عن مالك: وقد أجاز رسوال الله الله الذكاة بالحجارة والشظاظ. وقال: يريد المروة، وشقة العصا والقصب، وكل ما أنهر الدم، فكل إلا السن والظفر. قال محمد: وهو من مذهب مالك.

وقال ابن حبيب: مما يذكى به الضرار، جمع ضرر، وهى فلقة الحجر، والليطة وهى فلقة القصب، والشطير فلقة العصا.

<sup>-</sup>زید بن أسلم، عن عطاء بن یسار، عن أبی سعید الخدری، ذکره البزار قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا حریر بن حازم، عن أیوب. وذکره أبو العباس محمد بن إسحاق السراج فی تاریخه، قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش، قال: حدثنا حبان ابن هلال، قال: حدثنا حریر بن حازم، قال: حدثنا أیوب، عن زید بن اسلم فلقیت زید بن أسلم، فحدثنی عن عطاء بن یسار، عن أبی سعید الخدری، قال: کانت لرحل من الأنصار ناقة ترعی فی قبل أحد، فنحرها بوتد؛ فقلت لزید: وتد من حدید أو حشب؟ قال: لا بل من حشب، وأتی النبی شی فسأله، فأمره بأكلها.

<sup>(</sup>١) لقحة: بكسر اللام وفتحها الناقة ذات اللبن.

<sup>(</sup>٢) بشظاظ، بكسر الشين المعجمة وإعجام الظاءين: العود المحدد الطرف وفسر في بعض طرق الحديث بالوتد.

۲۹ .....
 وروى ابن وهب، عن مالك في المبسوط: أن كل شيء يصنع من فخار أو عظم أو
 قرن أو شيء يفرى، فإنه جائز.

وقال ابن حبيب: لا بأس أن يذبح بفلقة العظم ذكيًا، كـان أو غير ذكـى، إذا بضع اللحم وأنهر الدم، فحصل الخلاف بين رواية ابن المواز، وبين ما أوردنـاه بعــد هــذا فـى الذكاة بالعظم والظفر.

وقد اختلف أصحابنا العراقيون في ذلك، فقال القاضى أبو الحسن في كتابــه الظاهر من مذهب مالك: إنه لا يستبيح الذكاة بالسـن والظفـر، ورأيـت لبعـض شـيوخنا مـن أصحابه أنه مكروه ومباح بالعظم.

قال: وعندى أن السن إذا كان عريضًا محددًا، والظفر كذلك حتى يمكن قطع الحلقوم به فى مرة واحدة، فإنه تصح الذكاة به، وكذلك سائر العظام متصلة أو منفصلة، سواء كانت مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه.

وقال الشافعى: لا تجوز الذكاة بذلك مثل الرواية الأولى عن مالك. وقال أبو حنيفة: إن كانا متصلين لم تصح الذكاة بهما، وإن كانا منفصلين صحت الذكاة بهما. والرواية التى نسبها القاضى أبو الحسن إلى أبى حنيفة هى لابن حبيب فى واضحته، قال: وإذا كان السن والظفر منزوعين وعظما حتى يمكن الذبح بهما، فلا بأس بذلك.

فوجه رواية المنع ما روى عن النبى الله عليه الله عليه فكل، ليس السن وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأخبرك عنه، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة (٢٠).

ودليلنا من جهة القياس أن الشرع قد ورد باعتبار صفة الذابح، واعتبار صفة الآلة، ثم ثبت وتقرر أن ما نهى عنه من صفة الذابح بمنع صحة الذبح، فكذلك ما نهى عنه من صفة الآلة وتحريره أن هذا معنى ورد الشرع باعتبار صفته فى الذبح، فلم يجهز استعمال ما نهى عنه من ذلك. أصله الذابح.

ووجه رواية الإباحة، قوله تعالى: ﴿وَهُمَا أَكُلُ السَّبِعِ إِلاَ مَا ذَكَيْتُمَ ۗ [المَّائدة: ٣]، والذَكاة فرى الأوداج، وقد وجد من هذا الذي ذبح بالسن والظفر، فوجب أن تؤكل ذبحته.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى حديث رقم ٢٤٨٨، ٢٠٠٧، ٣٠٧٥، ٥٥٠٩، ٥٥٠٩، ٥٠٠٥. مسلم حديث رقم ١٩٣٨، النسائى فى الصغرى حديث رقم ٤٤٠٩. أحمد فى المسند حديث رقسم ١٥٣٧٩، ١٥٣٨، ١٥٣٨٠.

فرع: إذا ثبت ذلك، فقد قال القاضى أبو الحسن: تجوز الذكاة بالسن والظفر المتصلين، وأجاب عن الحديث بجوابين، أخدهما: أنه يحمله على الكراهية. والثانى: أنه يحمله على الظفر والسن الصغيرين الذين لا يصح قطع الأوداج بهما.

فعلى هذا في المسألة ثلاثة أقوال، أحدها: أنه لا تجوز الذكاة بسن ولا ظفر، متصل ولا منفصل، وهي الرواية التي حكاها القاضي أبو الحسن، عن مالك، وهو الظاهر من رواية ابن المواز.

والرواية الثانية: أنه لا تجوز الذكاة بهما، منفصلين ومتصلين، وهذا الظاهر من رواية ابن وهب، عن مالك في المبسوط، وهو اختيار القاضي أبي الحسن. والرواية الثالثة: تجوز الذكاة بهما منفصلين، ولا تجوز الذكاة بهما متصلين، وهذا الذي قاله ابن حبيب.

قال القاضي أبو الوليد: والرواية الأولى أصحها عندى، والله أعلم.

مسألة: ورأيت القاضى أبا الحسن قد شرط فى صفة ما يذكى بــ أن يفـرى الأوداج والحلقوم فى دفعة واحدة، قال: وما كان مــن ذلـك لا يفـرى الحلقـوم والـودج إلا فى دفعات، فلا تجوز الذكاة به، قال: ولو وجد هذا من السكين لمنعنا منه.

ورأيت ابن حبيب قد قال في المنجل المضرس: لا خير في الذكاة به؛ لأنه ولا إخالـه يقطع كما تقطع الشفرة، إذا رعدت به اليد للإجهاز.

وقال ابن حبيب: قوله: «ولا مردد»، يعنى أن يرفع يده ثم يردها، ولكن يجهز أول ما يضع يده، ولعل القاضى أبا الحسن قد أراد هذا، فأما ترديد اليد من غير رفع، فلابد للذابح منه في الأغلب.

#### \* \* \*

# الباب الثالث في صفة الذكاة

قال محمد في كتابه: السنة أخذ الشاة برفق، وتضجع على شقها الأيسر، ورأسها مشرق، وتأخذ بيدك اليسرى جلدة حلقها من اللحى الأسفل بالصوف، فتمده حتى تتبين البشرة، وموضع السكين في المذبح، حيث تكون الجوزة، ثم تسمى الله تعالى، وتمد السكين مدًا مجهزًا من غير تردد، ثم ترفع ولا تنجع، ولا تردد وقد حددت شفرتك قبل ذلك، ولا تضرب بها الأرض، ولا تجعل رجلك على عنقها، ولا تجرها برجلها.

٢١٢ .....

مسألة: فإن ترك التوجيه إلى القبلة، ففي المدونة: يأكل منها، وبئس ما صنع. وقال ابن حبيب: إن ترك ذلك عامدًا لم تؤكل.

ووجه الرواية الأولى أنه ترك صفة مندوبًا إليها من صفة الذبح، وذلك يقتضى فساد الذبيحة كما لو ذبحها بيسراه. ووجه الرواية الثانية أنه قد ترك ما سن في الذكاة من القربة عامدًا، فأشبه ترك تعمد التسمية، وظاهر قوله في المدونة: وبئس ما صنع، يقتضى العمد، والله أعلم.

مسألة: ومن رفع يده قبل أن يجهز على ذبيحته، ثم رجع فأجهز، قبال ابن حبيب: إن رجع فى فور الذبح قبل أن يذهب ويذبح الذبيحة، فذلك حائز، وإن رجع بعد أن تباعد لم تؤكل. قال سحنون: لا تؤكل، وإن رجع مكانه.

وتأول بعض أصحابنا عن سحنون أن رفع يده كالمختبر أو ليرجع، فيتم الذكاة، ثـم رجع، رجع في فوره فأتمها، فإنها تؤكل، وإن كان رفع يده على أنه قد أتم الذكاة. ثـم رجع، فأتمها لم تؤكل.

قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فقلت للشيخ أبى الحسن: يجب أن يكون الأمر بالعكس، فإذا رفع يده ليختبر لم تؤكل، وإذا رفع يده على أنه أتم الذكاة أكلت، وصوبه الشيخ أبو الحسن.

#### \* \* \*

## الباب الرابع في بيان محل الذكاة

الحيوان على ثلاثة أضرب، ضرب يختص بالنحر، وضرب يختص بالذبح، وضرب يجوز فيه الأمران. فأما ما يختص بالنحر، فالإبل حاصة على أنواعها بختها وعرابها ونجبها، ومحل النحر اللبة، ولم أر لأحد من أصحابنا ذكر مراعاة معنى في النحر أكثر مما ذكرناه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم حديث رقم ١٩٥٥. الترمذي حديث رقم ١٤٠٩. النسائي في الصغرى حديث رقم ١٤٠٩. النسائي في الصغري حديث رقم ١٢٨١٠. أبن ما ٢٨١٠. أبن ما ١٦٦٧٠، ١٦٦٦٧، ١٦٦٦٧، ١٦٦٦٧، ١٦٦٧٠، ١٦٦٧٨، ١٦٦٨٩، ١٦٦٨٩.

فأما ما يختص بالذبح، فهو جميع الحيوان المذكى غير الإبل والبقر. وأما ما يجوز فيه الأمران، فهو البقر على أنواعها من الجواميس، وحكم الخيل حكم البقر في الذكاة لمن استباح أكلها.

وقد قال الشيخ أبو بكر في شرحه الكبير: وقد قيل إن عنق البقرة لما كان فوق عنق الشاة، ودون عنق البعير، حاز فيها الأمران جميعًا، الذبح والنحر، لقرب خروج الدم من حوفها بالذبح، والنحر فيه أخف، ولم يجز الذبح في البعير لبعد خروج الدم من حوفها بالذبح.

زاد القاضى أبو محمد: فيكون في ذلك تعذيبه وزيادة في ألمه، والنحر فيه أحف. قال الشيخ أبو بكر في الفيل: إذا نحر لا بأس بالانتفاع بعظمه وحلده، فخصه بالنحر مع قصر عنقه.

قال القاضى أبو الوليد: ووجه ذلك عندى أنه لا عنق له، ولا يمكن لغلظ موضع حلقه واتصاله بجسمه أن يذبح، وكان له منحر، فكانت ذكاته فيه.

وقال الشيخ أبو بكر: وكذلك لم يجز النحر في الشاة لعمدم تمكن النحر فيها إذ لا لبتة لها. زاد القاضي أبو محمد: ولقرب موضع النحر من حاصرتها، فلا يمكن من نحرها إلا بما يصل إلى حوفها، فيكون كالطعن في حوفها.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فالذبح عند مالك أفضل في البقر. وروى إسماعيل بن أبى أويس، عن مالك: من نحر البقر، فبئس ما صنع؛ لأن الله تعالى قال: (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة البقرة: ٢٧]، فأمر بالذبح.

ووجه ذلك أنه أمر بالذبح، ولابد أن يكون على الوجوب أو الندب، وأقل أحواله الندب، وهذا إنما يصح التعلق به على قول من يقول: إن شريعة من قبلنا شريعة لنا، إلا أن يتبين النسخ في القضية نفسها، وعلى كل حال، فقد قال مالك: إن نحرت تؤكل، لما قدمناه من أن الأمرين يتهم فيها.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فإن الذبح في الحلق، وهو ما دون الجوزة تكون الجوزة إلى الرأس، قاله ابن المواز وابن حبيب، وقال: إن لم يفعل ذلك، فإنه لا يقطع الحلقوم، وإنما يقطع الجلدة المتعلقة بلحى الذبيحة.

فرع: فإن لم يفعل وترك الجوزة إلى الجسد، فالذي حكى القاضي أبو محمد عن

المذهب: إنها تؤكل، وبه قال ابن حبيب والشيخ أبو إسحاق، وكذلك روى ابن المواز والعتبى وغيرهما، عن ابن القاسم، ورواه ابن وضاح، عن عبد الله بن عبد الحكم، ورواه محمد بن عمر، عن مالك.

وأما ابن وهب، فروى عنه العتبى وغيره: إنها تؤكل. وكذلك روى عن أشهب ومحمد بن عبد الحكم، وأبى مصعب، وموسى بن معاوية. وقال ابن وضاح: لم يحفظ لمالك فيها شيء، ولم يتكلم فيها إلا في أيام ابن عبد الحكم ونزلت به.

وجه رواية المنع ما احتج به شيوخنا ابن حبيب وغيره من أن الذابيح فوق الجوزة لا يذبح في الحلقوم، وهو محل للذكاة. ووجه الرواية الثانية أن هذا ذبيح من الحلق في موضع تتعجل به الذكاة، ويسهل على الذبيحة، فصحت فيه الذكاة. أصل ذلك إذا كانت الجوزة في حيز الرأس.

فرع: إذا قلنا في ذلك برواية المنع، فإن صار بعض الجوزة وهي الغلصمة في الجسد، وبعضها في الرأس، فقد قال محمد بن عبد الحكم: إن قياس هذه الرواية إن بقى في الرأس منها قدر حلقة الخاتم إنها تؤكل إلا أن يبقى في الرأس منها ما لا يستدير، فلا تؤكل.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فإن الذكاة على حالين حال اختيار وحال ضرورة.

فأما حال الاختيار، فمحل النحر اللبة، ومحل الذبح الودجان والحلقوم، فمن نقل شيئًا من ذلك عن محله، فلا يخلو أن ينقله إلى ما هو محل للذكاة في غيره مثل أن ينحر ما يجب ذبحه أو يذبح ما يجب نحره، أو ينقله إلى ما ليس بمحل للذكاة.

فأما الوجه الأول، وهو أن ينقله إلى ما هو محل للذكاة فسى غيره، ففى كتماب ابن المواز، عن مالك: لا تؤكل، ساهيًا فعل ذلك أو عامدًا. وقال أشهب: تؤكل.

وحه قول مالك أن هذا حيوان مقدور عليه، فلا يستباح إلا بالذكاة المعهودة المختصة به. أصل ذلك إذا طعن في خاصرته. ووجه قول أشهب ما احتج به من أنه إذا ذبح البعير لغير ضرورة، فقد صارت ذبيحته له ضرورة، وذهب موضع الحرج، فيحوز أكله ولا يطرح، وكذلك الشاة إذا نحرت.

وقال القاضى أبو الحسن: إن أصحابنا مختلفون في رواية المنع، على وجهين، فمنهم من منع منه كراهية، ومنهم من منع منه تحريًا، وبه قسال ابـن حبيـب. قــال القــاضي أبــو

قال: ووجه ذلك أن البعير له موضع ذبح وموضع نحر، وإنما عدل إلى النحر لما كان أقل لتعذيبه؛ لأن موضع لبتها يقرب من خاصرتها، فيكون كالطعن لها.

مسألة: وأما إن نقل الذكاة إلى غير محل الذكاة بوحه مثل لأن يذبح في العنق والقفا، فقد قال ابن حبيب: إن ذبح في القفا أو في الصفحة الواحدة، لا أرى أن تؤكل؛ لأنه ذبح في غير المذبح، ومثله لابن المواز فيمن ذبح في القفا.

وروى أشهب، عن مالك في العتبية: لا يؤكل ما ذبح في القفا. وأما من أراد أن يذبح في الحلقوم فأخطأ فانحرف، فإنه يؤكل.

وجه المنع من أكل ما ذبح في القفا، أن الذكاة من شرطها أن يكون أول ما ينفذ من مقاتلها قطع الحلقوم والودجين، ويكون ذلك سبب موت الذبيحة، ومن ذبح في القفا، فقد بدأ بقطع العنق، وفيه النحاع، وهو من المقاتل، فكان ذلك سبب موت الذبيحة دون فرى الودجين والحلقوم، قاله القاضى أبو إسحاق.

وأما رواية أشهب في أن من أخطأ فانحرف، فإن ذبيحته تؤكل، فإنها تحتاج إلى تفصيل، وذلك إن استوعب قطع الودجين والحلقوم قبل قطع النحاع، فإن ذلك مبيح للذبيحة؛ لأنه أتى بشروط الذكاة، فلا يضره ما زاد من شق الجلد بانحرافه، وإن كان لم يستوعب ذلك جملة أو استوعبه بعد قطع النحاع بقطع العنق، فإن ذكاته عندى لا تصح، وهو عندى معنى قول ابن حبيب: إن ذبح في الصفحة الواحدة لم تؤكل.

مسألة: وأما حال الضرورة، فإنها على ضربين، ضرورة تمنع من التمكن منه كالبعير يشرد، فلا يقدر عليه إلا برمية أو طعنة، فإنه لا يؤكل ما قتل بذلك.

والدليل على ما نقوله أن هذه من بهيمة الأنعام، فلا تؤكل إلا بالذبح أو النحر كالمقدور عليه.

فرع: إذا ثبت ذلك، فإن هذا حكم الغنم والدجاج إذ ليس لها أصل فى التوحش حتى ترجع إليه. وأما البقر، فقد قال ابن حبيب فى الواضحة: عندى أن لها أصلاً من بقر الوحش، فإذا استوحشت حلت عندى بالصيد.

وهذا الذي قاله فيه نظر؛ لأن بقر الوحش ليست بأصل للبقر الإنسية ولا تشبهها

فى خلق، ولا صورة وإنما يتفقان فى الاسم كما أن حمر الوحش ليست بأصل للحمر الإنسية، ولا الماعز البرى أصلاً للغنم الإنسية، ولذلك فرق بينهما فى حكم المحرم. وما أصله التوحش من الظباء والأرانب والأياييل وحمر الوحش تتأنس ثم تستوحش، فإنها تحل بالصيد. وقاله مالك فى الهوام واليعاقيب.

وقال ابن الماحشون: وكذلك حمام البيوت والبرك والأوز الإنسية إذا استوحشت، وفى المدونة: وكره مالك أن يذبح الحمام الرومى المتخذ للفراخ، ولا بأس أن يذبح الأوز والدجاج مما يطير.

وجه قول ابن الماجشون في الأوز له أصل وحشى كالحمام. ووجـه قـول مـالك أنـه ليس له في بلده أصل مستوحش، وإنما الاعتبار بذلك.

فرع: إذا ثبت ذلك، فما كان أصله التأنيس إذا لم يستطع أخذه إلا بالعقر، ففى الواضحة عن ابن الماحشون: إذا لم يستطع أخذها إلا بالعقر، ولا بأس بذلك إذا لم يبلغ العقر منها المقاتل مثل العرقبة وما أشبهها، فهى مأمونة ثم تذبح، قال: فهذا الذي أخذ به.

وروى إسماعيل بن أبى أويس فى المبسوط، عن مالك فى الرحل يطلب البقرة فى أرض العدو، فلا يستطيع أن يأخذها إلا بأن يعرقبها ثم يذبحها، فقال: لا آكلها ولا أحرمها. وفى سماع ابن وهب عن مالك أنه كرهها، وذلك يحتمل الخلاف بين ابن المحسون ومالك.

ويحتمل أن مالكًا إنما كره ذلك؛ لأن مثل هذا من العقر لا يجوز إلا فيما لا يقدر عليه إلا بعد المحاولة لذلك والمبالغة فيه، والغازى في أرض العدو ربما سارع إلى ذلك مع القدرة عليه، أو قبل المحاولة له، وقد يبلغ ذلك من الحيوان ما يكون سببًا لسرعة موته غالبًا كقطع الفخذ وما أشبهه.

وقد انتتلف قول مالك فى الصيد يرمى بسهم مسموم ثم يذبح، فقال فى العتبية والموازية: لا يأكله لعل السهم أعان على قتله، وأخاف على من أكله، فعلى هذا التعليل المؤول فى مسألتنا، لا ندرى لعل عرقبته أثرت فى قتله فرى أوداجه، ولا يلزم على هذا التردية والنطيحة؛ لأن ذلك مباح فى الصيد؛ لأن ذلك مباح فى الصيد، ولا يلزم على هذا المتردية والنطيحة؛ لأن ذلك ليس من فعل الإنسان، وإنما يجوز فعل ذلك عند الضرورة مما يجبسه، ولا يسرع بإفاضة نفسه.

كتاب الذبائح .....

وعليه يحمل ما روى عن النبي في الذي رمى بعيرًا ندّ، فحبسه رجل بسهم، فقال في: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ندّ منها فافعلوا به كذا» (١).

وقد روى إسماعيل بن أبى أويس، عن مالك، فيما توحش من الإبل والبقر والغنم: فلا يدرك إلا بالنبل أو المزاريق والرماح، لا يؤكل.

وذلك يحتمل وجهين، فإن كان الرمى بالنبل والطعن بالرمح أثر فيها مثل العرقبة، فهو على ما تقدم، وقوله: لا تؤكل، بمعنى الكراهية، وإن كان بلغ بذلك إنفاذ مقاتلها، فقوله: لا تؤكل، على التحريم.

مسالة: وأما الضرورة التبي تمنع الوصول إلى موضع الذكاة، فهي على قسمين، احدهما: أن تمنع الوصول إلى موضع نحرها، ولا تمنع الوصول إلى موضع نحرها، والقسم الثاني: أن تمنع الوصول إلى موضع ذكاة جملة.

فأما القسم الأول، فمثل أن تمنع الوصول إلى منحر البعير، ولا تمنع من الوصول إلى مذبحه أو تمنع الوصول إلى مذبح الشاة، ولا تمنع الوصول إلى منحرها، فهذا قد قال مالك في غير موضع: إن الشاة تؤكل حينئذ بالنحر، والبعير يؤكل بالذبح.

ووجه ذلك أن هذه ذكاة في بهيمة الأنعام.

مسالة: فأما إذا لم يقدر أن يصل إلى موضع ذكاة بجملة، وإنما يقدر على طعن فى حنبها أو فحذها أو غير ذلك منها مما ليس بمنحر ولا مذبح، فإنها لا تؤكل، قاله مالك خلافًا للشافعي.

والدليل على ما نقوله أن هذه من بهيمة الأنعام، فلم يستبح أكله بغير الذكاة المعهودة في بهيمة الأنعام كالمقدور عليه.

فرع: وكل دابة، إما لحم ودم سائل من هوام الأرض كالحية والفارة والحرباء والعظاءة وما أشبهها، فإن من احتاج إلى شيء منها لدواء أو غيره فذكاتها في الحلق كسائر الذبح وكالصيد بالرمى والسهم والطعن بالرمح، وشبه ذلك إن صيدت مع التسمية في التذكية والتصيد، روى ذلك ابن حبيب، عن مالك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ۲۶۸۸، ۲۰۰۷، ۳۰۷۵، ۹،۵۵، ۹،۵۰، مسلم حديث رقم ۱۹۳۸، ۱۹۲۸، ۱۹۲۸، ۱۹۲۸، النسائى فى الصغرى حديث رقم ۴،۶۶. أحمد فى المسند حديث رقم ۱۹۲۸، ۱۰۳۸۲.

ووجمه ذلك ان مساك لمه نفسسه سسائلة، فإنسه لا يسستباح إلا بسالدبح او بسالنح كالأنعام.

مسألة: وأما ما ليست له نفس سائلة كالجراد والحلزون والعقرب والخنفساء وبنات وردان والقرنبا والزنبور واليعسوب والندر والنمل والسوس والحلم والدود والبعوض والذباب، فلا يجوز أكله والتداوى به لمن احتاج إلى ذلك إلا بذكاة.

والذى يجزى من الذكاة فى الجراد أن يفعل بها ما لا تعيش معه، ويتعجل موتها بــه، كقطع رءوسها وأرجلها من أفخاذها أو إلقائها فى ماء حار.

قال ابن حبيب: في الجراد والحلزون أو تبقر بالشوك والإبر حتى تموت أو يلقى الجراد أو يشوى، فأما قطع أحنحتها أو أرجلها فقط، فقال مالك: تؤكل، وإن القيت أشهب: لا تؤكل، وإن القيت في ماء بارد، فقد قال سخنون: لا تؤكل، وإن القيت في ماء حار أكلت. وروى عن مالك: تؤكل على الوجهين.

فقول مالك مبنى على أن ما صنع مما لا تعيش معه أنه ذكاة فيها. وقول أشهب مبنى على أنه إنما تكون الذكاة بما يتعجل به موتها، وما يتأخر به موتها، وتعذب به فليس بذكاة لها، وأما أخذه فهل يكون ذكاة أم لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يكون ذكاة له حلافًا لسعيد بن المسيب.

والدليل على ما نقوله أن هذا صيد يفتقر إلى ذكاة، فلم يكن بحرد أخذه ذكاة.

فرع: إذا ثبت ذلك، فحكم الحلزون حكم الجراد، قال مالك: ذكاته بالسلق أو يغرز بالشوك والإبر حتى تموت من ذلك، ويسمى الله تعالى عند ذلك، كما يسمى عند قطف رءوس الجراد.

وقد قال الشيخ أبو بكر: العقرب والخنفساء من احتاج إلى التـداوى بشــىء منهــا، فليقطف رءوسها ثم يتداوى بها، إن شاء الله تعالى.

٩٧٢ - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا له لَهَا بِسَلْعٍ فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا،

۹۷۲ – أخرجه البخارى في الذبائح والصيد ٥٠٨١. البيهقي في السنن الكبرى ٢٨٢/٩ – ٢٨٣. وذكر ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠١٤.

الشرح: قوله: «أن جارية لكعب بن مالك»، أكثر ما تستعمل العرب هذه اللفظة في المملوكة، ولذلك أضافها إلى كعب بن مالك إضافة ظاهرها الملك، «وكانت هذه الجارية ترعى غنمًا لكعب بن مالك بسلع»، حبل من حبال المدينة، «فأصيبت شاة منها»، يحتمل أن يكون نزل بها ذلك من أمر الله تعالى، فذكتها الجارية بحجو.

وفي ذلك بابان، أحدهما: صفة ما يذكي به من الحجارة، وقد تقدم ذكره. والباب الثاني: في صفة الذابح المؤثرة في الذكاة، وهو الدين، وسيأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى.

وأما الرق، فليس بمؤثر في الذكاة، فتحوز ذكاة العبد على كل حـــال، وأمــا الصغـير والأنثى، ففي كتاب ابن المواز، عن مالك: تكره ذبيحة الصبي والمرأة من غير ضرورة.

وفى المدونة عن ابن القاسم: تجوز ذكاة المرأة من غير ضرورة، ولا بأس بذكاة الصبى إذا أطاق الذبح. وروى أكثره عن مالك، قال ابن حبيب: مختونًا كان الصبى أو غير مختون.

وجه رواية ابن المواز أن هذا معنى يعتبر فيه الدين، فاعتبر فيه الأنوثة والذكورة والبلوغ والأمانة. ووجه رواية المدونة أنه معنى لا يعتبر فيه الرق، فلم يعتبر فيه الأنوثة كالبيع والشراء والطبخ.

فرع: فإذا قلنا بكراهية ذبيحة المرأة، فهل تكره ذبيحة الخصى؟ حكى الشيخ أبو إسحاق: تؤكل ذبيحته، ولم يذكر كراهيته. وروى أشهب، عن مالك في العتبية: لا أحب ذبيحة الخصى، فإن فعل أكلت. ووجه ذلك عندى أنه نحو الأنوثة، والله أعلم.

فرع: ولا تجوز ذبيحة السكران ولا المحنون إذا لم يعقلا، رواه ابن وهب عن مالك في المسوط. زاد ابن وهب عن مالك في المسوط: ولا ذبيحة أعجمي لا يعرف الصلاة.

ووجه ذلك أن كل واحد منهما لا تصح منه النيابة في الذكاة، وذلك معتبر في صحتها، والله تعالى أعلم وأحكم.

فرع: ولا تؤكل ذبيحة المرتد، وإن ارتـد إلى يهوديـة أو نصرانيـة، رواه ابن حبيب،

ولا تؤكل ذبيحة من يدع الصلاة ولا ذبيحة من يضيعها ويعرف بالتهاون بها، ونحا بذلك إلى أنه ارتداد، قال: وكذلك قال لى من كاشفت من أصحاب مالك عنه في جميعه.

٩٧٣ - مَالِك، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْسَنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ، فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهَا، وَتَلا هَذِهِ الآيَةَ ﴿ وَهَنْ يَتُولَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٥١].

الشرح: قول : «فى ذبائح نصارى العرب لا بأس بها»، أحراهم فى ذلك بحرى نصارى العجم، فإن ذبائح النصارى وغيرهم من أهل الكتاب مباحة لنا بقوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ [المائدة: ٥]، فأعلم أن ذبائح نصارى العرب مباحة أيضًا، ولم يتعلق على بقوله: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾.

إما أن هده الآية لم تكن نزلت بعد، أو لأنها عامة، يحتمل أن تكون عامة في جميع أهل الكتاب، ويحتمل أن تكون خاصة في العجم، وإن كان الأظهر عمومها، فأظهر التعلق بما هو خاص في العرب أو فيمن خوطب بهذه الآية، وهم المنافقون، وكانوا عربًا.

ومقتضى الآية أنه من يتولى أهل الكتاب من العرب، فإنه منهم؛ لأنه المتولى لأهل الكتاب المخاطبين بهذه الآية بجب أن يكونوا غير أهل الكتاب المتقدم ذكرهم من العجم، فحكم الله تعالى بأنه منهم، وذلك يوجب أن يكونوا من أهل الكتاب.

وذلك يقتضى أن يكون حكمهم حكم أهل الكتاب في الذبائح وغيرها، فإذا كانت ذبائح أهل الكتاب من العرب؛ لأن ذبائح أهل الكتاب من العجم مباحة، فكذلك ذبائح أهل الكتاب من العرب؛ لأن الأنساب لا تؤثر في ذلك، وإنما تؤثر الأديان.

مسألة: وإذا علمت أن من دينه النصرانية ممن يستبيخ الميتة، فلا تأكل مـن ذبيحتـه إلا ما شاهدت ذبحه.

ووجه ذلك أنه إنما يستباح من ذبيحت ما وقع على وجه الصحة والمسلم أصح ذبيحة وهذا حكمه، فإذا علم أنه ربما قتل الحيوان على الوجه الذي لا يبيح أكله،

٩٧٣ - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢١٧/٩. عبد الرزاق في المصنف ٤٨٦/٤. وذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠١٥. الجصاص في أحكام القرآن ٣٢٣/٢. المغني ٥١٧/٨.

فرع: قال محمد: وكره مالك ما ذبحوا للكتابيين أو لعيسى أو لجبريل أو لأعيادهم. زاد ابن حبيب: أو الصليب من غير تحريم.

وأما ما ذبح للأصنام، فيحرم لقول الله تعالى: ﴿وهما ذبح على النصب الله الله الله وكنائسهم: تعظيم لشركهم.

قال: وقد قال ابن القاسم في النصراني، يوصى بشيء من ماله للكنيسة، فيباع: لا يحل للمسلم شراؤه لما في ذلك من تعظيم شرائعهم ومشتريه مسلم سوء.

مسألة: وما ذبحه اليهود مما لا يستبيحون أكله مما ذكر الله في كتابه من قوله تعالى: وعلى اللين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الأنعام: ١٤٦]. قال ابن حبيب: هل الإبل وحمر الوحش والنعم والأوز، وما ليس مشقوق الخف ولا منفرج القائمة، فهذا لا يحل أكله بذبحهم.

ووجه ذلك أن الذكاة مفتقرة إلى النية والقصد، وهم لا يصح ذلك منهم؛ لأنه عندهم لا يستباح بالذكاة.

مسالة: وما حرم عليهم من شحوم الحيسوان الذي يستبيحونه، وذلك قوله تعالى: في البقر والغنم حرمنا عليهم شمحومهما [الأنعام: ١٤٦]. قال ابن حبيب: هي الشحوم المجملة الخالصة، مثل الثروب والكشاء، وهو شحم الكلى، وما لصق بالغطنة وشبهها من الشحوم المحضة التي لم تختلط بعظم ولا لحم.

وأما قوله تعالى: ﴿إلا ما حملت ظهورها ﴾ [الأنعام: ١٤٦]، ما يغشى اللحم من الشحم على الظهر وسائر الجسد، وما اختلط منه بلحم أو عظم، وأما الحوايا، فهى المباعر، ويقال لها بنات اللبن، والعرب تسميها المرائم، فكل ذلك من الشحم داخل فى الاستثناء.

قال ابن حبيب: ما كان من هذا محرمًا بنص الننزيل، فبلا يحل لنا أكله بعينه، ولا أكل ثمنه، وما لم يكن محرمًا عليهم في التنزيل مثل الطريف وشبهه، فإنه مكروه أكله وأكل ثمنه، قال: وهذا قول مالك وبعض أصحابه.

۲۲۲ .....

وحكى القاضى أبو محمد أن شحوم اليهود المحرمة عليهم مكروهة عند مالك، ومحرمة عند ابن القاسم وأشهب، وقد روى عن مالك. قال أبو حنيفة والشافعى: هي مباحة غير مكروهة.

وجه رواية التحريم أن هذه ذكاة يعتقد مباشرها تحريم بعضها ونحليل بعضها، فوجب أن يستباح بها ما يعتقد تحليله دون ما يعتقد تحريمه، كالمسلم يعتقد استباحة اللحم دون الدم. ووجه رواية منع التحريم أن هذا مذك، يجوز أكل لحم ما ذكى، فحاز أكل لحمه كالمسلم.

وأما الطريف، ففي المدونة: كان مالك يجيز أكله ثم كرهه. قال ابسن القاسم: وأرى أن لا يؤكل، فظاهر لفظ ابن القاسم المنع جملة، ولو حمل على التحريم لما بعد.

ووجه حواز ذلك أنه قصد إلى استباحة أكله؛ لأن ما تجده عليه من الوجه المانع له من أكله لا يظهر إلا بعد تمام الذكاة، فصح قصده إلى اباحته. ووجه رواية المنع أن هذه ذبيحة منع منها الذابح بالشرع، فمنع منها غيره كالمحرم. قمال مالك: وتؤكل ذبيحة السامرية، صنف من اليهود لا يؤمنون بالبعث.

فرع: ونهى المسلمون عن الشراء من حزارى اليهود، ونهى اليهود عن البيع منهم، فمن اشترى منهم من المسلمين، هو رجل سوء ولا يفسخ شراؤه، إلا أن يشترى من اليهود مثل الطريف وشبهه مما لا يأكلونه، فيفسخ على كل حال، رواه ابن حبيب، عن مطرف وابن الماجشون.

مسألة: ولا تؤكل ذبائح الصابئين، وليس بحرام ذبائح المحوس، وقد حرم الحسن وسعيد بن حبير ذبائحهم، ونكاح نسائهم، وقيل إنهم بين المحوسية والنصرانية.

مسألة: لا تؤكل ذبائح المحوس، وليسوا أهل كتاب، ولو ولى مسملمًا ذبيحته، فقمد اختلف فيها، فأجازها ابن سيرين وعطاء، وكره ذلك الحسن.

قال ابن المواز: إنما يكره أكلها إذا قال للمسلم: اذبحها لنارنا أو لصنمنا، فأما لو تضيف به مسلم، فأمره بذبحها ليأكل منها، فذلك حائز، وإن أعلها لغيره.

٩٧٤ - مَالِك أَنْهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: مَا فَرَى الأوْدَاجَ فَكُلُوهُ.

٩٧٤ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠١٦. المحلي ٤٤٠/٧.

كتاب الذبائح .....كتاب الذبائح ....

الشرح: قوله: «ها فرى الأوداج»، يحتمل معنيين، أحدهما: صفة الآلة التى يذبح بها، فيقول: إن ما كان من الآلات على هذه الصفة، وجب أن تستباح به الذكاة، وهذا ظاهر اللفظ.

والمعنى الثانى: أن يريد بمه ما بلغ من ذكاته إلى فرى الأوداج، فإنه قد كملت ذكاته، وحصلت إباحته، ولعله قد ترك ذكر الحلقوم لما كان المعلوم فى الأغلب لا تفرى الأوداج إلا بعد فرى الحلقوم.

وقال مالك في المدونة: إن الذكاة تفرى الحلقوم والودجين، فإن قطع الودجين دون الحلقوم أو الحلقوم دون الودجين لم تتم الذكاة، هذا حقيقة المذهب.

وقال الشافعي في الذكاة: تقطع الحلقوم والمرىء، وهو البلعوم والاعتبار بالودجين.

والدليل على ما نقوله ما روى عنه الله أنه قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل» (١)، وإنهار الدم إجزاؤه، وذلك لا يكون إلا بقطع الأوداج؛ لأنها بحرى الدم. وأما المرىء، فليس بمجرى الدم، وإنما هو بحرى الطعام، وليس فيه من الدم إلا اليسير الذي لا يحصل به الإنهار.

ودليلنا أيضًا ما روى أن عبد الله بن عباس قال: باعتبار الودجين، ولا مخالف لـ من الصحابة، ولا تعلم أحدًا منهم قال: باعتبار المرىء.

ودليلنا من جهة المعنى أن الذكاة مبنية على فرى ما كان فريه أسرع مونًا؛ لأنه أخف على الحيوان والودجان أسرع في ذلك من المرىء؛ لأن المرىء مدخل الطعام، ويفضى إلى الفم إحداث مدخل آخر له بقرب الأول، فليس بمقتل في نفسه

وأما الودحان، فإن نهايتهما متصلة بالجسم، وهما محرى الدم لا يتصل بعد انقطاعهما مقتل، ولذلك يقال في الذبيحة: تشمحب أوداحها دما، ولا ذكر للمرىء في ذلك، فكان ما قلناه أولى اتباعًا ونظرًا.

فرع: وأما الحلقوم، فمحرى النفس وهو من المذبح، فإن قطع جميعه مع الودجين تمت الذكاة فيه، وإن قطع بعضه، فقد روى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم في الدجاجة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ٢٤٨٨، ٢٥٠٧، ٣٠٧٥، ٩،٥٥، ٥،٥٥، مسلم حديث رقم ١٩٦٨. النسائى فى الصغرى حديث رقم ٤٤٠٩، أحمد فى المنتد حديث رقم ١٥٣٧٩،

والعصفور والحمام: إذا أجهز على أوداجه وحلقه أو ثلثيه، فلا بأس بذلك.

وقاله ابن حبيب، وزاد: وإن لم يقطع منه إلا اليسير، فلا يجوز. وقبال سنحنون: لا يجوز ذلك حتى يجهز على جميع الحلقوم والأوداج.

وجه قول سحنون إن هذا معنى تتعلق به الذكاة، فوجب أن يكون حكمه الاستيعاب كالودجين. ووجه قول ابن القاسم إن الذكاة محلها الودجين، وإنما تتعلق بالحلقوم على معنى التبع، فإذا قطع أكثره مع استيعاب الودجين، فقد كملت الذكاة.

فرع: ولو قطع الحلقوم وأحد الودجين، فقد قال ابن حبيب: لا تؤكل، وظاهر لفظ المدونة يقتضى أنها لا تؤكل؛ لأنه قال: لا تؤكل حتى يقطع الحلقوم، والودجين. وقال الشيخ أبو إسحاق: إن بقى شيء من الودجين لم تؤكل. ووجه ذلك تعلق الذكاة بهما، فلم يكن بد من استيعابهما.

فصل: وقوله: «فكلوه» تبيين أن قوله: «ما فسرى الأوداج»، إنما أراد بـه الفعـل دون الآلة، فكأنه قال: كل ذبح أو ذكاة تبلغ فرى الأوداج، فإنه قد أباح أكل مـا ذكـى بـه، وفى الكلام يحوز لرجوع ضمير المأكول على الفعل والمعنى ما ذكرناه، والله أعـلم.

فرع: ومن نخع الذبيحة، ومعناه أن يقطع نخاعها عند ذبحها، فقد قال ابن حبيب: إن فعل، أى أكمل ذبحها، يريد أنه فعل ذلك من ذبحها، فقد أساء، وهي تؤكل، وإن كان نخعها في ذبحه، يريد لمن يفصل بينهما، فإن فعل ذلك ليد سبقت، فهي تؤكل، قاله مالك في ذلك كله.

وإن تعمد ذلك من غير جهل، فقد قال مطرف وابن الماحشون: لا تؤكل. وقال أصبغ وابن القاسم: تؤكل في العامد والجاهل، ولا أقول بقولهما.

وجه القول الأول ما احتج به من أنه ترك سنة الذبح، فهو كالعابث بذبيحته. ووجه القول الثانى أن ما زاد من النخع إنما وحد بعد تمام الذكاة المبيحة كما لو تعمد سلخها، وقطع أعضائها بعد أن أكمل ذكاتها، وقبل أن يزهق نفسها.

٩٧٥ - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: سَا ذُبِحَ بِهِ إِذَا بَضَعَ فَلا بَأْسَ بِهِ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ.

الشرح: قوله: «ما ذبح به إذا بضع»، على ما قدمناه من أن الآلة يجب أن تكون ٩٧٥ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٢٤١/١٥.

كتاب اللبائح .....على صفة تبضع، ولا تكون مما تكسر أو تهشم الأوداج بقوة دون حدة، ولا تكون مما يبرد كالمنجل المضرس.

فصل: وقوله: «إذا اضطررت إليه» (1)، دليل على أنه قصد الإخبار عن غير الحديد. وأما الحديد الذي على هذه الحال، فهو الذي يذبح به في حال الاختيار، وإنما شرط الضرورة في الذبح لغير الحديد؛ لأن الحديد المحكم أسرع قطعًا، وأقل ألمًا، وأيضًا فإنه أخبر عن المعتاد من أحوال الناس بأنه لا يكاد يستعمل شيء من ذلك إلا عند عدم الحديد، والله أعلم.

وفى المدونة عن ابن نافع أنه إنما يذبح بذلك إذا لم يوجد غيره. وقال ابن كنائة، عن مالك: الشفرة أحب إلى إذا وجدت، فإن ذبح مع وجود الشفر جاز، ورواه عيسى، عن ابن القاسم.

#### \* \* \*

# ما يكره من الذبيحة في الذكاة

٩٧٦ - مَّالِكَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ، فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ، وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ.

وسُثِلَ مَالِك عَنْ شَاةٍ تَرَدَّتْ فَتَكَسَّرَتْ فَأَدْرَكَهَا صَاحِبُهَا، فَلْبَحَهَا، فَسَالَ الـدَّمُ مِنْهَا وَلَمْ تَتَحَرَّكْ.

فَقَالَ مَالِك: إِذَا كَانَ ذَبَحَهَا وَنَفَسُهَا تجرى، وَهِيَ تَطْرِفُ، فَلْيَأْكُلْهَا(١).

الشرح: قوله: «عن شاة ذبحت فتحرك بعضها»، لا يخلو من ثلاثة أحوال، أن تكون صحيحة، أو تكون مكسورة أصابها ذلك الكسر، فوجعت بالذبح، فتحرك بعضها، أو يكون بها مرض، فخيف عليها الموت فعوجلت.

<sup>(</sup>١) قال في الاستذكار ٥ ٢٤٢/١؛ أما قول سعيد بن المسيب: «إذا اضطررت إليه»، فكلام ليس على ظاهره، وإنما معناه ألا يذبح بغير المدى، والسكاكين وقاطع الحديد احتيارًا.

٩٧٦ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠١٧.

<sup>(</sup>١) قال في الاستذكار ٥ ٢/٥٥٪؛ على قول مالك هذا في الموطأ أكثر العلماء، وهو قول على، وأبي هريرة، وابن عباس. وقد اختلف في ذلك أصحاب مالك، واختلف فيه قول الشافعي.

٢٢٦ .....

فأما إن كانت صحيحة ليس بها شيء، فإن كان الذابح قد صادفها، وهسى مستجمعة الحياة، وهو الذي يراعى في صحة الذكاة، فلا خلاف نعلمه في صحة ذكاتها وإباحة أكلها، وقاله مالك.

مسألة: وأما إن أصابها كسر أو نحوه، فانتهت مما أصابها إلى حد الموت وشبهه مما يأس فيه من حياتها، فذبحها، فطرفت بعد الذبح بعينها أو استفاض نفسها، أو حركت ذنبها، أو ركضت برحلها، فقد اختلف أصحابنا فيه.

فروى ابن حبيب، عن ابن القاسم وأصبغ أنها تؤكل، وهو فى المختصر من رواية ابن القاسم، عن مالك. وعن ابن الماحشون وابن عبد الحكم: لا تؤكل، ورواه ابن عبد الحكم، عن مالك.

وحه قول ابن القاسم قوله تعالى: ﴿حرمت عليكسم الميتة والمدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخفقة﴾، إلى قوله تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ [المائدة: ٣]، فاستثنى من ذلك ما أدركت ذكاته؛ لأنه المعنى، والله أعلم، وما أكل السبع منه؛ لأن ما أكل السبع جميعه، فقد فاتت عينه، فلا يقال فيه إنه حلال ولا حرام لعدمه.

وقد قال القاضى أبو إسحاق: المعنى تحريم ما أكل السبع لفوات الذكاة فيه. ومعنى قوله تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم﴾، لكن ما ذكيتم مما لم يأكله السبع، وليس باستثناء مما تقدم، قال: وهذا كقوله تعالى: ﴿طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى ﴾، تقديره: ولكن تذكرة لمن يخشى.

قال القاضي أبو الوليد، رحمه الله: وعندي أن الوجه الأول أظهر، والله أعلم.

ومن جهة المعنسي أن هذه أدركت ذكاتها، وبها بقية من حياتها، فحاز أكلها كالمريضة.

ووجه رواية ابن عبد الحكم ما احتج به الشيخ أبو بكر في نصرة هذه الرواية أن معنى المنحنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة التي تمت بعد، ولو أراد التي ماتت لا غنى عن ذلك قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾، وأراد بقوله: ﴿إلا ما ذكيتم﴾، إلا ما أدركتموه بصفة ما يذكي، وأما ما بلغ أن لا ترجى حياته في الأغلب، فلا يذكي، وإن أدرك حياً؛ لأن تلك ليست بحياة ولا حكمه حكم الحي.

ومن جهة المعنى أن هَذَا لا ترجى حياتــه، فلـم تحــز ذكاتــه. أصــل ذلـك مــا أنفــذت

كتاب الذبائح .....

مقاتله. قال: والفرق بين هذه وبين المريضة، فيما حكاه الشيخ أبو بكر لنصرة قـول ابن عبد الحكم، وروايته عن مالك أن المتردية والنطيحة طرأ عليها ما الأغلب منه الموت، فلا نعلم أن الذكاة أفاتت نفسها لأنا نخاف أن يغلب على الظن أن الذكاة أفاتت نفسها ما نزل بها.

وليس كذلك المريضة، فإنه لا يطرأ عليها شيء، ويظن بها من أجله الموت، فكان الأظهر أن الذكاة أفاتت نفسها كالصحيحة، وكذلك إذا أدركت حياتها ظاهرة، فإنها تؤكل، سواء كانت مما يرجى بقاء حياتها أم لا؟.

فصل: وسؤال السائل لمالك عن شاة تردت، فتكسرت، التردى إذا كان منه كسر يؤدى إلى ثلاثة أحوال، أحدها: أن تنفذ المقاتل، وهي خمسة متفق عليها انقطاع النخاع، وهو عند ابن القاسم وأصبغ ومالك من رواية ابن القاسم، عن مالك في العتبية: الشحم الأبيض الذي في وسط فقار العنق والظهر، والثاني: انتثار الدماغ، والثالث: فرى الأوداج، والرابع: انفتاق المصران، والخامس: انتثار الحشوة.

واختلف أصحابنا في اندقاق العنق من غير انقطاع نخاعه، فروى ابن الماحشون ومطرف، عن مالك: أن ذلك من المقاتل.

وروى ابن القاسم، عن مالك: أنه ليس بمقتل حتى يقترن به انقطاع نخاعه، فهذه المعانى متى حصلت من ترد أو ما أشبهه، فقد فاتت الذكاة، وإن ظهرت حياته بعد الذبح؛ لأن ما وصل إلى هذا الحد، فقد استحال دوام حياته، وإنما حركته بعد ذلك من باب اضطراب الميت و تحركه عند فوات نفسه.

مسالة: والحال الثانية، أن ينكسر منها عضو ويرجى بقاء حياتها، سواء رحى انجبار ما انكسر منها أو يئس منه، فهذا لا خلاف أيضًا في جواز ذكاتها؛ لأنها ترجى حياتها كالتي لم تنكسر.

هسألة: والحال الثالثة، ينفذ مقاتلها، إلا أنها مع ذلك قد بلغت مبلغًا لا يشك في أنه لا تبقى حياتها، أو يشك في ذلك، فإن هذا اختلف قول مالك فيها وأصحابه في صحة ذكاتها على ما تقدم.

ولهذا المعنى اختلف حواب أبى هريرة وزيد بن ثابت، ولعلهما إنما سهلا فى هذه المسألة، ولذلك قال زيد: إن الميتة لتتحرك، يريد عند موتها، فإذا لم يتيقن أن الذكاة صادفت حياة كاملة، لا يحل أكلها عنده، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه، وسنفرد له بابًا إن شاء الله.

فصل: وقول السائل في شاة كسرت: «إن ذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك»، فقال مالك في حوابه: «إن ذبحها ونفسها تجرى، وهي تطرف فليأكلها»، وذلك يحتمل وجهين، أحدهما: أن يريد بذلك إذا أدركتها الذكاة، ونفسها نحرى، وعينها تطرف، فقد أدرك الذكاة لإدراكه حياتها، سواء سال الدم أم لم يسل.

وقد قال ابن القاسم وابن كنانية في المريضة إذا اضطربت: أكلت، وإن لم يسل دمها. والوجه الثاني أن يكون حوابه مبنيًا على سؤال السائل، فيكون معناه أن التي سال دمها إذا ذبحها ونفسها تجرى، وهي تطرف فليأكلها، فجاوب عن الذبيحة التي يجتمع فيها الأمران، سيلان دمها دون الحركة.

وعلى الوجهين، فلم يعتبر اليأس من حياتها. وقد تكلمنا على إدراك الحياة، ونحن نتكلم على المعانى التي يستدل بها على إدراك الحياة.

وقد روى ابن حبيب، عن ابن الماحشون وابن عبد الحكم أنهما قبالا: للحياة علامات يستدل بها، وهي خمس علامات: سيلان الدم، والطرف بالعين، وجريان النفس، وتحريك الذنب، والركض بالرجل.

فأما سيلان لدم، فإن كانت صحيحة، فذبحها فسال دمها ولم تتحرك، فقد قال مالك: تؤكل، ولا يمكن عندى في الصحيحة أن تتحرك ولا يسيل دمها، فلا معنى لذكره.

مسألة: وأما المكسورة، فإذا حملنا قول مالك على أنه أراد التي سال دمهما، ونفسها يجرى، وعينها تطرف فليأكلها، فجمع بين حرى المدم والحركة؛ لأن حريان النفس، وطرف العين من باب الحركة، ولو انفرد سيلان الدم لم أر فيه نصًا لأصحابنا.

والأظهر عندى على أصول أصحابنا أنه لا يجوز أكلها؛ لأن مالكًا، إن كان أراد بجوابه في مسألة السائل إضافة جوابه إلى سؤال السائل في مسألة السائل إضافة جوابه إلى سؤال السائل في سيلان الدم، فإنه لا يبيح أكلها إلا بأن يسيل دمها، وتقترن بذلك حركتها بالنفس، أو طرف الغين.

وإن قلنا إنه أعرض عن سؤال السائل في سيلان السدم، واستأنف الجواب، فإنه لم يعتبر بسيلان الدم لما لم يكن له تـأثير عنـده فيهـا، وراعـي الحركـة خاصـة، فـلا تؤكـل المكسورة التي تنفرد بسيلان الدم، ولو انفردت الحركة دون سيلان الدم لم أر فيه نصًا.

قال الإمام أبو الوليد، رضى الله عنه: وعندى أنها تحتمل الخللاف الذي تقدم بين

كتاب الذبائح .....كتاب الذبائح

ابن القاسم وابن عبد الحكم في التي يئس من بقاء حياتها أو شك في ذلك، ولكنها أدركت بالذكاة حياتها، فيقال على رواية ابن القاسم أنه يجوز أكلها كالمريضة، ويقال على رواية ابن ويفرق بينها وبين المريضة بما تقدم.

مسألة: وأما المريضة، فقد قال مالك: إذا سال دمها، وتحركت بعد الذبح، فإنها تؤكل، وإن لم يكن ذلك لم تؤكل إلا أن تكون منها الحياة بينة بالنفس البين أو العين تطرف.

فإن كان أراد بقوله: وإن لم يكن ذلك لم يكن سيلان الدم ولا الحركة، ولكن وجد دليل الحياة بالنفس المتردد أو العين تطرف، فهذا بين في أن الحركة الدالة على ذلك تبيح الأكل دون سيلان الدم.

وقد قال ابن القاسم وابن كنانة: إذا اضطربت أكلت، وإن لم يسل دمها. وأما إن سال دمها ولم تتحرك، ففي كتاب محمد: فإن كانت صحيحة، فإنها تؤكل. وأما المريضة، فإن كان نفسها يجرى وحركتها تعرف، فإنها تؤكل.

قال محمد: ويعرف ذلك بحركة الرحل والذنب، قاله زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب. قال محمد: والعين تطرف، أو يستفيض نفسها في حوفها أو منحرها، فإن هذه الحركات ما كان منها عند مر الشفرة بحلقها، فإنها تؤكل.

فظاهر هذا اللفظ أن المريضة مخالفة للصحيحة، وأن الصحيحة تؤكل بسيلان الدم خاصة، وأن المريضة لا تؤكل بذلك حتى يقترن بها أحد هذه الأربع، وعطف الشيخ أبو محمد لهذه الأقوال بعضها على بعض دليل على أن حملها على الوجه الذي تأولناه عليه.

ففي هذا أن الحركة عنده أقوى في بقاء الحياة من سيلان الدم؛ لأن الحركة من أسباب الحياة وأحكامها. وأما سيلان الدم، فإنه انفصال بعض أجزاء الجسم من بعض.

فصل: وقول مالك: «إن ذبحها ونفسها يجرى وهبى تطرف»، معنى حريان نفسها تردده على حسب التنفس، فأما خروج الريح من الجسد عند الموت، فليس من حريان النفس، وسؤال السائل لمالك عن عدم الحركة بعد تمام الذكاة، فالظاهر أن مالكًا أجابه أن عدم الحركة بعد تمام الذكاة لا يمنع صختها، إذا صادفت نفسًا يجرى، وعينًا تطرف حين الذكاة.

وقد روى فى المدنية عن عبد الرحمن بن دينار أنه قيل لابن نافع: فلو أن سبعًا حمل على شاة، فاستنقذتها منه، فذبحتها وهى تطرف، فلما فرغت من ذبحها لم يتحرك منها شيء، فقال: إذا ذبحتها، ونفسها تجرى، وهى تطرف، فلا بأس بأكلها، فبين أن قوله إنما كان؛ لأن الاعتبار بالحركة بعد الموت غير صحيح.

وإنما يعتبر بما ذكره من النفس الذى يجرى والعين التى تطرف حال الذبح. وقد قال ابن حبيب: إن الحياة تعرف بحركة الرجل أو الذنب أو العين تطرف أو النفس تستفيض فى جوفها أو منحرها، فإن هذه الحركات الأربع كان منها عند مر الشفرة على حلقها، يريد مع سيلان الدم فى المريضة، فإنها تؤكل.

#### \* \* \*

### ذكاة ما في بطن الذبيحة

٩٧٧ - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ، فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ، فَإِذَا خَرَجَ النَّاقَةُ، فَذَكَاةُ مَا فِي يَعْرُجُ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ.

٩٧٨ - مَالِك، عَنْ زَيدَ بْنِ أسلم، عن، عَبْدِ اللّهِ بْنِ قُسَيْطِ اللَّيْثِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ: ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ فِسِي ذَكَاةٍ أُمِّهِ إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ.

الشرح: قوله، رضى الله عنه: «إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها» (١)،

(۱) قال فى الاستذكار ٥ ٢ / ٢٥ ٣: اختلف العلماء فى ذكاة الجنسين: فقال مالك بما رواه ابن عمر، وسعيد بن المسيب فى ذلك، قال: إذا تم خلقه، وأشعر أكل، وإلا لم يؤكل. وقال أبو حنيفة، وزفر: لا يؤكل الجنين إلا أن يخرج حيا من بطن أمه، فيذكى. وقال أبو يوسف، ومحمد الثورى، والليث بن سعد، والأوزاعى، والشافعى، والحسن بن حى: يؤكل، وإن كان شيعًا إذا ذكيت الأم، وذكاة أمه ذكاته. قال أبو عمر: روى قول مالك فى اعتبار أشعاره، وتمام خلقه عن جماعة من أهل المدينة، والحجاز، وغيرهم، منهم: ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وابسن شهاب،

۹۷۷ - أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٠١٤. البيهقي في السنن الكبرى ٣٣٦/٩. وذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠١٨. الجصاض في أحكام القرآن ١١١/١. كشف الغمة ١/٠٤. المغنى ٥٧٩/٨.

٩٧٨ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠١٩.

كتاب المذبائح .....

ومعنى ذلك أنه إذا تم خلق الجنين ونبت شعره، فإن ذكاة أمه ذكاة له، وحينئذ هـو مما يصح أن يؤكل بالذكاة. وقال أبو حنيفة: لا يؤكل، وقد تعلى أصحابنا فى ذلك بأحاديث ليست بصحاح ولا تثبت.

والدليل على ذلك من جهة القياس أن هذا حكم ثبت في الأم، فوجب أن يثبت فسى الجنين، كالهبة والبيع، ولا يلزم على هذا ما لم ينبت شعره؛ لأن ذلك ليس بحى، ولا تكون الذكاة إلا بعد حياة.

=و بحاهد، وطاوس، والحسن، وقتادة. وروى معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك، قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: إذا أشعر الجنين، فذكاته ذكاة أمه. وحدثنمي عبد الله بن محمد، قال: حدثني محمد بن عثمان، قال: حدثني إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثني على بن المديني، قال: حدثني سفيان بين عيينة، قال: حفظت من الزهري، عن ابن كعب ابن مالك أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يقولون: إذا أشعر الجنين، فذكات ذكاة أمه. قال سفيان: وقال أبان بن تغلب، وكان صاحب عربية: إذا أشبعر الجنين. قال سفيان: فأما الذي حفظت أنا من الزهرى: إذا أشعر. قال أبو عمر: قيل: أشعر إذا تم خلقه، وإن لم يشعر. قال أبو عمرو الشيباني: المشعر التام الخلق الطويل. وروى أبو إسحاق، عن الحارث، عن على، رضى الله عنه، قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر. وروى مثل قول الشافعي، ومـن ذكرنـا معـه عـن إبراهيم النجعي. وروى الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، قال: ذكاتـه ذكـاة أمـه أشـعر، أو لـم يشعر إلا أن يقذره. وابن عيينة، عن الحسن بن عبيد الله النحعي، قال: سألت إبراهيم عن حنين البقرة؟ فقال: هو ركن من أركانها. وابن حديج عن داود بن أبي عاصم، عن سعيد بن المسيب أنه قال: كله، إن لم يشعر. وروى ابن المبارك، وغيره، عن مجالد بن سعيد، عن أبي الوداك: حبر اين نوف، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سألنا رسول الله على عن البقرة، أو الناقة، أو الشاة بنحرها أحدنا فيجد في بطنها حنينًا، أيأكله أم يلقيه؟ قال: «كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه». قال أبو عمر: ليس في هذا الحديث المسند اشتراط أشعاره، ولا غيره. وروى ابن المبارك، عن ابن أبي ليلي، عن أحيه، عن أبيه، أو عن الحكم بن أبي عبد الرحمن أبين أبي ليلي، الشك من ابن المبارك، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، قال رسول الله على: ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر، أو لم يشعر. ورواه غير ابن المبارك، عن ابر أبي ليلي، عن عطية، عن أبي سعيد الخدرى. وابن أبي ليلي سيئ الحفظ عندهم حدًا. ومن حديث زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن حابر أن رسول الله على قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». وأما قول أبي حنيفة وزفر، فليس لم في حديث النبي ﷺ ولا في قول أصحابه، ولا في قول الجمهور أصل. وزعم أبو حنيفة أنــه لــم ير ذكاة واحدة تكون لاثنين. واستحال غيره أن تكون ذكاة لنفسين. وهنو ينرى أن من أعتق حاملًا، فإن عتقها عتق لجنينها، فإذا حاز أن يكون عتق واحد عتقًا لاثنين، فغير نكير إن تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين. هــذا من حهـة القياس، فكيف والسنة معينة عن كـل رأى، وبالله التوفيق.

وقال الشافعى: يؤكل، وإن لم ينبت شعره. وقال القاضى أبو محمد وغيره من أصحابنا: إن الإشعار دليل على نفخ الروح فيه، وما لم ينبت شعره، فليس بحى بعد، فلا يستباح بذكاة، وهو مذهب ابن عمر.

والدليل على ما نقوله أن كل ما لا يستباح أكله إلا بالذكاة، فإن الذكاة لا تعمل فيه مع عدم الحياة. أصله الأمهات.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فلا يخلو أن يخرج من الأم بعد ذكاتها أو فى حال حياتها، فإن حرج بعد ذكاتها، فلا يخلو أن يكون مما ترجى له الحياة لو ترك أو يشك فى ذلك أو ييأس منه.

فإن وجدت له حياة باقية، ففي المدنية عن مالك: لا يؤكل إلا بذكاة تخصه، وكذلك لو شك في حياته، رواه عيسى، عن ابن القاسم في المدنية.

ومعنى ذلك أن هذا فى حكم المولود، فلا يؤكل إلا بذكاة تخصه، فسإن حرج، ولم ترج حياته، إما لأنه قد مات أو لأن حياته ضعيفة، فإنه يستحب ذبحه، فإن لم يذبح وغفل عنه حتى مات أكل، قاله مالك فى المدنية والعتبية.

وقال عيسى بن دينار في المدنية: أحب إلى في التي ذكيت أن لا يؤكل مــا استخرج من بطنها حيًا إلا بذكاة، ونحوه روى ابن المواز، عن مالك.

ووجه الرواية الأولى أن هذا قد كملت ذكاته بذكاة أمه؛ لأنه حى بها، فكان كعضو من أعضائها، ولما كان مما ينفصل عنها بالولادة، وينفرد بالحياة استحب مباشرته بالذكاة.

ووجه الرواية الثانية مراعاة الخلاف في ذلك، فقد روى عيسى بن سعيد الأنصارى: لا يحل أكله إلا أن يموت قبل حروجه بعد ذكاة أمه.

وقد روى ابن وهب، عن مالك في المبسوط: إذا خرج يتحرك استحب ذبحه، فإن سبقهم بنفسه، فأنا أكره أكله، فنحا به إلى الكراهية، وهو الأظهر لما فيمه من الخلاف، والله أعلم.

مسألة: وأما إن خرج في حال حياة أمه أزلقته، فيإن كيان مثله يخييا، ويعيش، فيلا بأس بأكله إذا ذكي، رواه أبو زيد، عن ابن القاسم في العتبية.

ووجه ذلك أنه قد كمل نباته، فوجب أن يستباح من الذكاة بما يستباح بــه غــيره

كتاب الذبائح .....

الكبير، وإن كان مثله لا يعيش أو يشك فيه، فقد روى أبو زيـد، عـن ابـن القاسـم: لا يؤكل وإن ذكى، وقاله فى المدنية ابن نافع وابن كنانة. ووحه ذلك أن موتـه بـالأزلاق، وليست بذكاة له ولا لغيره.

فصل: وقوله: «وذلك إذا تم خلقه ونبت شعره»، على ما قدمناه من أن ذلك دليل على نفخ الروح فيه، وأنه مما يصح أن يذكى؛ لأن ما لم تكن فيه حياة لا تأثير للذكاة فيه.

وقوله: «ثم خلقه»، يعنى أنه كمل منه ما ظهر أنه يكون عليه من الخلقة، وأما لو خلق ناقص يد أو رجل وتم خلقه على ذلك لم يمنع ما نقص منه من ذكاته وإباحة أكله.

فصل: وقوله: «فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه»، وقوله قبل هذا: «ذكاته ذكاة أمه»، دليل على أنه بذلك تتم ذكاته، فيحتمل بعد ذلك أن يكون أمره بذبحه على الاستحباب ليصير له حظ من مباشرة الذكاة على ما تقدم.

ويحتمل أن يريد بذلك خروج الدم من جوفه على ما تقدم، فيخرج منه ما يحتقن فيه لئلا يمنع ذلك من أكله من غير تفصيله وتقطيعه.

\* \* \*



### كتاب المبيد

### ترك أكل ما قتل المعراض والحجر

٩٧٩ - مَالِك، عَنْ نَافِعِ أَنَّهُ قَالَ: رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَر، وَأَنَّا بِالْجُرْفِ فَأَصَّبْتُهُمَا فَأَمَّا أَحَدُهُمَا، فَمَاتَ فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَمَّا الاَّحَرُ فَلَهَبَ عَبْدُ اللّهِ ابْنُ عُمَرَ يُذَكِّيهِ بِقَدُومٍ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيهُ فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللّهِ أَيْضًا.

الشرح: قوله: «رمیت طائرین»، یحتمل أن یکون خرج متصیدًا، فرماهما فی حال تصیده، و یحتمل أن یکون جالسًا فی مقعده أو متصرفًا فی بعض شأنه حتى رآها مكنین فرماهما.

فأما الخروج للتصيد، فإن كان على وجه الالتذاذ به، فقد كرهه مالك؛ لأنه معنى يلهى عن ذكر الله وعن الصلاة، وأما من اتخذه مكسبًا أو قرم إلى اللحم، غنيًا كان أو فقيرًا، فلا بأس به، رواه ابن حبيب، عن مالك.

وفى العتبية من رواية حسين بن عاصم، عن مالك: لا أرى لأحد صيد البر إلا لأهــل الحاجة الذين عيشهم ذلك.

ووجه قول مالك أن هذا إنما قصد اللحم وتحصيل الصيد، وذلك مباح لقول تعالى: ﴿وَمَا عَلَمْتُمَ ﴿لَيْبُلُونُكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءَ مِنَ الصَيْدُ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرَمَاحُكُمْ ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَمْتُمُ مِنَ الْجُوارِحِ مَكُلِّينِ ﴾ [المائدة: ٤]. من الجوارح مكلبين ﴾ [المائدة: ٤].

قال ابن حبيب: معناه مما صدن لكم. وأما الذي يخرج إلى الصيد تلذذًا، فليس غرضه في الصيد، وإنما غرضه في الالتذاذ بطلبه، والأحذ له خاصة دون الانتفاع

۹۷۹ – أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ۲٤٩/۹. عبد الرزاق فى المصنف ٤٧٥/٤. وذكره ابس عبد البر فى الاستذكار برقم ٢٠٢٠. كشف الغمة ٢٣٣/١.

قال ابن حبيب، عن مطرف وابن الماجشون، عن مالك: أنه استحب الصيد لمن سكن البادية، ويقول: هم من أهله، ولا غنى بهم عنه، وكرهه لأهل الحواضر، ورأى خروجهم إليه من السفه والخفة، وهذا غير خارج عما قدمناه من قول مالك؛ لأن الكلام الأول متوجه إلى ما يأخذ الإنسان به في نفسه.

والكلام الثانى فى عذر الناس للتصيد مع قوله: إنه خرج لما أراد إحراز الصيد، ولم يقصد اللذة، فالظاهر أن أهل البادية محتاجون إلى ذلك، ومعتادون له، فلا يغنيهم ذلك، وأهل الحواضر يندر ذلك فيهم مع قلة انتفاعهم به وحاجتهم إليه بما يجدونه من أدم الحواضر والمجازر، فلا يعذرون بما يدعونه من مقصدهم، والله أعلم.

مسألة: وأما صيد الحيتان، ففى العتبية من رواية حسين بن عاصم، عن ابسن القاسم: أن صيد البحر والأنهار عندى أخف لذوى المروات والمال من صيد السبر، وكأنى رأيته لا يرى به بأسًا.

فصل: وقوله: «رمیت طائرین بحجر»، محتمل أن یکون رمی الطائرین بحجر واحد، وقصد إلی إصابتهما به، و محتمل أن یکون رمی کل واحد منهما بحجر غیر الحجر الذی رمی به الآخر، فیکون معنی قوله: «رمیت طائرین بحجر»، أی هذا الحنس مما یرمی به ویصاد، و محتمل أن یکون رمی به أحدهما فأصابه، ثم أخذ ذلك الحجر، فرمی به الطیر الثانی فأصابه.

وفى هذا أربعة أبواب، أحدها: فى صفة السلاح الذى يرمى به أو يضرب به. والباب الثانى: فى صفة المرمى أو الضرب. والباب الثالث: فى صفة المرمى أو المضروب. والباب الرابع: فى منتهى فعل الرمية والضربة.

#### \* \* \*

# الباب الأول في صفة الآلة

ما يصاد به من السلاح على ضربين، أحدهما: ما له حد كالرمح والسهم والسيف والسكين، مما له حد تجوز به الذكاة، والثانى: ما لا حد له كالمعراض والبندقية والحجر الذي لا حد له، وغير ذلك مما لا حد له لا تجوز به الذكاة.

فيحتمل أن يكون الحجر الذي رمي به نافع مما له حد، ويحتمل أن يكون مما لا حـد

٢٣٦ الصيد له، وهو الأظهر لما فعله عبد الله بن عمر من طرحه الطائرين حين لـم يـدرك ذكاتهما، ولو كان الحجر مما له حد، وأصاب بحده وجرح، لكانت تلك ذكاة تبيح أكسل الطائر،

وإن لم تدرك ذكاتهما.

وقد رواه ابن حبيب، عن أصبغ، عن ابن القاسم في رامي الصيد بالحجر الذي مثله يذبح، فقطع رأس الصيد، وهو ينوى اصطياده، قال: لا يعجبني أكله؛ إذ لعل الحجر قطع رأس الصيد بعرضه، وهذا يحتمل أن يكون فيما شك فيه من أمره، فليس له أكله؛ لأنه لا يتيقن ذكاته، ولو كان علم أنه أصابه بحده، لجاز له أكله.

#### \* \* \*

# الداب الثاني في صفة الرمي أو الضرب

وذلك عند مالك نوع من الذكاة، فيجوز أن تكون الذكاة ممن تحوز ذكاته، وعلى صفة تصبح بها الذكاة، فيحتاج أن ينوى الرامي أو الضارب الاصطياد.

وفى المدونة، عن مالك فيمن رمى صيدًا بسكين فقطع رأسه، وقد نوى اصطياده: فلا بأس بأكله، وإن كان لم ينوا اصطياده برميته، فلا يأكله.

ووجه ذلك أن ما اعتبر فيه صفة الفاعل، فإنه يعتبر فيه نيته، كالذبح والوضوء والصلاة وغيرها من العبادات، وكذلك لو رمى صيدًا، فأصاب غيره، لم يجز له أكله، ولو أصابه وأصاب غيره بعده أكله دون الذي أصاب بعده، لمعنى النية في ذلك، والله أعلم.

#### \* \* \*

# الباب الثالث في صفة المرمى أو المضروب

وهذا يراعى فيه صفتان، إحداهما: أن يكون التوحش، والثاني: أن يكون من الامتناع بصفة ما لا يتمكن من ذكاته. فأما الصفة الأولى.

فالأصل فى ذلك قول الله تعالى: ﴿لِيبلونكم الله بشىء من الصيد ﴾ [المائدة: ٩٤] الآية، فعلى أى وجه نالته رماحنا يجب أن يحل لنا إلا ما خصه الدليل، وسواء كان متوحشًا على أصله أو تأنيس ثم استوحش بعد ذلك، والوجه فيه ما قدمناه.

والدليل على ذلك أن هذا مستوحش الجنس ممتنع، فجاز أن يذكى بالرمى كالذى لم يتأنس فقط.

كتاب الصيد .....كتاب الصيد يسترين المسترين المست

مسألة: وأما الصفة الثانية، وهى الامتناع من الذكاة المعهودة فيه، فهى العلة فى إباحة ما ذكر، قال فى الصيد: ولم تكن منه بإثخان الجراح له أو بحبالة أو غيرها لم تجز ذكاته إلا بما يذكى به الإنسى؛ لأن علة الامتناع قد عدمت، وهاتان الصفتان مؤثرتان فى العمل لا فى النية؛ لأن العمل ينفرد بها دون النية.

#### \* \* \*

# الباب الرابع في منتهى فعل الرمية والضربة

الرمية أو الضربة لا تخلو أن تنفذ المقاتل أو لا تنفذها، فإن أنفذتها، فقد كملت فيها الذكاة، وهو على ضربين، أحدهما: أن يبين بها من الحيوان حزء، والثانى: أن لا يبين بها شيء، فإن بان منه حزء، فإن كان إنما قطع الصيد بنصفين، فإنه يؤكل جميعه، زاد النصف الذي مع الرأس أو نقص، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إن قطع الثلث مما يلى الرأس أكلاً جميعًا، وإن قطع الثلث مما يلى الفخذ أكل الثلثان اللذان يليان الرأس، ولم يؤكل الثلث الباقى.

قال القاضى أبو الحسن: وهذا ينبغى أن يفصل، فإذا قطع الرأس أكل الجميع؛ لأنه مقتول لا محالة، فإن كان الذى قطع منه سوى الرأس يتوهم أن يعيش منه بعد قطعه، فإن الذى بان منه لا يؤكل، ويؤكل الباقى، مشل أن تقطع يدًا أو رجلاً، فإن اليد أو الرجل لا تؤكل؛ لأنه توهم عيش الحيوان بعدها، ويؤكل الباقى، سواء مات من العقر الأول أو غيره.

وقال الشافعى: إن ماتت من العقر الأول أكل جميعه، وما بان منه، وإن كان لم يمت حتى رماه رمية أخرى، فإنه يؤكل الحيوان كله، ولا يؤكل ما بان منه من يد أو رجل، هذا الذي حكاه القاضى أبو الحسن في هذه المسألة هو القياس.

غير أنه قد روى ابن المواز، عن ربيعة ومالك فيمن رمى صيدًا فأبان وركيه مع فخذيه: فإنه لا يؤكل ما بان منه، ويؤكل باقيه، وهذا مما لا يتوهم أن يعيش بعده.

وقد روى عيسى، عن ابن القاسم أنه إذا ضربه فخذل وركيه أنه يؤكل جميعــه، وليو أبان فخذيه، ولم تصل إلى الجوف فلا يؤكل ما أبان منه، ويؤكل ما بقى.

قال ابن حبيب: ومعنى ذلك أنك إذا ضربته على العجز، فصار عجزه في حيز الأسفل، وقد قطعت من حوفه، فكأنك قطعت وسطه، فعلى قول ابن القاسم وتفسير

وعلى حواب ابن المواز، يراعى أن يكون الأكثر فى حيز الأسفل، وعلى تعليل القاضى أبى الحسن أن يقطع منه ما لا تتوهم حياته دونه، فكأنه قد أنفذ مقاتله وبضربته تلك، فكانت ذكاة لجميعه.

مسألة: إذا ثبت أنه لا تؤكل اليد البائنة وما أشبهها من الأعضاء التي يصح بقاء الحيوان دونها، فإن معنى ذلك أن يبين المقطوع منه أو يكون في حكم البائن.

وقد قال ابن حبيب: إن ما يتعلق بالجلد أو بيسير من اللحم، فلا يؤكل، وإن كان ما يجرى فيه الروح على هيئته، فإنه يؤكل، ونحوه قال ابن المواز، غير أنه لم يذكر يسير اللحم.

ووجه ذلك أنه إذا تعلق به تعليقًا يحيا بحياته، ويسرى إليه منه، فإنه من جملة الجسد، يذكى بذكاته، وإذا لم يتعلق إلا بالجلد والشيء اليسير الـذى لا تسرى إليه بـــه الحيـــاة، فإنه لا يذكى بذكاته كالمنفصل.

مسالة: وأما إذا أنفذ المقاتل، ولم يبق منه جزء، فإنه يستحب له أن يذكيه، فإن لم يفعل حاز أكله لكمال الذكاة فيه بما يذكى به مثله من محدد السلاح، وأما إذا لم ينفذ مقاتله، فسيأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله.

فصل: وقوله: «أما أحدهما فمات فطرحه»، يريد أنه مات بنفس الضربة أو قبل إدراكه، فهذا قد فاتت فيه الذكاة على ما ذكرناه من أنه أصابه بحجر لا حد له أو بحجر له حد، فلم يثبت له أنه أصابه بحده.

وكذلك لو أصابه بحد الحجر فلم يجرحه، فمات قبل أن يذكى، فإنه لا يؤكل، وقد قاله مالك وأصحابه فى الذى يضرب الصيد بالسيف، فيقتله ولا يجرحه. وقال أشهب: يؤكل، سواء علم على هذا أن هذا فات بالموت أو نفذت مقاتله؛ لأن الذكاة فاتت فيه.

فصل: وقوله: «وأما الآخر فذهب عبد الله يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه»، لا يخلو أن يكون فساتت ذكاته لتأخير ذلك، مع التمكن من تعجيلها، أو يكون فات لأنه لم يتمكن من الذكاة فيه لسرعة موته.

فإن فات للتأخير، وكان ضربه بعرض حجر على ما قدمناه، فأنفذ مقاتله أو لم

كتاب الصيد .....

ينفذها، فلا يجوز أكله؛ لأنه موقوذة، ولو ضربه بحد الحجر فلم ينفذ مقاتله، وفات للتأخير مع التمكن من تعجيل الذكاة فيه لم يجز أكله؛ لأنه كان مقدورًا على ذكاته، فلا يستباح أكله بغير ذكاته كالإنسى.

ولو مات قبل التمكن من ذكاته من غير تفريط ولا تأخير، لجاز أكله؛ لأنه غير مقدور عليه، ولو ضربه فأنفذ مقاتله لاستحب له أن يذكيه، وإن فعل جاز أكله لكمال الذكاة فيه بما يذكى به مثله من محدد السلاح. والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ يَهَا أَيَّهَا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قال الإمام أبو الوليد، رحمه الله: فالظاهر عندى من الآية أن مبا تناله أيدينا هو المقدور عليه، وإنما يذكى بما يذكى به المقدور عليه المتمكن من ذكاته، والذي تناله رماحنا هو غير المقدور عليه، فذكاته من السلاح بالرماح وما أشبهها.

وسيأتي بعد هذا شيء من ذكر الآية في باب ما قتل بالمعراض، فعلى هذا يحتمل أن يتأول فعل عبد الله بن عمر في أمر الطائرين، والله أعلم.

٩٨٠ - مَالِك أَنْهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَكْرَهُ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ
 وَالْبُنْدُقَةُ.

الشرح: قوله: «كان يكره ما قتل المعراض»، يريد بعرضه، والله أعلم؛ لأنه وقيـذ. والأصل في ذلك قوله تعـالى: ﴿والموقـوذة والمتردية﴾ إلى قوله تعـالى: ﴿والموقـوذة والمتردية﴾ المائدة: ٣]، والموقوذة هي المضروبة بما لا حد له.

وقد بين ذلك بما روى عن عدى بن حاتم، ثم قال: سألت النبي على عن صيد المعراض، فقال: «ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه، فهو الوقيذ»(١).

فالمعراض عصا في طرفها حديدة يرمى الصائد بها، فما أصاب بحده، فهو وجه ذكاته، فإنه يؤكل، وما أصاب بعرضه، فإنه وقيل، فلا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته لما قدمناه في صفة ما يرمى به من أنه يجب أن يكون محددًا.

٩٨٠ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠٢١.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ٥٤٧٥. مسلم حديث رقم ١٩٢٩. أحمد في المسند حديث رقم ١٩٢٩. أحمد في المسند حديث رقم ١٤٧١. الترمذي حديث رقم ٢٢٦٤. أبو داود حديث رقم ٢٨٥٤. ابن ماجه حديث رقم ٣٢٤١.

فصل: وقوله: «والبندقة»، يحتمل أن يريد به ما اجتمع في قتله المعراض، والبندقة مثل أن يرمى بهما جميعًا في وقت واحد، فيعلم أنه من الضربتين مات، أو لا يعلم من أيهما مات، فهذا لا يؤكل، سواء أصابه المعراض بعرضه أو حده؛ لأنه قد أعانت في ذكاته آلة لا يذكى بمثلها كما لو اشترك في قتل الصيد الكلب والحبالة أو كلبان أحدهما لم يرسل.

ويحتمل أن يريد بذلك أن ينفرد المعراض بالقتل أو تنفرد البندقة بالقتل، فعلى هذا لا يؤكل ما انفردت البندقة بقتله وينظر إلى ما قتله المعراض، فما قتله بحده أكل، وما قتل بعرضه لم يؤكل.

٩٨١ - مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَكْـرَهُ أَنْ تُقْتَـلَ الإِنْسِيَّةُ بِمَـا يُقْتَلُ بهِ الصَّيْدُ مِنَ الرَّمْي وَأَشْبَاهِهِ.

الشرح: قوله: «كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد»، لا يخلو من أحد حالين، أحدهما: حال إمكانها، والثاني: حال امتناعها. فأما في حال إمكانها، فلا خلاف في ذلك.

وأما في حال امتناعها بالتوحش، فقد قال مالك وأصحابه: إنه لا يجوز ذلك، وإنما يجوز أن يحبس بالرمى والطعن والضرب وغير ذلك من العرقبة وغيرها، ما لم تنفذ بشيء، ومن ذلك المقاتل. وقال أبو حنيفة: يجوز وحكمها حكم الصيد.

والدليل على ما نقوله أن هذا حكم ثبت لبهيمة الأنعام، فلم يخرج عنه بالتوحش. أصل ذلك وجوب الذكاة فيها وإجزاؤه لها في الضحايا والهدايا.

مسألة: وأما ما يتأنس من الوحش ثم استوحش، فإنه يرجع إلى أصله، فيحل أكله بالصيد، قاله مالك، وحكاه عنه ابن حبيب في اليمام واليعاقيب، وجميع الطير الذي أصله التوحش.

قَالَ مَالِك: وَلا أَرَى بَأْسًا بِمَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِذَا خَسَقَ، وَبَلَغَ الْمَقَاتِلَ أَنْ يُؤْكَل.

الشرح: ومعنى ذلك أن يكون بحده وطرفه المحدد كطرف العصا، وكذلك قال ابن القاسم فى المدونة فيمن رمى صيدًا بعود أو عصا، فخرق، فإنه يؤكل؛ لأنه نفذ بطرف كطرف الرمح.

٩٨١ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠٢٢.

كتاب الصيد .....كتاب الصيد على المسلم المسلم

قال الإمام أبو الوليد: وهذا إنما يصح عندى فيما يكون محدد الطرف، فأما ما لم يكن محدد الطرف، فإنما خزقه هشم ورض. وقد أشار إلى هذا ابن حبيب.

وقال مالك في المدونة فيمن رمي بحجر أو بندقة فخزق أو بضع وبلغ المقاتل: إنه لا يؤكل، وليس ذلك بخزق، وإنما هو رض.

وقد روى عدى بن حاتم قال: سألت النبى الله عن صيد المعراض، فقال: «ما أصاب بحده فخزق، فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيد، فلا تأكله (١)».

قال مالك: قَالَ اللَّهُ عز وحل تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْء مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ﴾ [المائدة: ١٩] قَالَ: فَكُلُّ شَيْء نَالَهُ الإِنْسَانُ بِيَدِهِ أَوْ برمحه أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ سِلاحِهِ، فَأَنْفَذَهُ وَبَلَغَ مَقَاتِلَهُ، فَهُوَ صَيْدٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ تِبارِكَ تَعَالَى.

الشرح: قوله: ﴿لِيبلونكم الله بشيء من الصيد﴾ الآية، يدل على اختصاص هذا الحكم بالمؤمنين من هذه الآية؛ لأنه لم يخاطب بها سواهم، ولا أضيف إلا إلى أيديهم ورماحهم.

فصل: قوله: ﴿بشىء من الصيد﴾، يدل على إباحته في الجملة وإطلاقه، وهـو على ثلاثة أضرب، ضرب: يفعله المتصيد على وحه الحاجة إليه للتكسب والاستغناء به، وضرب: يفعله على وجه الحاجة إلى أكل لحمه مثل الغنى عنه، وضرب: يفعله على وجه اللهو والراحة.

فأما ما يفعل على وجه الحاجة للتكسب أو لأكل لحمه، فلا خلاف في إباحت دون كراهية فيه، رواه ابن حبيب، عن مالك. وأما الصيد للهو، فكرهه مالك ونهى عنه ورآه سفهًا، ولم يجز قصر الصلاة فيه، رواه عنه ابن المواز وابن حبيب.

مَالِكَ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ، فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ مَاءٍ أَوْ كَلْبٍ غَيْرٍ مُعَلِّمٍ لَمْ يُؤْكَلْ ذَلِكَ الصَّيْدُ إِلا أَنْ يَكُونَ سَهْمُ الرَّامِي قَدْ قَتَلَهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ٥٤٧٥. مسلم حديث رقم ١٩٢٩. أحمد في المسند حديث رقم ١٧٧٨١. الترمذي حديث رقم ١٤٧١. النسائي في الصغرى حديث رقم ٤٢٦٤. أبو داود حديث رقم ٢٨٥٤. ابن ماحه حديث رقم ٣٢٤١.

الشرح: وهذا كما قال أنه إذا أعان الصائد على صيده غيره مما ليس كآلة للصيد، فلم يدر أنه مات من فعل الصائد، أو من فعل المعين، لم يجز أكل ذلك الصيد. وقال ابن حبيب نحوه.

ووجه ذلك أن الصيد يحتاج إلى نية كالذكاة، وتراعى فيه صفة الفاعل والآلة كالذكاة، فإذا رمى الرامى صيدًا على شاهق، فتردى فوجده ميتًا، فإن كان سهمه قد أنفذ مقاتله قبل ترديه، فقد تمت ذكاته، فلا يحرمه ترديه بعد ذلك، وإن كان لم ينفذ مقاتله برميته لم يجز أكله؛ لأنه لا يدرى أمن رميته مات أو من ترديه، قاله مالك.

مسألة: ولو رماه بسهم، فسقط في ماء، فعلى حسب ذلك إن تيقن إنفاذ السهم مقاتله برميته، فهو حائز، وإن شك في ذلك لم يجز أكله لعل إنما قتله الماء وليس بآلة الصيد، روى ذلك ابن المواز، عن مالك.

والأصل فى ذلك ما رواه عدى بن حاتم أن النبى الله عال: «إذا وقعت رميتك فى ماء فغرق، فلا تأكل» (٢) ، معنى ذلك، والله أعلم، أن تكون وقعت فى الماء ولم تنفذ الرمية مقاتلها، ولذلك اعتبر الغرق؛ لأن الغرق هاهنا بمعنى الموت، ولو أنفذ السهم مقاتله لم يراع الموت، والله أعلم، وكذا لو أعان كلبه على الصيد كلبًا آخر لم يرسله.

مسالة: ومن رمى صيدًا بسهم مسموم، فقلد قبال مبالك فنى العتبية والموازية: لا يؤكل، لعل السم أعان على قتله، وأخاف على من أكله.

قال الإمام أبو الوليد: وهذا عندى إذا لم ينفذ مقاتله السهم، فإن أنفذ مقاتله، فقد ذهبت على ثانية، وهمى مخافته المهم، وبقيت على ثانية، وهمى مخافته على آكله، فلا يجوز حينئذ أن يأكله أنفذ السهم مقاتله أو لم ينفذها.

فإن كان من السموم التي تؤمن، ولا يتقى على أكل الصيد منها شيء كالبقلة، فقـــد

<sup>(\*)</sup> ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠٢٣. وقال: قول مالك قولٌ صحيح على ما شرط؛ لأنه شرط حتى لا يشك أحدٌ أن السهم قتله، وأن لا تكون له حياة بعد. وإذا كان هكذا ارتفع معنى الخلاف؛ لأن المخالف لم يحمله على قوله إلا خوف أن يعين الجارح غيره على ذهاب نفس الصيد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود حديث رقم . ٢٨٥٠ الترمذي حديث رقم ١٤٦٩.

كتاب الصيد .....

ارتفعت العلتان، وحاز أكله على رواية ابن القاسم، وفيه نظر على أصل ابن نافع مراعاته أن ينفذ السهم المقاتل قبل أن يسقط في الماء، وإن سقط في الماء، تم أنفذت فيه مقاتله لم يجز عنده أكله، فعلى هذا يتحرر الكلام في المسألتين.

[قَالَ: وسَمِعْت مالكًا يَقُولُ] (٢): لا بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ، وَإِنْ غَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ إِذَا وَجَدْتَ بِهِ أَثَرًا مِنْ كَلْبِكَ أَوْ كَانَ بِهِ سَهْمُكَ مَا لَمْ يَبِتْ، فَاإِذَا بَاتَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَكُلُهُ.

الشرح: قوله: «لا بأس باكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه»، وهذا يحتاج إلى تقسيم وتفضيل، وذلك أن الكلب أو السهم إذا أنفذ مقاتل الصيد بمشاهدة الصائد شم تحامل الصيد وغاب عنه، فقد كملت ذكاته، فلا يؤثر في ذلك مغيبه عنه ولا مبيته. قال القاضى أبو الحسن: وهذا الذي أراد مالك، رحمه الله.

مسألة: وإن لم ينفذ السهم ولا الكلب مقاتله حتى غاب عنه ثم وحده ميتًا، فقد قال القاضى أبو الحسن: إذا كان بحدًا في الطلب حتى وحده على هذه الحالة، فإنه يجوز أكله، وإن تشاغل عنه ثم وحده ميتًا، فإنه لا يجوز أكله. وحكى نحوه ابن حبيب، عن أصبغ.

وروى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم: إذا توارى الصيد مع الكلب، فوحده قد قتله إن لم ير بالقرب صيدًا يشككه أن الذى قتل غير الـذى أرسـل عليه، فإنـه حـلال، وإن شك فلا يؤكل.

ومعنى ذلك أن لا يميز الصيد الذى أرسله عليه، ويكون بالموضع من الصيد ما يشك به في قتل الذى أرسل عليه، وهذا شك في عين الصيد، وما ذكرناه أولاً شك في صفة قتله. وقال بعض الشافعية: إذا زال عن عينه وهو في غير حكم المذبوح، فلا يجوز أكله.

والدليل على ما نقوله ما روى عن النبى الله قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم، فذكرت الله عز وحل وقتل، فكل (٢) .

<sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفتين هكذا في الأصل، وفي الموطأ مثله أيضًا. والمصنف يعتمد على الموطأ روايـة يحيى بن يحيي فيكون هو الذي سمع مالكا. والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى حديث رقم ٥٤٨٦، ٥٤٨٥. الترمذي حديث رقم ١٤٧٠. النسائي في الصغرى حديث رقم ٢٨٥٢. أبو داود حديث رقم ٢٨٥٢.

فصل: وقوله: «إذا وجدت فيه أثرًا من كلبك أو كان به سهمك»، يريد أن الظاهر إذا كان به أثر كلبه أو وحد فيه سهمه، أنه الصيد الذى أرسل عليه ما لم يدخل عليه شك من وجود صيد بقربه يشك به أن الذى فيه أثر كلبه أو سهمه غير الذى أرسل عليه، فلا يأكله حينتذ على ما تقدم.

فصل: وقوله: «ما لم يبت عنه، فإذا بات عنه كره أكله»، وإلا يخلو أن يكون اصطاده بجارح أو سهم، فإن كان بالجارح فبات الصيد عنه، وقتلته الجوارح بعد أن غاب، فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يؤكل، وبه قال الشافعي.

وحكى القاضى أبو محمد، عن مالك فى الصيد بالكلب: أنه يؤكل وإن بات عنه، سواء كان صاحبه لم ينقطع، حل أكله، وإن كان حاد تشاغل عنه، لم يحل أكله.

وجه الامتناع من أكله ما ذكره أصحابنا، أن للحيوان انتشار بالليل، فإذا بات عنه، حوز أن يكون ما ينتشر من السباع وغيرها بالليل قتله دون كلبه، فلا يجوز أكله، وإن كان يجوز مثل هذا بالنهار إذا غاب عنه أكثر النهار، إلا أنه يندر بالنهار ويكثر بالليل، فالحكم للغالب دون النادر.

ووجه الرواية الثانية أن مغيب الصيد عن الصائد لا يمنع إباحته، أصله مغيبه بالنهار.

مسألة: وأما إن صاد بسهمه، فبات عنه، فالذي روى عن ابن القاسم، عن مالك: لا يؤكل، صاد كلب أو سهم أو غير ذلك.

وقال أصبغ: إن بات عنه، فوجد فيه أثر سهمه، وقد أنفذت مقاتله، فليأكله. وأما أثر البازى والكلب، فلا يؤكل وإن كان مقتلاً. وقد تقدم وجه الرواية الأولى.

ومن حهة المعنى ما قاله القاضى أبو محمد: أن الفرق بين أثر السهم والجارح أن السهم يوحد في موضعه، فإذا لم يوجد فيه أثر غيره علم أنه مات منه. وأما الجوارح، فإن أثرها كآثار غيرها من السباع، لا تتميز منها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري حديث رقم ٥٤٨٥. مسلم حديث رقم ١٩٢٩.

كتاب الصيد .....

فصار فى هذه المسألة ثلاث روايات، رواية القاضى أبى الحسن: أنه يؤكل ما بات، سواء صيد بسهم أو سواء صيد بسهم أو كلب، ورواية ابن القاسم: لا يؤكل ما بات، سواء صيد بسهم ولا يؤكل من ذلك ما صيد كلب، وقول أصبغ: يؤكل ما بات مما صيد بسهم، ولا يؤكل من ذلك ما صيد بحارح، والله أعلم.

#### \* \* \*

### ما جاء في صيد المعلمات

٩٨٢ - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّم: كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكُ، إِنْ قَتَلَ وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ.

٩٨٣ – مَالِك أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ عُمَرَ: وَإِنْ أَكَـلَ وَإِنْ لَـمْ يَأْكُلْ.

الشرح: قوله: «فى الكلب المعلم كل ما أمسك عليك»، يريد المعلم للصيد. والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وهَا عَلَمْتُم مِن الجُوارِح مَكْلِينَ ﴾، إلى قوله: ﴿والْمُكُووا السم الله عليه ﴾ [المائدة: ٤]. وما روى عن النبى الله عليه ﴾ [المائدة: ٤]. وما روى عن النبى الله عليه ﴾ الكلاب المعلمة، وذكرت اسم الله، فكل ما أمسكن عليك (١).

وفي هذا ثلاثة أبواب، أحدها: في صفة الجارح الذي يصبح الاصطياد به. والباب الثاني: في صفة المعلم منه. والباب الثالث: في معنى الإمساك على الصائد.

### \* \* \*

# الياب الأول في صفة الجارح

فأما صفة الجارح الذي يصح أن يصاد به، فهو كل حارح يمكن أن يفهم التعليم من ذوات الأربع، كالكلب والفهد والنمر، ومن الطير كالبازى والصقر والباشق والشاهين والشذانيق والعقاب، وغير ذلك، وعلى هذا عامة الفقهاء، وقاله مالك وأبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب ابن عباس.

٩٨٢ - أحرجه البيهقي في السنن الكب ى ٢٣٧/٩. وذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم

٩٨٣ - أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ٢٣٧/٩. عبد الرزاق فى المصنف ٤٧٣/٤. البيهقسى فى معرفة السنن والآثار ١٠٢٥. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١٠٢٥. (١) أخرجه بلفظه ابن ماحه كتاب الصيد حديث رقم ٣٢٠٨.

٧٤٦ ..... كتاب الصيد وروى عن عبد الله بن عمر أنهما قالا: لا يحل إلا صيد الكلب، وأما صيد سائر الجوارح من الطير وغيرها فلا يحل صيدها.

وقال الحسن البصرى: يجوز صيد كل شيء إلا صيد الكلب الأسود البهيم، وبه قال النخعي وابن حبان وابن راهويه.

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾ [المائدة: ٤]، وهذا عام في كل حارح من الكلاب وغيرها؛ لأن معنى مكلبين، مسلطين، وأضافه إلى الصائد ليعلم أن ذلك من فعله، وهو التعليم والتسليط، قاله ابن حبيب. وقال الفضل بن مسلمة: التكليب تعليم الكلاب الصيد.

ودليلنا من جهة القياس أن هذا من الجوارح المعلمة، فجاز الاصطياد به كالكلب.

#### \* \* \*

# الباب الثاني في صفة الكلب المعلم

أما صفة الكلب المعلم، فهو أن يفهم الزجر والإشلاء، وليس من شرطه أن لا يأكل عند مالك وأصحابه، وهو شرط في تعلمه عند أبى حنيفة والشافعي، وبالقول الأول قال سلمان الفارسي وسعد بن أبي وقاص وعلى بن أبي طالب وابن عمر وأبو هريرة.

وقد استدل شيوخنا في ذلك بقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مُمَا أَمْسُكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٤]، قالوا: فما بقى بعد الأكل، فهو مما أمسكن علينا.

ودليلنا من جهة القياس أن قتل الجارح ذكاة يفسد الصيد بها، فلا يفسد بأكله منه. أصل ذلك إذا ذبح، وتعلق من منع ذلك بما روى عن الشعبى، عن عدى بن حاتم، أن رسول الله على قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله فكل، وإن قتل، فإن أكل، فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه» (٢).

وهذا الحديث صحيح، فالأحذ به واحب، غير أنه عام، فنحمله على الذي أدرك مينًا من الجرى أو الصدم، فأكل منه، فإنه قد صار على صفة لا يتعلق بها الإرسال ولا الإمساك علينا.

يبين هذا التأويل أنه قد قال على: «ما أمسك عليك فكل، فإن أحذ الكلب

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

ويحتمل أن يريد بقوله ﷺ: «فإن أكل فلا تأكل»، إلا أن يوجد منه غير مجرد الأكــل دون إرسال الصائد له، ويكون قوله: «فإن أكل فلا تأكل» مقطوعًا مما قبله، والله أعلم.

وإنما ذكرنا الحديث ووجه تأويله لإنكار من أنكر على مالك مخالفته ابن عمسر، فبينا أن مالكًا لم يخالفه، وإنما تأوله على وجه سائغ، وقياس جلى.

#### \* \* \*

### الباب الثالث في معنى الإمساك

أما معنى الإمساك علينا، فقد قال القاضى أبو الحسن: إن معناه أن يمسك بإرسالنا وهو على أصولنا بين؛ لأن الكلب لا نية له، ولا يصح منه ميز هذا، وإنما يتصيد بالتعليم.

وإذا كان الاعتبار علينا بأن يمسك علينا أو على نفسه، وكان الحكم يختلف بذلك، وحب أن يتميز ذلك بنية من له نية، وهو مرسله، فإذا أرسله، فقد أمسك عايه، وإذا لم يرسله، فلم يمسك عليه.

وقال أبو حنيفة: معنى قوله تعالى: ﴿ مُمَا أَمْسَكُنْ عَلَيْكُم ﴾ [المائدة: ٤]، مما صدن لكم.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فإن الكلب إذا لم يرسله الصائد وصاد بإرساله، فلا يؤكل ما قتل. والأصل فى ذلك قوله على: «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله، فكل»، وفيه فإن وجدت مع كلابك أو كلبك كلبًا غيره، فخشيت أن يكون أحمده معه وقد قتله، فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكره على غيره.

مسألة: وإذا انشلى الكلب بنفسه على الصيد، ثم أعانه الصائد بالإشلا، فقد قال مالك في المدونة: لا يؤكل، وهو قول الشافعي. قال القاضي أبو الخسن: وقد روى عن مالك أنه يؤكل، وبه قال أبو حنيفة.

وجه القول الأول، أن الاعتبار بأول انبعاثه يدل على ذلك أنه لو أرسـل مسـلم كلبّـا

<sup>(</sup>٣) أحرجه بلفظه البحاري كتاب الذبائح والصيد حديث رقم ٥٤٧٥.

على صيد، فانبعث بذلك، فأغراه مجوسى لما منع ذلك من أكله، ولو أرسله مجوسى، ثــم أغراه مسلم، ما أكل صيده.

قال القاضى أبو الحسن: ووجه القول الثانى أن بإشلائه تمادى على الصيد، فوجب أن يطرح ما كان من حريه قبل ذلك، فلا يعتبر به؛ لأنه لم يكن على قصد قاصد أرسله.

مسألة: فإن أرسله على صيد فصاد غيره، فقتله لم يؤكل. وقال أبو حنيفة والشافعي: يؤكل.

والدليل على ما نقوله أن هذا صيد لم يرسل عليه، فلم يحل أكله، أصله إذا انبعث من غير إرسال.

مسألة: إذا ثبت أن الصيد يحتاج أن يعتبر بالنية، فإنه يجوز أن يعتبر ذلك ف جماعة يراها الصائد، أو يرى بعضها، أو لا يرى شيئًا منها، وتحصر بموضع لا تختلط بغيرها في الأغلب كالغار فيه الصيد يرسل حارحه، وينوى جميع ما فيه، هذا هو المشهور عن مذهب مالك وأصحابه.

وقال أشهب: لا يصح إرساله على ما يراه حين الإرسال، وأما ما لا يراه إذا كان الموضع مما لا ينحصر ولا يمتنع من دخول غيره من الصيد إليه كالغيضة والجوبة من الأرض، فقد جوز الإرسال على ما فيها، أصبغ، ومنع منه ابن القاسم وأشهب.

ويتحرج القولان من قول مالك، وهذه المسألة على ثلاثة أصرب، وأقوال أصحابنا فيها على ثلاثة مذاهب، فمذهب ابن القاسم: أنه يجوز الإرسال على ما لا يسراه إذا أمن من امتزاج غيره به كالغار، ولا يجوز إذا لم يأمن من ذلك كالغياض.

ومذهب أصبغ: يجوز الإرسال على ما في جهة معينة، سواء كانت مما يصل إليها صيد غير ما فيها كالغياض أو مما لا يصل إليه كالغار.

ومذهب أشهب: أنه لا يجوز أن يرسل إلا على ما يراه.

وأما الإرسال على غير تعيين مشل أن يرسله على كل صيد يقوم بين يديه، فلا خلاف في المذهب أن ذلك لا يجوز لعدم التعيين كما لو أرسله ونوى كل صيد في العالم أو لم ينو شيئًا.

فصل: وقوله: «وإن قتل وإن لم يقتل»، يريد وإن قتل، فإنه يؤكُّل؛ لأن قتله على مــا

كتاب الصيد تقدم ذكاة إذا أخذه الأخذ المعتاد، فحرحه فمات من حرجه من غير تفريط من صاحب أو أنفذ مقاتله.

وأما إن قتله بالصدم أو الضغط، فقد روى ابن القاسم، عن مالك فى المدونة: لا يؤكل، وبه قال ابن وهب يؤكل، وبه قال ابن وهب والشافعي فى أحد قوليه.

وجه قول مالك قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميشة﴾، إلى قوله: ﴿ إلا ما ذكيتم﴾ [المائدة: ٣]، وهذه نطيحة لم تذك، فلا يجوز أكلها. ومن جهة المعنى أن هذه آلة الصيد، فإذا قتلت من غير حرح لم تؤكل. أصل ذلك السهم والمعراض.

ووجه قول أشهب حديث عدى بن حساتم، أن رسول الله الله اله اله السلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل، وإن قتل»، ولم يفرق بنين أن يجرح أو لا يجرح.

ومن جهة القياس أن هذا صيد، مسات بفعل الجارح، فعماز أكله. أصل ذلك إذا حرحه. فأما إذا مات من غير أن يدركه، فقد قال ابن المواز: إن قول مالك وأصحابه أنه لا يؤكل، ولا نعلم في ذلك خلافًا في المذهب.

فصل: «وإن لم يقتل»، معنى ذلك إن لم يقتل، فأدركت ذكاته، فذكيته؛ لأن ذكاة المقدور عليه هى الذكاة المعهودة، وأما إذا لم يقدر على ذكاته حتى قتله الكلب، سواء أدركه أو لم يدركه، فإنه يجوز أكله؛ لأن قتله على هذا الوجه ذكاته.

فصل: وقوله: «وإن أكل وإن لم يأكل»، هو مذهب عبد الله بن عمر، وذلك أن أكل الكلب من الصيد إنما هو بعد قتله، وقد أجمع الفقهاء على أن قتله ذكاة. قال مالك وأصحابه: فلا يضر ما طرأ بعد ذلك من قتله، كما لا يضر الذبيحة ما طرأ عليها بعد تمام ذكاتها.

قَتَلَ الصَّيْدَ، فَقَالَ سَعْدُ: كُلْ، وَإِنْ لَمْ تَبْقَ إِلا بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ.

الشرح: ظاهر السؤال عن الكلب المعلم يقتل الصيد، هل يبيح ذلك أكله أو لا يبيحه؟ فأجابه سعد بقوله له: «كل، وإن لم يبق إلا بضعة»، وليس في السؤال ذكر

٩٨٤ – أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤٧٤. وذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠٢٦.

الأكل، غير أن معناه أن يقتله الصيد على الوجه المخصوص، فقد كملت ذكاته، فلا يضرك بعد ذلك ما حدث على الصيد، فكل ما وجدت منه، وإن لم يبق منه إلا بضعة واحدة بأكل الكلب أو غيره؛ لأن ذكاته قد كملت.

مَالِك أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الْبَازِي وَالْعُقَابِ وَالصَّقْرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَفْقَهُ كَمَا تَفْقَهُ الْكِلابُ الْمُعَلَّمَةُ، فَلا بَـأْسَ بِـأَكْلِ مَا قَتَلَت مِمَّا صَادَتْ إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَى إِرْسَالِهَا<sup>()</sup>.

الشرح: قوله: «في البازى والعقاب والصقر إذا كان معلمًا يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة يؤكل ما قتلت»، وقد تقدم أن جميع الجوارح التي تفهم التعليم يؤكل ما قتلت.

وقد قال ابن حبيب: تعليم الكلب أن تدعوه فيحيب، وتشليه فيشلى، وتزحره فيزدجر، وكذلك الفهود. وأما البزاة والصقر والعقبان، فأن تجيب إذا دعيت، وتشلى إذا أشليت، ولا تزدجر إذا زحرت؛ لأن ذلك لا يمكن فيها، قاله ربيعة وابن الماحشون.

وكان ابن القاسم يقول فى البزاة: إنها كالكلاب، تجيب عند النداء، وتفقه الزجر، وأما ما لا يفقه الزجر من سائر الحيوان، فلا يجوز أكل ما قتل من الصيد، إلا أن تدرك ذكاته، روى ذلك ابن حبيب، عن مالك فى النمر.

وروى عيسى، عن ابن القاسم فى المدنية: إن كان لا يفقه، فلا يؤكل صيده. قال الشيخ أبو إسحاق: وما حرى مجرى ما ذكر مما يصاد به، فهو حارح وإن كان سنورًا أو ابن عرس.

وجه ذلك أن جنس ما يفقه التعليم إذا كان منه غير معلم لا يجوز أكل ما قتل، فبــأن لا يجوز أكل ما قتل النمر الذي جنسه لا يفقه التعليم أولى.

فصل: وقوله: «لا بأس بأكل ما قتلت مما صادت»، يريد ما تناولته على وجه الاصطياد ممن يصاد بها إذا أشليت من غير أن يرسلها لو أرسلها، فلم يقتل على وجه الاصطياد، وذلك أنها لم تتبع الصيد بالإشلاء، بل رجعت عنه، واشتغلت بغيره أو قتله

<sup>(\*)</sup> ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠٢٧. وقال: لا أعلم في صيد سباع الطير المعلمة خلافًا، إنه حائز كالكلب المعلم سواء إلا مجاهد بن حبر، فإنه يكره صيد الطير، ويقول: إنما قال الله تعالى: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾ فإنما هي الكلاب. وخالفه عامة العلماء قديمًا وحديثًا، فأحازوا الاصطياد بالبازى، والشوذنين، وسائر سباع الطير المعلمة.

فصل: وقوله: «إذا ذكر اسم الله تعالى على إرسالها»، ظاهر هذا اللفظ يقتضى أن التسمية شرط في صحة الاصطياد كما هي شرط في صحة الذكاة.

وقد قال ابن القاسم في المدونة: من ترك التسمية في الصيد عامدًا لم يؤكل صيده. ويجرى في التسمية في الصيد من الخلاف ما تقدم في الذبيحة، وقد تقدم هنالك من الكلام ما يغني عن إعادته.

وتما يختص بهذا الباب قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مُمَا أَمُسَكُنْ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالأَمْرِ يَقْتَضَى الوَحُوبِ. عَلَيْهُ إِللَّامُدَةُ: ٤]، فأمر بذكر الله تعالى على التصيد، والأمر يقتضى الوجوب.

ومن جهة السنة ما روى عن النبى الله أنه قال لعدى بن حاتم: «إذا سميت فكل، وإلا فلا تأكل» (١)، وكذلك إرسال السهم والرمى بالرمح والضرب بالسيف، يلزم فيه من التسمية ما يلزم في إرسال الجارح؛ لأن الذكاة انتقلت منه.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فإن التسمية تلزم حين إرسال الكلب على ما قاله فى موطئه فى قوله: «إذا ذكر اسم الله عليه عند إرسالها».

ووجه ذلك أنه ربما قتل، فيكون ذلك ذكاته، فإن قدر على الصيد بعد ذلك، ولزمته ذكاته، كان عليه أن يسمى عند ذكاته أيضًا، ولم أر فى ذلك نصًا غير أن إرسال الكلب هو ابتداء ذكاة ما قتل؛ لأنه قد تغيب حين القتل ولا يعلم به، فلا تمكن التسمية حين الإرسال.

فإن لم يقتل انتقلت ذكاته إلى الذكاة المعهودة، فلزمت إعادة التسمية، وأيضًا فإن التسمية لزمت عند إرسال الجارح؛ لأنه فعل الصائد، وما بعد ذلك، فإنما هو فعل الكلب، وحينتذ يلزم الصائد أن ينوى دون وقت قتل الكلب، فإذا أخذ ولم يقتل، فقد تعين عليه فعل آخر، وهو الذكاة ونية أخرى، فلزمت إعادة التسمية كما لزم تجديد النية، والله أعلم.

قَالَ مَالِك: وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَتَخَلَّصُ الصَّيْدَ مِنْ مَحَـالِبِ الْبَـازِي أَوْ مِنَ فِي الْكَلْبِ ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهِ فَيَمُوتُ، أَنَّهُ لا يَحِلُّ أَكْلُهُ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الحديث رقم ٩٨٣.

قَالَ مَالِك: وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا قُدِرَ عَلَى ذَبْحِهِ وَهُوَ فِى مُحَالِبِ الْبَازِى أَوْ فِى فِى الْكَلْبِ الْبَازِى أَوْ فِى فِى الْكَلْبِ فَيَتْرُكُهُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَبْحِهِ حَتَّى يَقْتَلُهُ الْبَازِى أَوِ الْكَلْبُ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ أَكُلُهُ.

قَالَ مَالِك: وَكَذَلِكَ الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَنَالُهُ، وَهُوَ حَي، فَيُفَرِّطُ فِي ذَبْحِهِ حَتَّى يَمُوتَ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ أَكُلُهُ<sup>(٢)</sup>.

الشرح: وهذا كما قال أن الجارح إذا أخذ الصيد، فأدركه صاحبه سالًا، فلا يخلو أن يقدر على ذكاته أو لا يقدر، فإن قدر على الذكاة بأن ينتزعه منه فيذكيه أو يذكيه في أفواهها أو تحتها لزمه ذلك، وانتقلت الذكاة إلى الصائد، فإن لم يفعل ذلك وتركها حتى قتلته، فإنه لا يجوز أكله.

ووجه ذلك أنه صار مقدورًا عليه متمكنًا من ذكاته، فلا يجوز أن يؤكل بقتل الجارح كالمستأنس المقدور عليه، وكذلك لو شغل عن ذكاته ببإخراج السكين من متاعه أو انتظاره غلامه به حتى قتلته الجوارح، فإنه لا يجوز أكله؛ لأنه مقدور عليه.

مسألة: وإن لم يقدر على ذكاته حتى فاضت نفسه أو غلبته الكلاب عليه فقتلته، فإنه يؤكل، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يؤكل.

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مُمَا أَمْسَكُنْ عَلَيْكُم ﴾ [المَائدة: ٤]، وهـذا مما أمسكنه الجوارح علينا.

ودلیلنا من جهة السنة ما روی عن النبی ﷺ أنه قال لعدی بـن حـاتم: «إذا أرسـلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله، فكل وإن قتلن» (۲)

<sup>(\*)</sup> ذكر قول مالك هذا والذى قبله ابن عبد البر فى الاستذكار ٢٩٢/١٥ وقال: على قول مالك هذا جمهور الفقهاء كلهم، يقول: إذا مات الصيد قبل أن يمكنه ذبحه جاز أكله، وإن أمكنه ذبحه، فلم يفعل حتى مات، لم يأكله. وممن قال بهذا: اللبث بن سعد، والأوزاعى، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وهو قول الحسن، وقتادة. وقال أبو حنيفة، وأصحابه: إذا حصل الصيد فى يده حيا من فم الكلب، أو الصيد لسهم، ولم يذكه لم يؤكل، سواء قدر على تذكيته، أو لم يقدر. وقد قال اللبث: إن ذهب يخرج سكينه من حقبه، أو خفه، فسبقه بنفسه، فمات أكله، وإن ذهب يخرج سكينه من حرحه، فمات قبل أن يخرجه لم يأكله. وقد روى عن إبراهيم النععى، والحسن البصرى فى هذه المسألة قول شاذ، قالا إذا لم تكن معك حديدة، فأرسل عليه الكلاب حتى تقتله.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الحديث رقم ٩٨٣.

ودلیلنا من جهة القیاس أنه حیوان مستوحش غیر مقدور علیه، فکان ذکاته بعقر الجوارح أو آلة الصید، کالذی لم یدرکه حیًا.

فصل: وقوله: «وكذلك الذى يرمى الصيد فيناله، وهو حى، فيفرط فى ذبحه حتى عوت، فإنه لا يحل أكله»، وحكمه فى ذلك حكم صيد الجوارح، فإذا رمى الصيد بسهم أو رمح أو ضربه بسيف، فلم ينفذ مقاتله وصار بما نال منه مقدورًا عليه، فإن الذكاة قد انتقلت إلى أصلها، فعليه أن يذكيه، فإن فرط فى ذلك أو تأخر أو تشاغل بشىء مما قدمنا ذكره حتى مات، فقد فاتت ذكاته، ولا يحل أكله.

قَالَ مَالِك: الأَمْرُ الْمُحْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ الْمَخُوسِيِّ الضَّارِي فَصَادَ أَوْ قَتَلَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا، فَأَكُلُ ذَلِكَ الصَّيْدِ حَلالٌ لا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ لَمُ يُذَكِّهِ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ الْمَحُوسِيِّ أَوْ يَرْمِي لَمْ يُذَكِّهِ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ الْمَحُوسِيِّ أَوْ يَرْمِي لِمَ يُذَبِحُ بِشَفْرَةِ الْمَحُوسِيِّ أَوْ يَرْمِي بِقَوْسِهِ أَوْ بِنَبْلِهِ، فَيَقْتُلُ بِهَا فَصَيْدُهُ ذَلِكَ وَذَبِيحَتُهُ حَلالٌ لا بَأْسَ بِأَكْلِهِ (\*).

(\*) قال ابن عبد البر في الاستذكار ٥ ٢٩٤/١: الخلاف في ذبائح المجوسي ليس بخلاف عند أهل العلم، والفقهاء أثمة الفنوي على ألا تؤكل ذبائحهم، ولا صيدهم، ولا تنكح نساؤهم، من قال منهم: أنهم كانوا أهل كتاب، ومن أنكر ذلك منهم كله يقول: لا تنكح نساؤهم، ولا توكل ذبائحهم، ولا صيدهم. على هذا مضى جمهور العلماء من السلف، وهو الصحيح، عن سعيد بن المسيب. روى معمر، عن قتادة، عن شعبة، عن سعيد بن المسيب في المسلم يستعير كلب المجوسي، فيرسله على الصيد، قال: كله، فإن كلبه مثل شفرته. قال فتادة: وكرهه الحسن. قال أبو عمر: على حواز صيد المسلم بكلب المحوسي، وسلاحه جماعة السلف، وتابعهم الجميع من الخلف. وشذ عنهم من لزمته الحجة في الرجوع إليهم، فلم يعد قوله خلافًا وهـو أبـو ثور. قال في المسلم يأمر المحوسي بذبح أضحيته: إنها تجزئه، وقد أساء. وقال في الكتابي يتمحس: إنه حائز أكل ذبيحته. وقال في موضع آخر من صيد المجوسي قولان: أحدهما: أنه يجوز كصيد الكتابي وذبيحته؛ لأنه من أهل الكتاب. والثاني: أنـه لا يجـوز أكـل صيـده، كقـول جمهور المسلمين. وأما صيد المسلم بكلب المجوسي، فالاختلاف قديم، كرهته طائفة، ولم تجـزه، وأحازه آخرون. فمن كرهه حابر بن عبد الله صاحب رسول الله على، والحسن البصري، وعطاء، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري. وإليه ذهب إسحاق بن راهويه. وحجة من ذهب إلى هذا ظاهر قول الله عز وجل: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله به. فخاطب المؤمن بهذا الخطاب، فإن لم يكن المعلم للكلب مؤمنا لم يجز صيده. ومن حجتهم أيضًا ما رواه وكيع، عن الحجاج، عن القاسم ابن أبي بزَّة، عن سليمان اليشكري، عن حابر بن عبد الله، قال: نهينا عن صيد كلب المحوسي. وخالفهم أخرون، فقالوا: تعليم=

الشرح: وهذا كما قال؛ لأن كلب المجوسي إذا كان معلمًا، فإنه لا فرق بينه وبين كلب المسلم؛ لأنه آلة للصيد كالسهم والرمح، ولا يراعبي فيها صفة مالكه ولا صفة معلمه ولا صفة مرسله، وإنما يراعي صفة المرسل في نفسه، فالكلب كالسهم والرمح.

فإذا أرسل المسلم كلب المحوسى، وهو معلم، فقد أرسل كلبًا يجوز الاصطياد به، والمرسل لما كان مسلمًا حاز اصطياده، فلم يؤثر فى ذلك ملك المحوسى؛ لأنه ليس عرسل ولا حارح، وإنما يعتبر فى الصيد بصفة المرسل والجارح خاصة، وذلك كالذبح يراعى فيه صفة الذبح وصفة آلة الذبح، دون صفة مالكها، والله أعلم.

قَالَ مَالِك: وَإِذَا أَرْسَلَ الْمَجُوسِيُّ كَلْبَ الْمُسْلِمِ الضَّارِى عَلَى صَيْدٍ، فَأَخَذَهُ، فَإِنَّهُ لا يُؤْكُلُ ذَلِكَ مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ قَوْسِ الْمُسْلِمِ وَنَبْلِهِ وَنَبْلِهِ وَنَبْلِهِ يَأْنُهُ لا يُؤْكُلُ ذَلِكَ الصَّيْدُ إِلا أَنْ يُذَكِّى، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ قَوْسِ الْمُسْلِمِ وَنَبْلِهِ يَأْنُهُ وَبِمَنْزِلَةِ شَغْرَةِ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِهَا الصَّيْدَ فَيَقَتْلُهُ، وَبِمَنْزِلَةِ شَغْرَةِ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِهَا الْمَجُوسِيُّ، فَلا يَحِلُّ أَكُلُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

الشوح: وهذا كما قال أن المجوسى إذا أرسل كلب المسلم على صيد فقتله، فإنه لا يحل أكله، وإن كان الكلب معلمًا؛ لأن الكلب وإن كملت شروط الصيد فيه، فإن مرسله ممن تعتبر صفاته في الصيد، وقد عدمت شروطه؛ لأن من لا تجوز ذكاته لا يجوز صيده.

وللصائد صفات تعتبر فيه منها أن يكون مسلمًا، وأن يكون غاقلاً، وأن يكون صاحيًا، ولا خلاف في حواز صيد المسلم العاقل الصاحي، فأما صيد الكتابي، فقد روى ابن المواز، عن مالك: لا يؤكل صيده، وإن أكلت ذبيحته.

وروى ابن حبيب، عن ابن وهب إباحته، قال ابن حبيب: ونحن نكرهه من غير تحريم، والقياس أنه كذبائحهم.

المحوسى له، وتعليم المسلم سواةً، وإنما الكلب كآلة الذبح والذكاة. وثمن ذهب إلى هذا: سعيد ابن المسبب، وابن شهاب، والحكم، وعطاء. وهو الأصح عنه إن شاء الله. وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابهم، وكان الحسن البصرى يكره الصيد بكلب المجوسي، والنصراني، وقال أحمد بن حنبل: أما كلب اليهودي والنصراني، فهو أهون. وقال إسحاق: لا بأس أن يصيد المسلم بكلب اليهودي، والنصراني، قال أبو عمر: لما أجمع الجمهور الذين لا يجوز عليهم تأويل الكتاب، وهم الحجة على من شذ عنهم، إن ذبح المجوسي بشفرة المسلم، ومديته ومديته، واصطياده بكلب المسلم لا يحل، علمنا أن المراعاة، والاعتبار إنما هو دين الصائد، والذابع لا آلته، وبالله التوفيق.

كتاب الصيد .....

واحتج مالك لقوله المتقدم بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا لَيَبَلُونَكُمُ اللَّهُ بَشَيْء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ﴾ [المائدة: ٩٤]، ولم يذكر أهل الكتاب في الصيد كما ذكر إباحة طعامهم، وهي ذبائحهم.

ووجه الاستدلال بهذه الآية على قول من يرى المضاف من باب الحصر، فلما أضاف الأيدى والرماح إلى المخاطبين، وهم المؤمنون دل ذلك على قصر هذا الحكم عليه.

ووجه قول ابن وهب أنها ذكاة، فصحت من الكتابي كالذبح.

مسألة: وأما صيد المحوسى، فإنه لا يجوز كما لا تجوز ذبيحته؛ لأنه ليس من أهل الكتاب، وإنما أباح الله تعالى لنا طعام أهل الكتاب بقوله تعالى: ﴿وَطِعَامُ اللَّيْنُ أُوتُوا الكتاب﴾ [المائدة: ٥]، وإذا تولد صبى بين كتابى وبخوسنى، فحكمه فى هذا الباب حكم أبيه، وسيأتى بيانه إن شاء الله تعالى.

مسألة: وأما المجنون، فلا يؤكل صيده ولا ذبيحته، وكذلك السكران، رواه ابن المواز، عن مالك؛ لأن الصيد يحتاج إلى نية، ولا تصح النية من أحدهما.

\* \* \*

## ما جاء في صيد البحر

٩٨٥ – مَالِك، عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ عَمَرَ عَمَا لَفَظَ الْبَحْرُ فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ. قَالَ نَافِعٌ: ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللَّهِ فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَأَ هُمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ. قَالَ نَافِعٌ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ لا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.

الشرح: قوله: «إن عبد الله بن عمر نهى عن أكل ما لفظه البحر»، وذلك على ضربين، أحدهما: أن يلفظه حيًّا. والثانى: أن يلفظه ميتًا لما اعتقد تحريبه، ثم ظهر إليه أن يعيد النظر أو يذكر الآية، فأعاد نظره فيها، فقرأ: ﴿أَحَلُ لَكُم صيد البحر وطعامه ﴾، فحمل الصيد على ما اصطيد منه لامتناعه، والطعام على ما يتناول دون تصد.

٩٨٥ - أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/٤ . ه . البيهقي في السنن الكبرى ٢٥٥/٩. وذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠٢٨.

٢٥٦ ...... كتاب الصيد

وذلك لا يكون إلا فى الطافى الذى قد مات، وهو فى الغالب لا يعلم سبب موته، ولا أنه مات بسبب، فلما استوى عنده ذلك فى الإباحة، إما لعموم الآية أو لغيرها من الأدلة، رجع عن المنع منه إلى إباحته.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فحميع صيد البحر حلال عند مالك. وأما كلب الماء وحنزيره، فقد روى الشيخ أبو القاسم أنه مكروه غير محرم، وقاله ابن حبيب. وفى الموازية اختلف فى حنزير الماء، فأجاز أكله ربيعة، وكرهه يحيى بن سعيد، وظاهر القرآن والسنة يبيحه.

فوجه القول الأول ظاهر التسمية، وفي المدونة عن ابن القاسم: لم يكن مالك يجيبنا فيه بشيء، ويقول: أنتم تقولون خنزير، يريد والله أعلم، التعلق بعموم قوله تعالى: «حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» [المائدة: ٣]، ولاسيما على قول من يراعى في العموم موضوع اللفظ دون عرف استعماله.

ومن راعى عرف استعماله دون موضوعه توقف عن الجواب أو حكم لما لم يدخل تحت عرف الاستعمال بالكراهية. قال ابن القاسم: إنى الأتقيه، ولمو أكلمه رجل لم أره حرامًا.

وجه القول الأول قوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه ﴾ [المائدة: ٩٦]، وما روى عنه ﷺ أنه قال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتنه»(١).

مسألة: وأما الخريت، فقال ابن عباس: لا بأس بأكله، وهو ظاهر مذهب مالك وأصحابه. وقال ابن حبيب: أنا أكرهه؛ لأنه يقال أنه من الممسوخ.

فصل: وقوله: «نهى عن أكل ما لفظه البحر»، وذلك على ضربين، أحدهما: أن يلفظ حيًّا. والثانى: أن يلفظه ميتًا، فأما لفظه حيًّا، فإن مذهب مالك جواز أكله، وكذلك ما لفظه ميتًا، سواء مات بسبب أو بغير سبب، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا تؤكل ميتته إلا ما مات بسبب مثل أن يؤخذ، فيموت أو يموت من شدة حر أو برد أو تقتله سمكة أخرى أو ينضب عنه الماء فيموت، أو يلفظه البحر حيًّا، فيموت. فأما إن مات حتف أنفه أو لفظه البحر ميتًّا، فإنه لا يؤكل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه حديث رقم ٦٩. النسائي في الصغرى حديث رقم ٥٩، ٣٣٢، ٥٣٠. أبو داود حديث رقم ٨٣. ابن ماجه حديث رقم ٣٨٦، ٣٨٨، ٣٨٧، ٣٨٨، ٣٢٤٦. الإمام أحمد في المسند حديث رقم ٧١٩٢، ١٤٥٩، ٥٥١٨، ١٤٥٩٤، ٢٢٥٨٦. الدارمي حديث رقم ٧٢٩، ٢٠١١.

كتاب الصيد .....

والدليل على ما نقوله الحديث المتقدم في كتاب الطهارة، وهو ما رواه أبو هريـرة أن رسول الله تلكي قال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته».

ودليلنا من جهة القياس أن هذا سمك لو مات في البر لأكل، فإذا مات في البحر، وجب أن يؤكل. أصله إذا مات بسبب، وأيضًا فإن الذكاة إنما تكون بقصد قاصد يصح منه القصد، ولا خلاف أن ذلك لا يعتبر في الحوت، فوجب أن لا تعتبر فيه الذكاة.

إذا ثبت ذلك، ففي هذا بابان، أحدهما: في بيان ما يجوز أكله بغير ذكاة. والباب الثاني: في بيان ما لا يجوز أكله إلا بذكاة.

#### \* \* \*

## الباب الأول في بيان ما يجوز أكله بغير ذكاة

ما في الماء الحيتان ودوابه على ضربين، ضرب: لا تبقى حياته في غير الماء، وضرب: تبقى حياته في غير الماء، وضرب: تبقى حياته في غير الماء كالسمك وجميع أنواع الحيتان والدواب التي إذا خرجت من الماء لم تبق حياتها، وعاجلها الموت، ولا تصرف لها في البر، فلا خلاف في المذهب أنه يجوز أكل ذلك كله بغير ذكاة ولا سبب.

وأما ما تبقى حياته في البر كالضفادع والسلحفاة والسرطان، ففي المدونة عن مالك إباحة أكله من غير ذكاة ولا سبب.

وروى عيسى، عن ابن القاسم: ما كان مأواه فى الماء، فإنه يؤكل بغير ذكاة، وإن كان يرعى فى البر، وكان مأواه ومستقره فى البحر، فإنه لا يؤكل إلا بذكاة وإن كان يعيش فى الماء. وفى المدنية عن محمد بن إبراهيم بن دينار، فى القسمين: لا يؤكل إلا بذكاة، وهو قول أبى حنيفة والشافعى.

وجه قول مالك أن هذا من حيوان الماء، فلا يحتاج إلى ذكاة كالحوت. ووجه القـول الثانى أنه حيوان يعيش في البر، فلم يجز أكله إلا بذكاة كحيوان البر.

مسالة: دم السمك نحس، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: هو طاهر يحل أكله. وبطهارته قال الشيخ أبو الحسن.

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾ [المائدة: ٣]، وهــذا

عام فيحمل على عمومه. ودليلنا من حهة القياس أن هـذا دم سـائل، فوحب أن يكون

\* \* \*

بحسًا كسائر الدماء

## الياب الثاني في بيان ما لا يجوز أكله إلا بذكاة

أما ما يحتاج إلى ذكاة فهو كالجراد والحملزون، وما يكون في البر من الحشرات وأنواع الخشاش.

قال القاضى أبو الوليد: وهى عندى من التى ليست لها نفس سائلة، فقد روى عن مالك فى كتاب ابن المواز وغيره: أنه لم يجز أكل الجراد وغيره إلا بذكاة، فإن ماتت بغير سبب بعد أن اصطيدت حية، فقد أجاز أكلها سعيد بن المسيب وعطاء بن أبى رباح، وقالا: أخذها ذكاتها، ولو وجدت ميتة لم يجز عندهما أكلها. وأحاز ذلك مطرف من رواية ابن حبيب عنه، وقاله محمد بن عبد الحكم وبه قال الشافعى.

ووجه قول مالك قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ وهذه ميتة.

ومن جهة المعنى أن هذا من حيوان البر، فلم يجز أكله بغير ذكاة. أصل ذلك سائر حيوان البر.

ووجه قول مطرف أن هذا حيوان مقدور عليه لا تعتبر فيه الذكاة المخصوصة، فلم تعتبر فيه ذكاة. أصله الحوت.

فرع: وحكم الحلزون حكم الجراد في أنها لا تؤكل إلا بذكاة. قال ابن حبيب: كان مالك وغيره يقول: من احتاج إلى أكل شيء من الخشاش لدواء أو غيره، فلا بأس به إذا ذكى كما يذكى الجراد كالخنفساء والعقرب وبنات وردان والعقربان والجندب والزنبور والبعسوب والذر والنمل والسوس والحلم والدود والبعوض والذاباب وما أشبه ذلك.

٩٨٦ - مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَم، عَنْ سَعْدِ الْجَارِيِّ مَوْلَى عُمَـرَ بْنِ الْعَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ عَنِ الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا، فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ. قَالَ سَعْدٌ: ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ مِثْلَ فَلْك.

٩٨٦ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠٢٩. كشف الغمة ١/٢٤٠.

كتاب الصيد .....كتاب الصيد ....

الشرح: ما قتل بعضه بعضًا من الحيتان أو مات صردًا، يجوز أكله، وهو مما اتفق عليه مالك وأبو حنيفة والشافعى؛ لأنه مات بسبب، وليس من شرطه عند أبى حنيفة أن يكون السبب من فعل الصائد بل يجوز أكله متى مات بسبب من فعل الصائد أو غير فعله، وما احتاج إلى سبب عند مالك، فإنه يحتاج أن يكون السبب من فعل قاصد إلى ذلك.

وقد نص على ذلك الشيخ أبو بكر فى كل ما ليست له نفس سائلة: أن ذكاته بأن يقصد إلى إماتته بفعل ما، وهل يعتبر فيه من صفة الفاعل ما يعتبر فى الذكاة أم لا؟.

فى العتبية من رواية أشهب، عن مالك: لا يجوز صيد المجوسى للحراد إن قتلها بفعله، إلا أن تؤخذ منه حية. قال ابن عبد الحكم: وعلى آخذها التسمية عند قطع رءوسها أو أجنحتها أو غير ذلك مما يقتلها، وهذا لا يدل على أن هذا ذكاة لها.

٩٨٧ – مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْلَمْ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا كَانَا لا يَرَيَانِ بِمَا لَفَظَ الْبَحْرُ بَأْسًا.

٩٨٨ - مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْجَارِ قَدِمُوا، فَسَأَلُوا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ، فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. وَقَالَ: انْهَبُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَاسْأَلُوهُمَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اثْتُونِي فَاحْبِرُونِي، انْهُولِن؟ فَأَتُوا مَرْوَانَ فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ مَرْوَانُ: قَدْ قُلْتُ لَكُمْ. مَرْوَانُ: قَدْ قُلْتُ لَكُمْ.

قَالَ مَالِك: لا بَأْسَ بِأَكْلِ الْحِيتَانِ يَصِيدُهَا الْمَحُوسِيُّ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْنَتُهُ».

قَالَ مَالِك: وَإِذَا أَكِلَ ذَلِكَ مَيْتًا فَلا يَضُرُّهُ مَنْ صَادَهُ.

الشرح: قوله: «أن ناسًا من أهل الجار أتوا مروان فسألوه عما لفظ البحـر»، ومعنـاه من الحيتان والدواب، وإنما سألوه؛ لأنــه كــان أمـير المدينـة حينتـذ، فأفتــاهم بأكلــه، ثــم

٩٨٧ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠٣٠.

٩٨٨ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٠٣١.

٢٦٠
 أمرهم أن يسألوا زيد بن ثابت وأبا هريرة؛ لأنهما كانا من أعلم من بقى من أصحاب النبي هي بالمدينة في ذلك الوقت.

ولعل من كان يشاركهما في العلم غاب ذلك الوقت واستظهر بمشاورتهما، لعنيين، إما لأنه قد علم موافقتهما له على هذا الحكم قبل هذا، وأراد أن يقوى ذلك في أنفس السائلين بجواب علماء الصحابة وفقهاء المدينة، وإما لأنه لم يعلم قولهما في ذلك، فأراد أن يستظهر بجواب من هو أعلم منه، ويعلم في ذلك قوله، وإن كان قد ظهر إليه ما أجاب به.

فلما وافقاه على ذلك تحقيق قوله، وقوى فى نفسه ما أفتاهم به، ولسم يسأل مروان ولا زيد ولا أبو هريرة أحدًا من السائلين عما رماه البحر من ذلك، هل رماه حيًّا أو ميتًا؛ لأن الحكم عندهم فى ذلك واحد على ما قدمنا ذكره من قول مالك، ولو احتلف الحكم فيه لسألوا عنه، وكان الجواب من التفصيل على حسبه، والله أعلم.

## تحريم أكل كل ذي ناب من السباع

٩٨٩ - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْحَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي تَعْلَبَهَ الْحُسْنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَالِ هَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ حَرَامٌ».

• ٩٩٩ - مَالِك، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيم، عَنْ عَبِيدَةً بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيّ، ٩٩٩ - أخرجه البخارى الذبائح والصيد ١٠١٥، ١٠٥، الطب ٥٣٣٥. ومسلم في الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ٣٥٧، ٥٧٧، والترمذي في الصيد ١٣٩٧، السير ١٤٧٧، ١٤٧٧ والذبائح وما يؤكل من الحيوان ٢٥٠٠. والنسائي في الصيد والذبائح ٢٤٢٩، ٢٢٥، ١٤٧٠، و٢٢٥ وابن ماحه الضحايا ٢٣٠٥، ٢٣٢٦، ٢٣٢٤، وأبو داود في الأطعمة ٨٠٣٠، الحدود ٢٨٠٢، وابن ماحه في الصيد ٣٢٧، والدارمي في الأضاحي في الأضاحي المهدد ١٨٩٨، ١٨٩٥، الأطعمة ١٩٨٠، ١٩٨١، ١٩٨٩،

٩٩٠ - احرحه مسلم في الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ٣٥٧٣. والترمذي في الصيد ١٣٩٩. والنسائي في الصيد والذبائح ٤٢٤٨. وابن ماحه في الصيد ٣٢٢٤. وأحمد في باقي مسند المكترين ٢٩٢٦، ١٩٥٤، ١٥٠٥. والطبراني في الكبير ٨/٠٢٠ عن أبي أمامة. وذكره في الكنز برقم ٤٠٨٩١ وعزاه لمسلم وأبي داود عن أبي هزيزة.

قال ابن عبد البر في التمهيد ٢١/٧، ٢٢: هكذا قال يحيى في هذا الحديث بهذا الإسناد: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. ولم يتابعه على هذا أحد من رواة الموطأ في هذا الإسناد-

الشوح: نهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع، ظاهره التحريم، ويجوز أن يحمل على الكراهية، بدليل أن وحد في الشرع.

واختلف العلماء في تحريم السباع، فروى العراقيـون من المالكيين عنه: أنهـا كلهـا عنده على الكراهية، من غير تمييز ولا تفضيل، وهو ظاهر في المدونة.

وقد روى عبد الرحمن بن دينار، عن ابن كنانة أنه قال: كل ما يفترس من السباع ويأكل اللحم، فهو مما لا يؤكل، وما كنان سوى ذلك من دواب الأرض وما يعيش بنبات الأرض، فلم يأت فيه نهى.

قال عيسى، عن ابن القاسم: وهذا فيما كان من السباع، فأما الطير فإنها تفترس وتأكل اللحم، وليس بأكلها بأس.

وأما المدنيون من المالكيين، فقد قال ابن حبيب: لم يختلف المدنيون في تحريم لحوم السباع العادية، الأسد والنمر والذئب والكلب، فأما غير العادية كالذئب والثعلب والضبع والهر الوحشي والإنسى، فيكره أكلها دون تحريم، قاله مالك وابن الماحشون.

ولعله لم يبلغه قول ابن كنانة أو بلغه وحمله على المنع في الجملة، وأنه عنده على ضربين، منه ممنوع على وحه التحريم، ومنه ممنوع على وحه الكراهية.

وأما المغاربة من المالكيين، ففي كتاب ابن المواز، عن مالك: السبع والنمر والفهد محرمة بالسنة، والذئب والثعلب والهر مكروهة. وقد يوحد من قول ابن القاسم وروايت عن مالك أن ذلك كله على الكراهية مثل رواية العراقيين.

استدل شيوحنا في ذلك بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجَدُ فَيَمَا أُوحِي إِلَى مُحْرِمًا عَلَى طَاعَمَ يَطْعُمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مِيتَهُ أَوْ دُمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمُ خَنزير فَإِنْهُ رَجِسُ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، فليست لحوم السباع مما تضمنته الآية، فوجب أن لا يكون محرمًا.

۲۹۷ ..... كتاب الصيد ودليلنا من جهة القياس أن هذا سبع، فلم يكن محرمًا كالضبع والثعلب.

فصل: وقوله الله الكل كل ذى ناب من السباع حرام، وهذا نص فى التحريم، وقد أحاب عنه أبو بكر بن الجهم وغيره بأن سفيان غير معلوم الحفظ.

وقد روى الزهرى حديث أبى ثعلبة الخشنى، فلم يذكر لفظ التحريم، وليس هذا من الاعتراض؛ لأن مالكًا أخرجه فى موطئه، وهذا يدل على تصحيحه له، والتزامــه لــه، إلا أن يكون عنده فى ذلك تأويل.

وأما مخالفة لفظ حديث الزهرى له، فليس باعتراض صحيح الجواز أن يكون أبو هريرة نقل لفظ التحريم، ونقل أبو ثعلبة لفظ النهى.

وقد أجاب عنه بعض أصحابنا بأن قوله تعالى: ﴿قَـل لا أجـد فيما أوحى إلى محرمًا على طاعم يطعمه ﴾ الآية، عام فى نفى كل محرم غـير ما تضمنت الآية تحريمه، إلا أن يدل دليل على تحريمها، وإن لم يكن ذلك فى هذه الآية.

وحديث لحوم السباع عام في تحريمها على كل أكل، فتحمل الآية على عمومها، ويخص بها حديث تحريم لحوم السباع، ونحمله على المحرمين، وكان ذلك أولى؛ لأن الآية مقطوع بصحتها، وكان التعلق بعمومها أولى من التعلق بعموم مظنون، وهو عموم الخبر.

فإن قيل: فما فائدة تخصيص لحوم السباع وسائر لحوم الوحش محرمة على المحرمين؟ فالجواب أنه لا يمنع بأن يخص نوعًا من الجنس دون جميعه ليجتهد في إلحاق الباقي بـه أو مخالفته له كما يقولون أنه نهـي عـن أكـل كـل ذى نـاب مـن السباع، وخـص بذلك التحريم، وإن كان غيره من الحيوان عندكم حرامًا لم ينص عليه.

وجواب ثان، وهو أنه إنما خص لحوم السباع بالذكر لما كانت مما أبيح للمحرم قتلها ابتداء لتلا يعتقد أنها بمنزلة بهيمة الأنعام في استباحة لحومها لما كانت بمنزلتها في استباحة قتلها.

والأصل عندى في هذا أن يخص الحديث بقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَا أَمْسَكُنْ عَلَيْكُمْ وَالْأَصِلُ عَلَيْكُمْ وَالْكُوا السّم اللّه عليه ﴾ [المائدة: ٤]، فالآية عامة في كل الحيوان وخاصة في الإمساك، وحديث أبي هريرة خاص في السباع، وعام في أحوالها، فنجمع بينها، ونخص الحديث، ونحمله على الميتة بدليل خصوص الآية فيما أمسك علينا.

وكان ذلك أولى من تخصيص الآية بالحديث لمعنيين، أحدهما: أن الآية معلومة والحديث ليس بمعلوم. والثاني: أن عموم الآية لم يدخله تخصيص، وعموم الحديث قد دخله تخصيص في الضبع والثعلب عندنا وعند الشافعي.

ووجه ذلك أن الأغلب من هذه السباع العادية أنها لا يتمكن منها إلا بعد فوات ذكاتها، فخرج الحديث على الأغلب من أحوالها، فهذا الذي يمكن أن يقال في ذلك.

ورواية من روى عن مالك: التحريم أظهر لحديث أبي هريرة، وهو نص في التحريم وخاص في السباع.

وقد قال القاضى أبو إسحاق فى مبسوطه: أحسب أن مالكًا حمل النهى عن أكل كل ذى ناب من السباع على النهى عن أكلها حاصة؛ لأن عبيدة بن سفيان روى عن أبى هريرة أن رسول الله على قال: «أكل كل ذى ناب من السباع حرام»، فذهب مالك إلى أن النهى مختص بالأكل، وأن التذكية طهر لغير الآكل، فقال: لا بأس بحلود السباع المذكاة أن يصلى عليها.

مسألة: إذا قلنا بتحريم لحوم السباع العادية، فقد روى ابن حبيب، عن مالك: أن الدب والتعلب والضبع ليست بمحرمة، وهذا على ما قاله ابن حبيب، فإن قول مالك لم يختلف في السباع التي لا تبدأ بالأذى غالبًا، كالهر والتعلب والضبع.

وإنما اختلف قوله في السباع العادية التي تبدأ بالأذى غالبًا، فروى عنه التحريم، وروى عنه الكراهية، وما روى عن ابن القاسم وابن كنانة أن كل ما يفرس ويأكل اللحم لا يؤكل لحمه، يحتمل أن يريد به التحريم، ويحتمل أن يريد به الكراهية. وأما القرد، فقد قال ابن حبيب: لا يحل لحم القرد.

قال الإمام أبو الوليد، رحمه الله: والأظهر عندى أنه ليس بحرام لعموم الآية، ولم يرد فيه ما يوجب تحريمًا ولا كراهية، فإن كانت كراهية فلاختلاف العلماء فيه، والله أعلم.

مسألة: وأما أكل الضب، فمباح عند مالك. وقال أبو حنيفة: هو مكروه.

مسالة: ولا تؤكل حية ولا عقرب، قاله الشيخ أبو بكر، وإنما كره أكلها؛ لأنها ليست من بهيمة الأنعام ولا الطير ولا السمك، وقد يجوز أن تكون فسى معنى السباع، فكره أكلها كما كره أكل لحوم السباع. ٢٦٤ ..... كتاب الصيد

فأما تحريمها فغير حائز؛ لأن الدليل لم يقم على ذلك، فنص على المنع على وجه الكراهية لا على وجه التحريم للوجهين اللذين ذكرهما، ويحتمل أن يكون كره أكلهما لما فيهما من السم مخافة على آكلها.

وأما أكل كل شيء من ذلك على وجه التداوى إذا أمن من أذاها وعرف وجهه، فلا بأس به وله أبيح أكل الترياق مع ما فيه من لحوم الأفاعي لمن أمن أداها، وعرف سلامة لحمها من سمها.

مسألة: حشرات الأرض مكروهة، خلافًا لأبى حنيفة والشافعي في قولهما: هي عرمة.

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ﴿قُلَ لَا أَجِدُ فَيَمَا أُوحَى إِلَى مُحْرِمًا على طاعم يطعمه ﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآية، وليس فيها ذكر الحشرات. ومن جهة المعنى أنها من الهوام، فكره أكلها لغير ضرورة كالحيات.

مسألة: وأحاز مالك أكل الطير كله ما كان له مخلب، وما لم يكن له مخلب، قال مالك: لا بأس بأكل الصرد والهدهد، ولا أعلم شيئًا من الطير يكره أكله.

واحتلف قول مالك في الخطاف، ففي المستخرجة: لا بأس بأكل الخطاطيف، وقالمه ابن القاسم. وروى على بن زياد، عن مالك أنه كره أكلها. والأول أكثر وأظهر، حلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: لا يؤكل كل ذي مخلب من الطير.

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ﴿قُلَ لَا أَجَدُ فَيَمَا أُوحِى إِلَى مُحْرَمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير ﴾ الآية، وهذا عام فنحمله على عمومه، إلا ما حصه الدليل، وقوله تعالى في الجوارح: ﴿فَكُلُوا مُمَا أَمْسُكُن عَلَيْكُم ﴾ [المائدة: ٤] ولم يفرق بين ذي مخلب وغيره.

ودليلنا من جهة القياس أن هذا طائر فلم يكن حرامًا كالدجاج والأوز.

\* \* \*

## ما يكره من أكل الدواب

مَالِك أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي الْحَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْجَمِيرِ أَنَّهَا لِا تُؤْكَلُ لَانَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿ وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ [النحل: ٨].

كتاب الصيد .....

وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِى الأَنْعَامِ: ﴿لِتَوْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [غافر: ٧٩] وقَــالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿لِيَدْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٦] ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ ﴾ [الحج: ٣٦].

قَالَ مَالِك: وسَمِعْت أَنَّ الْبَائِسَ هُوَ الْفَقِيرُ، وَأَنَّ الْمُعْتَرَّ هُوَ الزَّائِرُ.

قَالَ مَالِك: فَذَكَرَ اللَّهُ الْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِلرُّكُوبِ وَالزِّينَةِ وَذَكَرَ الأنعَامَ لِلرُّكُوبِ وَالأَكْل.

قَالَ مَالِك: وَالْقَانِعُ هُوَ الْفَقِيرُ أَيْضًا.

الشوح: استدل مالك على المنع من أكل لحوم الخيل والبغال والحمير بالآيــة، وذلك على وجهين، أحدهما: أن لام «كي» بمعنى الحصر، وذلك أنه أخبر تعالى أنه إنما خلقها للركوب والزينة، وقصد بذلك الامتنان علينا وإظهار إحسانه إلينا.

فدل ذلك على أنه جميع ما أباحه لنا منها، ولـو كانت فيها منفعة غيرها لذكرها ليبين إنعامه علينا أو ليظهر إباحة ذلك إلينا، فإن إحباره تعالى أنه خلقها لهذا المعنى دليل على أنه جميع التصرف المباح فيها.

والوحه الثانى: أنه ذكر الخيل والبغال والحمير، فأخبر تعالى أنه خلقها للركوب والزينة، وذكر الأنعام، فأخبر أنه خلقها لنركب منها ونأكل، فلما عدل في الخيل والبغال والحمير عن ذكر الأكل دل ذلك على أنه لم يخلقها لذلك، وإلا بطلت فائدة التحصيص بالذكر.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فالخيل عند مالك مكروهة وليست بمحرمة ولا مباحة على الإطلاق، وبه قال أبو يوسف ومحمد الإطلاق، وبه قال أبو يوسف ومحمد ابن الحسن. وقال ابن حبيب: الخيل مختلف في كراهية أكلها، فلا يبلغ بها التحريم والراذين مثلها، فحعلها مباحة في أحد القولين.

ودليلنا على كراهيتها أن هذا حيوان أهلى ذو حافر، فلم يكن أكلمه مباحًا كالبغال والحمير، وتعلق من رأى إباحة ذلك بما روى محمد بن علمى، عن حابر بن عبد الله: نهى النبى على يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأرخص في لحوم الخيل.

مسألة: وأما الحمير، فاختلفت الرواية عن مالك، فقيل: إنها محرمة، وقيل: مكروهـة

والدليل على التحريم، ما روى عن أبى ثعلبة: حرم رسول الله الله الحمر الحمر الأهلية. ووجه الرواية الثانية أن هذا حيوان مركوب ذو حوافس، فلم يكن محرمًا، وإن كان مكروهًا كالخيل.

وأما البغال، فحكمها حكم الحمر؛ لأنها متولدة بينها وبين الخيل، فإن قلنا إن الحمر مكروهة، فالبغال مكروهة، وإن قلنا إن الحمر محرمة، فالبغال محرمة.

فصل: وقوله: «وإن القانع هو الفقير والمعتر هو الزائر» مما ذكره العلماء وأهل التفسير، ويقتضيه المعنى، وذلك أن البائس من وحد به البؤس، والفقير من جملة البؤس، والقانع هو الطالب، والقنوع الراضى بما عنده.

#### \* \* \*

### ما جاء في جلود الميتة

اللهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلاةً لِمَيْمُونَةَ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلاةً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ؟ فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وإنَّمَا حُرِّمَ أَكُلُهَا».

الشرح: قوله: «إن رسول الله في مر بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة»، يريد أنه كان أعطاها أياها حية ثم ماتت، وكان أعطاها إياها إما على سبيل الصدقة لكونها محتاجة؛ لأن إطلاق لفظ المولاة يفيد أنها قد أعتقت، وسقطت نفقتها عمن أعتقها، والله أعلم.

فصل: وقوله على: «ألا انتفعتم بجلدها؟»، يحتمل معنيين، أحدهما: أفيلا ذبحتموها فانتفعتم بجلدها، حضًا منه على على الانتفاع بالأموال والتمييز لها ومنعها من إفسادها قليلها ويسيرها، وما فيه منتفع منها، والانتفاع بكل نوع منها وصرف ما فضل من الأموال واستغنى عنه إلى سبيل الله ومواساة أهل الحاجة، فإن إفساد المال لا فائدة فيه ولا منفعة في إطراح ما ينتفع به إلا مجرد العبث والكبر.

فرع: وهذا الانتفاع مشروط عند مالك بتقدم الدباغ، ولا يجسوز الانتفاع بها قبل الدباغ، رواه عيسى بن دينار، عن ابن القاسم في المدنية. وروى ابن حبيب، عن مطرف وابن الماحشون وأصبغ: لا يفترش ولا يطحن عليه، ولا يستعمل في غير ذلك من وجوه المنافع حتى يدبغ.

وروى أبو زيد، عن ابن القاسم، عن مالك في العتبية: ترك الانتفاع بجلــد الميتــة قبــل الدباغ أحب إلى . وقال ابن القاسم: لا ينتفع به حتى يدبغ.

والدليل على ذلك ما روى عن عبد الله بن عكيم أنه قال: قرأ علينا كتاب رسول الله على: أن لا ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا بعصب، فدل على أن الانتفاع بالجلد شرط في التوصل إليه تطهيره بالذكاة وجعل لذلك التطهير عند عدمه بدل، وهو الدباغ. فلا يجوز استباحة ذلك دون البدل إذا عدم المبدل منه كالصلاة جعلت الطهارة شرطًا في صحتها، وجعل للطهارة بدلاً وهو التيمم، فلا يجوز استباحتها عند عدم المبدل منه إلا بالتيمم الذي هو البدل، فهذا الأكثر من المذهب.

ويحتمل الرواية عن مالك أن ذلك على الاستحباب، ويكون وحه ذلك التعلق بظاهر قوله: «هلا انتفعتم بجلدها»، ولم يشترط دباغًا ولا غيره.

فصل: وقولهم: «إنها ميتة»، إظهار للوجه الذي منعهم من الانتفاع بجلد الميتة حين علموا تحريم الميتة، فاعتقدوا أن ذلك يحرم الانتفاع بجلدها وغير ذلك منها، وأنه قد حرم ذلك كله منها كما حرم أكل لحمها.

فصل: وقوله على: «إنما حوم أكلها»، تبيين لما حرم منهاً وإعلام أن لانتفاع بها لم يفت بفوتها كما لم يفت المحدث الصلاة عند عدم الماء، بل قد يمكن استدراكه بالدباغ كما يمكن المحدث استدراك استباحة الصلاة بالتيمم، وليس في هذا الحديث تصريح بطهارة حلد الميتة، وإنما فيه الإخبار عن حواز الانتفاع بها.

وقد استدل أصحاب الشافعي من هذا الحديث على طهارة حلد الميتة بالدباغ لقول الله المنافعي من هذا الحديث على طهارة حلد الميتة بالدباغ لقول الله المنافعي ما كان المنافع على ما كان على ما كان عليه من الإباحة فيها، وهذا ليس بصحيح؛ لأنه لم يجر للطهارة ولا للنجاسة ذكر، وإنما حرى ذكر حواز الانتفاع بها، فيحب أن يكون قوله: «إنما حرم أكلها» راحعًا إليه في إباحة ما يقتضى اللفظ المنع منه.

فأما الطهارة والنحاسة، فلم يجر لهما ذكر، فلا يتعلق بهما شيء من اللفظ بحصر ولا غيره، كما أن بقاء الملك عليها وإزالته عنها لم يجر له ذكر، فلم يرجع اللفظ إليه.

ولذلك قال أكثر أصحابنا وأصحابهم: إنه لا يجوز بيعها؛ لأن لفظ الانتفاع بها لا يتناوله، فلم يرجع إليه قوله ﷺ: «إنما حرم أكلها»، ويحتمل أن يكون قوله ﷺ: «إنما حرم أكلها»، راجعًا إلى الشاة، وقد ينتفع بلحمها أيضًا.

وقال الشيخ أبو بكر: ينتفع به بأن يطعمه كلابه، قاله ابن المواز، إذا شاء ذلك، فإنه يذهب بكلابه إليها، ولا يأتي بالميتة إلى الكلاب.

٩٩٢ – مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ (١) الْمِصْرِى، عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّا وَأَنْ دُبِغَ الإِهَابُ (٢) فَقَدْ طَهَرَ».

<sup>997 -</sup> أحرحه مسلم في الخيض 950. والترمذي في اللباس ١٦٥٠. والنسائي في الفرع والعتيرة 1٦٦، ١٦٦، ٢١٦٥. وأبو هاود في اللباس ٢٥٩، وابن ماحه في اللباس ٩٩، ٣٠٥. وأحمد في مسند بني هاسم ١٧٧١، ٢٠١٦، ٢٣٠٩، ٢٣٩، ٢٣٩، ٢٧٣، والدارمي في الأضاحي ٢٠٠١، ١٩٠١، والبيهقي في الكبرى ٢٠/١ عن ابن عباس. والبغوي في شرح السنة ٢٧/٢ عن ابن عباس. والبغوي في شرح السنة ٢٧/٢ عن ابن عباس. وذكره الزيلعي في نصب الراية ١٦/١ عن ابن عباس. وذكره الزيلعي في نصب الراية ١٦/١ عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۱) ابن وعلة: قال ابن عبد البر هذا اسمه عبد الرحمن بن وعلمة السبئى، أصله من مصر، ثم انتقل إلى المدينة وسكنها، وهو فى أهل المدينة معدود، وكان ثقة من ثقات التابعين، مأمونا علمى ما روى وحمل. روى عنه زيد بن أسلم، والقعقاع بن حكيم، وأبو الخير اليزنى، وغيرهم. ذكر إسحاق بن منصور، عن ابن معين، أنه قال: عبد الرحمن بن وعلة ثقة. وقال: وسماع ابن وعلة من ابن عباس صحيح.

<sup>(</sup>٢) الإهاب: قال النووى: اختلف أهل اللغة فيه فقيل هــو الجلــد مطلقًــا، وقيــل هــو الجلــد قبــل الدباغ فأما بعده فلا يسمى إهابا وجمعه أهب.

الشرح: قوله على الهادة المن الإهاب فقد طهر المن تصريح بطهارته بعد الدباغ، والطهارة على ضربين، طهارة ترفع النجاسة جملة، وتعيد العين طاهرة، كتخلل الخمر، وطهارة تبيح الانتفاع بالعين، وإن لم ترفع حكم النجاسة كتطهير الدباغ حلد الميتة، على المشهور من مذهب مالك ويجرى ذلك بحرى الوضوء في رفع الحدث والتيمم في استباحة الصلاة مع بقاء الحدث.

فأما تطهير الدباغ جلد الميتة بمعنى الانتفاع به مع بقاء نجاسته، مما لا خلاف فيه نعلمه في المذهب. قال الشيخ أبو القاسم: جلد الميتة قبل الدباغ نجس، وبعده طاهر طهارة مخصوصة، يجوز بها استعماله في اليابسات وفي الماء وحده من المائعات.

وأما تطهيره إياه بمعنى رفع نحاسته جملة وإعادة طهارته، فقـد اختلـف العلمـاء فيـه، فروى عن مالك: أنه لا يطهر بالدباغ. ومعنى ذلك الطهارة التي تدفع النجاسة.

وروى شيو خنا العراقيـون، عـن مـالك روايـة أخـرى: أنهـا تطهـر بالدبـاغ إلا جلـد الخنزير، وهو قول ابن وهب وابن حنبل، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

واستدل أصحابنا في ذلك بما روى عن عبد الله بن عكيم أنه قال: قرئ علينا كتاب رسول الله على: «أن لا ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (٢)»، وهذا الحديث لا يصح احتجاجنا به؛ لأنا لا نمنع الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ، وهم لا يخالفونا في الذي لا يجوز الانتفاع به قبل الدباغ.

ودليلنا من جهة المعنى أنه جزء من الميتة نحس بالموت، فوجب أن تتأبد نجاسته. أصل ذلك اللحم. واستدل في ذلك من أثبت الطهارة التي تدفع النجاسة بما روى عن النبي الله أنه قال: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذى حديث رقم ١٧٢٩، وقال أبو عيسى الترمذى تعليقًا عليه: هذا حديث حسن ويروى عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم، أنه قال: أتانا كتاب النبى قبل قبل وفاته بشهرين، قال: وسمعت أحمد بن الحسن، يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي في ثم ترك أحمد ابن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم من جهينة.

وأخرجه النسائي في الصغرى حديث رقم ٤٢٤، ٢٥٠٠. أبو داود حديث رقم ٤١٢٧، ٤١٢٨. ابن ماحه حديث رقم ٣٦١٣. أحمد في المسند حديث رقم ١٨٣٠٣.

.... كتاب الصيد

والجواب أن الطهارة تكون بمعنى التنظيف وإباحة الاستعمال، وإن لم ترفع حكم موجب الطهارة، يدل على ذلك أن التيمم قد سمى فى الشرع طهارة، وسمى المتراب طهورًا كما سمى الماء، وإن كان لا يدفع حكم موجبه وهو الحدث، وإنما تستباح به الصلاة، فكذلك في مسألتنا مثله.

فرع: فإن قلنا إن الدباغ لا يدفع حكم نحاسة، فإنه يستمتع به ويصرف فى الجامدات يغربل عليه الطعام وغيره، غير أنه لا يصلى به ولا عليه. وقال ابن حنبل: لا ينتفع به، ولا يستعمل فى جامد ولا غيره.

والدليل على قولنا قوله على: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». وقوله على عديث ابن عباس: «أفلا انتفعتم بجلدها». وقوله على: «إنما حرم أكلها»(1).

فرع: وأما استعمالها في المائعات، فإنه كره مالك في خاصته استعماله في الماء، ولم يمنع منه غيره، ومنع من استعماله في غير ذلك من المائعات، هذا هو المشهور من مذهب مالك، وذكره الشيخ أبو بكر في شرح المختصر عن مالك. وقال ابن حبيب: لا بأس أن يجعل منها السقاء للماء وقربة اللبن وزق الزيت.

ووجه ذلك أن الماء لا ينجس من النجاسات إلا بما يغيره، وإنما يكره استعمال اليسير منه للخلاف على ما تقدم في ذكر أحكام المياه في كتاب الطهارة، فكان يحتاط ويأخذ بالأفضل في خاصته، ويوسع على الناس فيه لما قام من الدليل على طهارته.

وأما سائر المائعات، فإنها تنحس بيسير وإن لـم يغيرهـا، فلذلـك لـم يجـز استعمالها فيها؛ لأن ذلك ينحسها ويحرمها، ولا يجوز على هـذه الزوايـة بيعـه، رواه ابـن القاسـم، عن مالك في المدنية؛ لأنه لا يجوز بيع ما كان نحسًا لعينه.

وأما رواية ابن حبيب في استعماله في اللبن والزيت، فمبنى علىي قـول مـن يـرى أن المائعات لا تنجس من مخالطة النجاسة إلا بما غير، وقد تقدم ذكره في الطهارة.

فرع: وإن قلنا إنه يطهر بالدباغ طهارة تمنع نجاسته، فإنه يصلى به وعليه، ويستعمل في المائعات كلها ويجوز بيعه، قاله ابن وهب، ورواه ابن عبد الحكم، عن مالك في المختصر الكبير بشرط أن تبين، والمشهور من المذهب أنه لا يجوز بيعه مع كونه لا يجوز أن يصلى فيه.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في الحديث رقم ٩٩١.

كتاب الصيد ......

مسألة: وبما يطهر من الدباغ؟ قال ابن المواز، عن نافع في المدنية: لا يكون دباغه بالملح فقط مما يمنعه الفساد، وإنما يكون الدباغ التام الذي ينتفع به للشرب وغيره.

وأما ما يفعل من غيره مما لا يبلغه حكم الدباغ، والانتفاع به فــى الأسـقية وغيرهـا، فإنما هو تجفيف لرطوباته، وهذا يحصل بتحفيفه في الشمس.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فهذا حكم حلد ما يستباح أكله بالذكاة، والحيوان على ثلاثة أضرب، مباح، وقد تقدم ذكره، ومحرم، ومكروه. فأما المتفق على تحريمه كالخنزير، فقد قال الشيخ أبو بكر: لا ينتفع بجلده، وإن ذبح ودبغ؛ لأنه لا يحل بذكاة ولا غيرها.

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾، ثم قال في آخر الآية: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ [المائدة: ٣]، والخنزير لا تعمل فيه الذكاة، وهي أقوى في التطهير من الدباغ؛ لأن الذكاة تعمل في اللحم وغيره من أجزاء الحيوان، والدباغ إنما يعمل في الجلد خاصة على الاختلاف، فإذا كانت الذكاة لا تؤثر في حلد الخنزير، فبأن لا يؤثر الدباغ أولى وأحرى.

وفى المبسوط عن إسماعيل بن أبى أويس: سئل مالك عن حلود الميتة مما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه، فقال: لا بأس أن يستمتع بها ولا تباع ولا يصلى عليها. وقال الشيخ أبو القاسم: ذلك كله سواء.

مسألة: وأما ما تقدم الخلاف في تحريمه كحلود السباع، فقال ابن المواز، عن مالك: لا بأس ببيع جلود السباع والصلاة فيها، إذا ذكيت، وإن لم تدبغ إذا غسلت. وقال ابن حبيب في جلود السباع العادية: لا تباع ولا يصلى عليها، ولا تلبس وإن ذكيت، ويتنفع بها فيما سوى ذلك.

فأما قول ابن حبيب، فعلى رواية التحريم. وأما رواية ابن المواز، فيحوز أن يكون على رواية نفى التحريم، ويجوز أن يكون على رواية التحريم لما كان تجريمًا مختلفًا فيه.

وأما السباع التي لا تعدو كالهر والثعلب والضبع، فقد قال ابن حبيب: يجوز بيعها

ولباسها والصلاة فيها إذا ذكيت. وقال الشافعي: لا تطهر حلود السباع بالذكاة غير الضبع وتطهر بالدباغ غير جلد الكلب والخنزير.

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾، إلى قوله تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ [المائدة: ٣]، فاستثنى الذكى على أنه غير محرم.

ودليلنا من جهة القياس أن هذا جلد يطهر بالدباغ، فوجب أن يطهر بالذكاة كجلد الضبع.

مسألة: وأما حلد الفرس، فقال ابن المواز: لا يصلى به وإن ذبح ودبغ. وقال ابن حبيب: لا بأس ببيعه والصلاة فيه، وقد اتفقنا على أنه حلد حيوان مكروه لا محرم، فيتخرج من هذا أن حلد الحيوان المكروه لحمه، عند ابن المواز، لا يستباح استعماله بذكاة ولا دباغ.

ومعنى ذلك ما رواه عن مالك أنه إنما كره ذكاتها للذريعة إلى أكـل لحومها، فمنع من ذلك لما كانت كثيرة التكرر والوجود لا لعينها.

وأما جلود السباع، فقد أجاز بيعها والصلاة بها إذا ذكيت، وإن لم تدبغ، وذلك لما لم تكن لحومها موجودة، فلم يخف أن يكون استعمال جلودها ذريعة إلى أكلها، فتأكدت عنده كراهية لحوم الخيل وجلودها لما خاف الذريعة إلى أكلها.

ولا يمتنع مثل هذا في الشريعة، فإن لحم الخنزير محرم كلحم الميتة وكالخمر، شم شرع الحد في شرب الخمر لما خيف الشرع إليها، ولم يشرع الحد في أكل الميتة ولا أكل لحم الخنزير لما لم يخف التسرع إليها. وقال ابن حبيب في حلد الفرس: لا بأس ببيعه والصلاة فيه.

ومعنى ذلك أنه غير محرم لحمه، فجاز أن يكون جلده طاهرًا، كجلـود السـباع التـي لا تعدو.

مسألة: وأما حلد الحمار والبغل، فقد قال ابن المواز: لا يصلى بجلد شيء من ذلك، وإن دبغ وذبح. وقال مالك: أكره ذكاتها للذريعة إلى أكل لحومها، وهذا يقتضى أنها عنده على الكراهية.

ويحتمل على توجيه ابن حبيب أن يكون القول فيها كالقول في جلد الفرس. وأما على رواية التحريم، فيجب أن يكون جلدها ممنوعًا قولاً واحدًا.

كتاب الصيد ......كتاب الصيد يستناه المستناه المستناه ٢٧٣

مسألة: إذا ثبت ذلك، فإن العظم ينجس بالموت، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا ينجس بالموت. وقد روى ابن المواز: أن مالكًا نهى عن الانتفاع بعظم الميتة والفيل والادهان فيه، ولم يطلق تحريمها؛ لأن ربيعة وابن شهاب أجاز الامتشاط بها.

قال ابن حبيب: وقد أجاز ذلك ابن الماجشون ومطرف وابن وهب وأصبغ. فأما ابن وهب وأصبغ، فإنهما راعيا تغليتها بالماء، وجعلا ذلك كالدباغ فيها يطهرها كما يطهـر الجلد الدباغ.

وهذا يدل على أنه ينحس عندهما بالموت، فلم أر مالكًا في رواية ابن المواز عنه راعى ذلك فيها، كذلك مطرف وابن الماجشون.

قال الشيخ أبو بكر: والخلاف في هذه المسألة مبنى على أن الروح يحل العظم أو لا يحله، وهذا الذي قاله مالك هو الأصل غير رواية ابن وهب وأصبغ، فإنهما جعلاه مما تحله الروح، ويطهر بالدباغ.

والدليل على أن الروح يحله، وأنه ينجس بالموت قوله تعالى: ﴿من يحيى العظام وهي رميم﴾ [يس: ٧٨] الآية. ودليلنا من جهة القياس أن ما ينجس لحمه بالموت ينجس بمع عظمه كالكلب والخنزير.

ووجه الرواية الثانية أنه حزء لا يألم الحيوان منه، فلم ينحس بالموت. أصل ذلك الشعر. وقال الشيخ: لم يحرم الانتفاع بأنياب الفيل وغيره، وإنما كره ذلك للاحتلاف في موتها.

وقال ربيعة: إنما ينتفع من عظم الفيل بالناب وحده؛ لأنه لا لحم عليه ولا دسم فيه، إنما هو كعود يابس ثابت، قال: وكذلك كل عظم ليس عليه لحم. وإلى هذا ذهب ابن حبيب، ولا أعلم بهذه الصفة غير الأسنان، وهذا يقتضى أن أصل العظم الطهارة، وإنما ينجس ما نبت عليه اللحم مما خالطه من الدسم الذي ينجس بالموت.

وقد قال عن مالك: إن الريش الذى لـه سنخ فى اللحم والـدم والقرون والأنيـاب والأظافر لا خير فيه، وحكم هذا فيما ذكر ربيعة حكم نـاب الفيـل، إلا أن يكـون ابن حبيب روى عن مالك قوله، واختار قول ربيعة.

فرع: وأما بيع عظام الميتة، فقد حكى ابن حبيب، عن ابن الماجشون: لم أسمع أحدًا يرخص في ذلك، وإذا وقع البيع فسخ، ورد الثمن إلى المبتاع، وذلك عنده في عظام الفيل وغيرها.

۲۷٤ ..... كتاب الصيد

وقال ابن عبد الحكم، عن مالك: يجب احتناب عظام الميتة وعظام الفيل؛ لأنها تجرى بحرى اللحم، فلا يمتشط بها ولا يتحر فيها.

وقال ابن حبيب فى الواضحة: إذا غلبت جاز بيعها كما يجوز بيع جلود الميتة إذا دبغت. وقال أصبغ: لا تباع، وإن غلبت، غير أنى لا أفسخ بيعها بعد أن تغلى إلا أن تكون قائمة لم تفت.

وأما ما لم يدبغ ولم يغل، فالبيع مفسوخ فاتت أو لم تفت، وهذا كله يدل من قـول أصحابنا على أنها تنجس بالموت وتحلها الروح.

قال القاضى أبو الوليد، رحمه الله: وقول ابن حبيب وربيعة فى العظم الطاهر لا معنى له عندى، إلا أن يريد أن طول طهوره ويبس رطوبته أو عدمها يقوم مقام الدباغ لسائرها، وهذا حكم أنياب الفيل الذى لم يذك.

فأما إذا ذكى، فقد قال الشيخ أبو بكر: ينتفع بجلده وعظمه من غير دباغ كجلود السباع وعظامها يجوز الانتفاع بها إذا ذكيت من غير دباغ.

فرع: وكره مالك أن يطبخ بعظام الميتة طعام أو شراب أو يسخن بها ماء لوضوء، قال ابن حبيب: أكرهه، فإن فعل جاز أكل الطعام، ولم ينحس الماء. قال الشيخ أبو بكر: إنما كره ذلك لجواز أن يقع في القدر منها شيء فينجسه.

مسألة: الشعر والصوف والوبر لا ينحس بالموت، زاد ابن حبيب، عن مالك: وكذلك الريش الذي لا سنخ مثل الزغب وشبهه، وبه قال أبو حنيفة، غير أنه استثنى شعر الكلب والخنزير، وهو أحد قولي الشافعي، وقوله الشاني أن ذلك كله ينحس بالموت، وذلك مبنى عندنا على أن الروح لا يحله.

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ﴿وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتًا تستخفونها يوم ظنعكم ويوم إقامتكم﴾، إلى قوله: ﴿ومتاعًا إلى حين﴾ [النحل: ٨٠]، فوجب الاستدلال من الآية عمومها، ولم يفرق بين شعر الميتة وغير منها.

ودليلنا من حهة القياس أن حز الشعر سبب لانقطاع الماء عن الشعر، فلم ينحس به كحزه. قال الشيخ أبو بكر: تجوز الخرازة بشعر الخنزير؛ لأنه ليس بنحس ولا روح فيه فيموت بعد ذلك منه بأن يؤخذ ذلك منه حال حياته أو بعد موته، والله أعلم.

كتاب الصيد .....

٩٩٣ - مَالِك، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثُوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَنْ أُمِّدَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِحُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ.

الشرح: قوله: «إن رسول الله الله المسر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت»، أمره هاهنا يصح أن يحمل على الوجوب والمنع من إتلاف ما يمكن الانتفاع به، أو ما يصلح أن يتملك على اختلاف الناس في ذلك، كما أنه الله نهى عن إضاعة المال وترك الانتفاع به مع جواز ذلك من باب ما يتمول.

ويحتمل أن يحمل على الوجوب، فمنع تحريم ترك الانتفاع به تحريم له؛ لأن تحريم ما أحله الله محرم، ويصح أن يحمل على الندب، وهو أقل ما يحمل عليه على الصحيح من المذهب، وهو قول أكثر شيوخنا.

وقد قال القاضى أبو الفرج، من أصحابنا: إن الإباحة أمر، فعلى هـذا يجوز أن يريد به إباحة الاستعمال لها بعد الدباغ، والأول أظهر؛ لأن الأمر بالفعل اقتضاء له ومنع من تركه على وجه ما هو أمر به، وأما الإباحة للفعل، فإنها تعليق الفعل بمشيئة المأذون له فيه، والله أعلم.

فصل: وقوله: «أن يستمتع بها»، يحتمل الاستعمال المعهود من مثلها، ويحتمل أن يريد استعمالاً عامًا، والأظهر من لفظ الاستمتاع أنه ليس بتملك محض، وإنما هو انتفاع إلى وقت أو على وجه مخصوص.

فصل: وقوله: «إذا دبغت»، شرط في إباحة الاستمتاع، ويمنع ذلك الاستمتاع بها قبل الدباغ عند القائلين بدليل الخطاب دون غيرهم ممن لا يقول به، وقد تقدم من أقوال أصحابنا في منع الانتفاع بها قبل الدباغ، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>99</sup>٣ - أخرجه النسائي في الفرع والعتيرة ٤١٧٧. وأبو داود في اللباس ٣٥٩٥. وابن ماحه في اللباس ٣٥٩٥. وابن ماحه في اللباس ٣٦٠٢، ٣٢٠٤، ٢٤٠٤٠، ٢٤٠٤٠، ٢٤٠٤٠، ٢٤٠٤٠. والبناس ٣٦٠٢، ٣٤٠٤، وعبد الرزاق في المصنف برقم ١٩١ عن عائشة. والبغوى في شرح السنة ٢/١٠٠٠ عن عائشة. وذكره في الكنز برقم ٢٧٣١٥ وعزاه السيوطي لعبد الرزاق عن عائشة. وأحرجه ابن أبي شيبة ٣٧٨/٨ عن عائشة.

## ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة

مَالِك أَنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الرَّحُلِ المضطر يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ أَنَّهُ يَـ أَكُلُ مِنْهَـا حَتَّى يَشْبَعَ وَيَتَزَوَّدُ مِنْهَا، فَإِنْ وَجَدَ عَنْهَا غِنِّى طَرَحَهَا.

الشرح: وهذا كما قال، وذلك أن الله تعالى حرم الميتة، فلا يجوز أكل لحمها، وهذا اللفظ إذا أطلق فى الشرع، فإنما ينطلق على غير المذكى، وإن كان المذكى ميتًا، فلا يجوز أكل الميتة لقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة: ٣]، والمعنى والله أعلم، حرم عليكم أكلها، وهذا مع الاختيار والسعة.

وأما مع الاضطرار، فمن اضطر إلى أكل الميتة، حياز أن يبأكل منها. والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِد فَيِما أُوحِي إلى محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا ﴾، إلى قوله: ﴿غفور رحيم ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. وقوله تعالى: ﴿فَمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم ﴾ [المائدة: ٣] الآية، فمن اضطر إلى أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير، حاز له ذلك. ووجه ذلك الآية المذكورة.

فصل: وقوله: «يأكل منها حتى يشبع ويتزود»، يريد إن اضطر إلى أكلها واستباحتها بذلك، فإنه لا يقتصر على ما يرد رمقه منها، بل يشبع منها الشبع التام، ويتزود؛ لأنها مباحة له كما يمتنع من الطعام المباح في حال وجود الطعام لما كان مباحًا له.

وقال ابن حبيب: إنما يأكل منها ما يقيم رمقه، ثم لا يأكل بعد ذلك حتى يصير من الضرورة إلى حاله الأولى، وبه قال عبد العزيز بن الماجشون وابنه.

ووجه ذلك أن الإباحة إنما تثبت لحفظ النفس، وذلك يوجد فيما دون الشبع، فما زاد لا يتناول لحفظ النفس، فكان ممنوعًا منه.

فرع: فإذا قلنا بقول ابن الماحشون وحكاه القياضي أبو محمد: محرمة عليه يومه وليلته، ومن تعشى، فهي محرمة عليه ليلته تلك واليوم بعدها، ثم بعد ذلك إن وجد بنفسه قوة، مضى على ذلك، وإن دخله ضعف، وخاف الموت أو ما قاربه، حياز له أن يأكل منها ما يرد نفسه، وينهضه في سفره.

وتعلق ابن حبيب في ذلك بما روى، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبى واقد الليثي، أن رجلاً قال لرسول الله عليه: إنا نكون بأرض تصيبنا فيها المخمصة،

قال عبد الملك: يعنى بالاصطباح الغداة، والاغتباق العشاء، والاحتفاء جمم البقل وأكله، وذلك يدل على أنه لا يأكل الميتة ما وجد تعليلاً من تقبل أو غيره يمسك نفسه ويؤمنه الموت.

سُئِلَ مَالِك عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ أَيَأْكُلُ مِنْهَا وَهُوَ يَجِدُ ثَمَرَ الْقَوْمِ أَوْ زَرْعًا أَوْ غَنَمًا بِمَكَانِهِ ذَلِك؟.

قَالَ مَالِك: إِنْ ظَنَّ أَنَّ أَهْلَ ذَلِكَ النَّمَرِ أَوِ الزَّرْعِ أَوِ الْغَنَمِ يُصَدِّقُونَهُ بِضَرُورَتِهِ حَتَّى لا يُعَدُّ سَارِقًا، فَتُقْطَعَ يَدُهُ رَأَيْتُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَى ذَلِكَ وَحَدَ مَا يَرُدُّ جُوعَهُ، وَلا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْعًا، وَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ، وَإِنْ هُو حَشِى أَنْ لا يُصَدِّقُوهُ، وَأَنْ يُعَدَّ سَارِقًا بِمَا أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ أَكُلَ الْمَيْتَةِ خَيْرٌ لَهُ عِنْدِي، وَلَهُ يُصَدِّقُوهُ، وَأَنْ يُعَدُّو عَادٍ مِمَّنْ لَمْ يُضْطَرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ عَلَى هَذَا الْوَحْهِ سَعَةٌ مَعَ أَنِي أَخَافُ أَنْ يَعْدُو عَادٍ مِمَّنْ لَمْ يُضْطَرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ يُرِيدُ اسْتِجَازَةَ أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ وَزُرُوعِهِمْ وَيْمَارِهِمْ بِذَلِكَ بِدُونِ اضْطِرَادٍ.

قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

الشرح: وهذا كما قال، أن من اضطر إلى أكل الميتة، فوجدها ووجد ما لا يمكن الوصول إليه، فلا يخلو أن يكون مما لا قطع فيه كالثمر المعلق والمنزرع القائم وتحوه، أو يكون مما فيه القطع إذا أخذ على وجه السرقة كالمال في الحرز.

فإن كان مما لا يقطع فيه، فقد قال مالك من رواية محمد عنه: إن حفى ذلك فلي أخذ منه. وأما إن وجد ثمرًا أو زرعًا أو غنمًا لقوم، فظن أن يصدقوه ولا يعدوه سارقًا فليأكل من ذلك أحب إلى من الميتة.

فشرط فى المسألة الأولى، وهو فى الثمر المعلق أن يخفى لـ ه ذلك لمعنيين، أحدهما: أن يعلم أنه لا إثم عليه فى ذلك، ولا شىء فيما بينه وبين الله، وإنما يجب أن يحترز فى ذلك من المخلوقين لنفسه، فريما أوذى أو ضرب ضربًا عنيفًا إن علم بـ ه، ولـم يعـ ذر بمـا يدعيه من الضرورة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أخمد في المسند حديث رقم ٢١٣٩١، ٢١٣٩٤. الدارمي حديث رقم ١٩٩٦.

وشرط في القسم الآخر: أن يصدقوه، وهو في الثمر الـذى قـد آواه إلى حرزه والزرع الذى حصده وأوى إلى حرزه، والغنم التي في حرزها، وهي التي أراد في مسألة الكتاب، ولذلك قال: إنه ربما تقطع يده ولم يصدقوه.

ولم يشترط أن يخفى له ذلك؛ لأن أخذه على وجه التستر به هو الذى يعاقب عليه بالقطع، فإنما يجب أن يأخذه معلمًا إن علم أنهم يصدقونه، وإن لم يعلم ذلك، فلا يتعرض إلى أخذه على وجه الاستسرار؛ لأن ذلك يؤدى إلى قطع يده، والذى يأخذ من الثمر المعلق لا على وجه الاستسرار، فذلك لا يوجب قطع يد.

فصل: وقوله: «فيما يجده من الثمر والـزرع والغنـم لغيره إن ظن أنهـم يصدقونـه، فإنه يأكل منه ما يرد جوعه، ولا يحمل منه شيئًا»، وفرق بين أكله مـن هـذا وبـين أكله من الميتة، ففي الميتة قال: يشبع ويتزود، وقال في هذا: يأكل ما يرد جوعه ولا يتزود.

ووجه ذلك أن هذا مال لغيره، فهو ممنوع منه لحق الله ولحق مالكه، فليس له أن يأخذ منه إلا بقدر ما يرد به رمقه. وأما الميتة، فليست بمال لغيره، وإنما هي ممنوعة لحق الله تعالى، وحقوق الله تعالى إذا استبيحت للضرورة تجاوزت الرخصة فيها مواضع الضرورة.

وحقوق الآدميين لا تتجاوز مواضع الحاجة والضرورة، وهذا الفرق على رواية الموطأ ورواية ابن المواز. وأما على رواية ابن حبيب، وهي الرواية الثانية عن مالك: فلا فرق بينهما.

فصل: وقوله: «وذلك أحب إلى من أن يأكل الميتة»، يريد أن ما أكله من الثمر أو الزرع مباح العين، وإنما هو ممنوع منه لحق الغير، وإذا بلغت الضرورة منه إلى استباحة الميتة، فقد لزم صاحب هذا الثمر أو الزرع أن يعطيه منه ما يرد به رمقه، وإن لم يكن عنده ثمن أو يبيعه منه إن كان عنده ثمن.

فإذا أخذ بقدر ذلك، فقد بلغ به حقه، وكان مباحًا له من الوجهين، من جهة أنه مباح في نفسه، ومن جهة أنه قد لزم صاحبه تسليمه إليه.

وأما الميتة، فليست بمباحة في نفسها، فكان أكل هذا الطعام الذي هو مباح في نفسه أولى.

فصل: وقوله: «وإن هو خشى أن لا يصدقوه وأن يعدوه سارقًا، فإن أكل الميتة خــير

ولا يحل له أن يتعرض لما يوجب قطع يده، وأضاف ذلك إلى رأيه، وفتواه إما لأنه لم ير فيه نصًا لغيره، أو لأنه قول اختاره من أقوال العلماء قبله.

فصل: وقوله: «مع أنى أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى أكل الميتة»، يريد استجازة أحد أموال الناس وزروعهم وثمارهم، بذلك أظهر لمنعه من ذلك علمة أحرى، وهى أن ما يدعيه هذا من الضرورة أمر لا يعلم إلا من جهته، وبقوله فى الأغلب، ولوشرع هذا للناس لتسبب أهل الظلم والعدوان إلى أحذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم.

فإذا ظهر عليهم وظفر بهم ادعوا الضرورة، فوجب سد هـذا الباب، ووجب على هذا المضطر أن يأكل الميتة ولا يتعرض لهذا الوجه الذي لا يخلو من أن يتهم فيه، ولو صدق فيه لتسبب به غيره، فهو ليس بصادق، ولا يعرف صدق هذا الذي ادعى الضرورة إلى أكل زروع الناس وثمارهم.

مسألة: وإنما خص مالك في هذه المسألة أن يحرز الزرع والثمر والماشية دون سائر أنواع الأموال؛ لأن هذه أو ما كان من جنسها ينتفع المضطر بوجودها. وأما ما كان غير جنسها من الأموال كالثياب والعين، فلا منفعة فيها؛ لأنه لا يمكنه أكلها، فلا يجوز له أن يأخذ شيئًا منها سواء وجد ميتة أو لم يجدها.

وإن كان بموضع يجد به من يشترى منه الثياب أو يبيعه طعامًا بالدنانير والدراهم، لما جاز له أكل الميتة، ولا أحد مال غيره، بل يجب عليه أن يظهر ضرورته ويسأل، فإن وهب إن لم يكن عنده ثمن أو بيع منه، إن كان عنده ثمن، وإلا جاز له قتالهم بمنزلة منعه الماء، من كتاب ابن المواز.

وفى البسوط روى ابن وهب، عن مالك: من حاف من السباع، فحاع فتضيف قومًا، فأبوا أن يضيفوه، فلا يتضيفهم إلا برضاهم، وليأكل الميتة، وليكف عنهم وعن أموالهم إلا ما لا قطع فيه، يريد بأموالهم ما ليس بطعام.

وقد أورد ابن حبيب هذه المسألة إيرادًا حسنًا، فبينها واحتصرها، فقال: قال مالك: من نزلت به مخمصة خاف منها على نفسه وهو بمكان فيه مال مسلم يمكنه الأكمل منه، فما كان من الثمار في رءوس النخل لا قطع فيه، فليأكل منها ما يرد نفسه ثم يكف، ولا يأكل الميتة.

وإن كانت الثمار قد أحرزت، فليأكل الميتة، ولا يأكل منها إلا بأذن صاحبها، وما كان من الأموال من غير الثمار، فإنه يأكل الميتة، لا يأكل منها شيئًا. قال عبد الملك: وهذا إذا وجد ميتة، فإن لم يجدها وخاف الموت، حاز له أن يأكل من أى ذلك وجد من مال المسلم.

وإن حضر صاحب المال، فحق عليه أن يأذن له في الأكل منه، فإن منعه، فجائز للذي خاف الموت أن يقاتله حتى يصل إلى أكل ما يرد به نفسه.

فرع: قال القاضى أبو الوليد، رحمه الله: ومعنى ذلك عندى أن يدعوه أولاً إلى أن يبيعه منه بثمن فى ذمته ويعرفه بضرورته، فإن أبى استطعمه، فإن أبى أعلمه بأنه يقاتله عليه، وليس له أخذه ابتداء بغير عوض خلافًا لمن قال بذلك.

قال القاضى أبو محمد: ووجه ذلك أن ذمة الإنسان بدل من ماله، ولو كان لـه مـال لم يجز أن يأخذ إلا بعوض، فكذلك ما يعاض منه.

فرع: وإذا أكل المضطر إلى الميتة مال غيره، فقد قال الشيخ أبو القاسم: يأكل منه ويضمن، وقيل: لا ضمان عليه فيما اضطر إليه.

وجه القول الأول أنه أتلف مالاً لغيره لمنفعة نفسه، فكانت عليه قيمته كغير المضطر، فإن اضطراره إنما يتعلق بإباحة أكله دون إسقاط عوضه. ووجه القول الثاني أنه مال حاز له إتلافه من غير إذن، فلم يلزمه ضمانه. أصل ذلك المباح الذي لا ملك لأحد عليه.

مسألة: ومن وجد ميتة وصيدًا، وهو محرم أكل الميتة، ولم يـذك الصيـد؛ لأن بذكاتـه يكون ميتة، وقتله محرم حال إحرامه. وقال محمد بن عبد الحكم: لو نابني ذلـك لأكلـت الصيد، وإن وجدت ميتة وخنزيرًا.

قال القاضى أبو الوليد، رحمه الله: والأظهر عندى أن يأكل الميتة، ويمتنع من الخنزير؛ لأنه ميتة مع أنه لا يستباح بوجه، ولا يجوز للمضطر أكل لحم بنى آدم، وإن خاف، خلافًا للشافعي.

والدليل على ما نقوله أن من لا يجوز له قتله لحفظ نفسه، فإنه لا يجوز له أكل لحمه. أصله أكل لحمه ميتًا.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فإن العادم للطعام المضطر إلى أكل الميتة أكثر مــا يكــون ذلـك في السفر والقفر على ما ذكرناه، وقاله ابن حبيب.

كتاب الصيد .....

وأما في الحواضر والمدن، فليسأل في ذلك، ولا يخلو السفر من أن يكون سفرًا مباحًا أو سفرًا محرمًا أو سفرًا مكروهًا.

فأما السفر المباح، فهو الذى يجوز له أن يترخص فيه بأكل الميتة، وأما السفر المحرم، فالمشهور من مذهب مالك: أنه لا يجوز له ذلك، ففرق بينه وبين القصر والفطر في سفر المعصية.

وروى زياد بن عبد الرحمن الأندلسى: أن العاصى فى سفره يقصر الصلاة، ويفطر فى رمضان، فسوى بين ذلك كله، وهو قول أبى حنيفة. وقال ابن حبيب ومالك: لا يحل له أكل الميتة من ضرورة، وبه قال الشافعي.

وجه القول الأول قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ [النساء: ٢٩]، الآية؛ ولأنه لا خلاف أنه لا يجوز له قتل نفسه بالإمساك عن الأكل، وأنه مأمور بالأكل على وجه الوجوب، ومن كان في سفر معصية لا يسقط عنه الفروض الواجبة من الصوم والصلاة، بل يلزمه الإتيان بها، فكذلك ما ذكرناه.

ووجه القول الثانى أن هذه المعانى على التخفيف والعون على الأسفار المباحة لحاجـة الإنسان إليها، فلا يباح له أن يستعين بها على المعاصى، وله سبيل إلى أن لا يقتل نفسه.

قال ابن حبيب: وذلك بأن يتوب ثم يتناول لحم الميتة بعد توبته، وقد تعلق ابن حبيب في ذلك بقوله تعالى: ﴿فَمَن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ﴾ [البقرة: ١٧٣] الآية، فاشترط في استباحة الميتة للضرورة أن لا يكون باغيًا، والمسافر على وجه المحاربة أو قطع رحم أو طالب إثم باغ ومتعد، فلم يوجد شرط الإباحة، والله أعلم.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فمن اضطر إلى شرب الخمر لجوع أو عطش حيث يجوز له أن يترخص بأكل الميتة، فهل له أن يشربها؟ روى ابسن القاسم، عن مالك فى العتبية: لا يشربها، ولن تزيده إلا عطشًا.

قال الشيخ أبو بكر فى شرحه: لا يشرب الخمر؛ لأنها لا تروى من عطش، ولا تغنى من جوع، فيما يقال. وأما إن كانت تشبع أو تروى، فلا بأس أن يشربها عند الضرورة كالميتة.

وفى النوادر ذكر عن ابن حبيب فيمن غص وخاف على نفسه: أن له أن يسيغها بالخمر، وقاله أبو الفرج. وروى أصبغ عن ابن القاسم: يشرب المضطر الدم، ولا يشرب الخمر، ويأكل الميتة، ولا يقرب ضوال الإبل، وقاله ابن وهب.

٧٨٢ ...... كتاب الصيد

مسألة: وأما التداوى، فالمشهور من المذهب أنه لا يحل ذلك. وقال ابن سحنون: لا بأس أن يداوى حرحه بعظام الأنعام المذكاة، ولا يداويه بعظام الميتة أو بعظم إنسان أو حنزير، ولا بعظم ما لا يحل أكله من الدواب.

وفى العتبية عن مالك فى المرتك يصنع من عظام الميتة: إن جعل فى قرحة أو حرح، فلا يصلى به حتى يغسل. وقال ابن حبيب: وإن صلى بـه لـم يكن ممـن صلى بنجاسة للنار التي أحرقته، وقد خفف ابن الماجشون أن يصلى.

فإذا قلنا إنه لا يجوز التداوى بها، ويجوز استعمالها للضرورة، فالفرق بين التداوى وبين الأكل والشرب للضرورة ما قاله، وذلك أنه التداوى لا يتيقن البرء به، فلم يجز أن يستعمل المحظور فيه.

وأما الأكل والشرب للجوع والعطش، فإنه يتيقن البرء به، فلذلك حاز استعماله. وظاهر قول مالك في العتبية في التداوى المرتك من عظام الميتة مع منعه من الصلاة، يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها: أنها رواية عنه في التداوى بما لا يحل استعماله إلا لضرورة.

والوجه الثانى: أنه إنما أباح فى ذلك ما فيه الخلاف، وذلك أن ابسن الماحشون جعل ذلك طاهرًا. وأما ما لا خلاف فى نجاسته، فلا يجوز ذلك فيه. والوجه الثالث: أنه وقع الخلاف فى استعماله خارج البدن، فحوزه مالك، ومنعه ابن سحنون.

وأما شربه فيحرم على الوجهين. وقول ابن حبيب: إن النار تطهر عظام الميتة، خلاف المذهب؛ لأن العظم بحس العين، وما نحس لعينمه لم يطهر بوجه، وما تنجس بمحاورة لا يطهر إلا بالماء. وما رواه عن ابن الماحشون مما انفرد به عبد الملك، والله أعلم وأحكم.

\* \* \*

# بليمال المالي

## كتاب الأشربة الحد في الخمر

١٩٩٤ - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّى وَجَدْتُ مِنْ فُلان رِيحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطَّلاءِ، وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَّدْتُهُ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ تَامَّا.

الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب خرج عليهم»، يريد على المسلمين، فقال: «إنى وجدت من فلان ريح شراب»، وفلان هذا يقال إنه ابنه، فروى معمر، عن الزهرى هذا الحديث، فقال: إنى وجدت من عبيدالله ريح شراب، والأصح أنه ابنه عبيد الرحمن الأوسط.

وكان له ثلاثة بنين كلهم يسمى عبد الرحمن، أكبرهم يقال إنه أدرك النبى الله الثانى: هو أبو شحمة المحلود في الخمر، والثالث: وهو أصغرهم حد عبد الرحمس بن المحبر.

فصل: وقوله: «وجدت ريح شراب»، اسم الشراب ينطلق من جهة اللغة على كل مشروب مسكر وغيره، وإنما وجد عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، من الشارب ريح شراب، ولم يتميز له، هل هو ريح مسكر أو غيره، ولو تميز له أنه ريح شراب مسكر لما احتاج أن يسأل عنه إن كان مسكرًا أو لا.

وقد اختلف الفقهاء في وجوب الحد بالرائحة، فذهب مالك وجماعة أصحابه إلى أن الحد يجب على من وحد فيه ريح المسكر، ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي، وقالا: لا حد عليه.

<sup>998 –</sup> أخرجه النسائي في الكبرى ٢٢/٨. البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٧٣٢٧/١٣. وذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٢٥٦٤، وقال: هذا الإسناد أصح ما يروى من أحبار الآحاد.

٢٨٤ ..... كتاب الأشربة

والدليل على ما ذهب إليه مالك وأصحابه ما روى عن السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب، وهو يجلد رجلاً وحد منه ريح شراب، فجلده الحد تامًا. فوجه الدليل من ذلك أن عمر بن الخطاب حكم بهذا، وكان ممن تشتهر قضاياه، وتنتشر ويتحدث بها، وتنقل إلى الآفاق، ولم ينقل خلاف عليه، فثبت إنه إجماع.

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا معنى تعلم به صفة ما شربه المكلف وجنسه، فوجب أن يكون طريقًا إلى إثبات الحد. أصل ذلك الرؤية لما شربه بل الرائحة أقوى فى حال المشروب من الرؤية؛ لأن الرؤية لا يعلم بها الشراب أمسكر هو أم لا، وإنما يعلم ذلك برائحته.

إذا ثبت ذلك، ففي هذا ثلاثة أبواب، الباب الأول: فيمن يجب استنكاهه ممن لا يجب ذلك فيه. الباب الثانى: فيمن يثبت ذلك بشهادته. الباب الثالث: فيما يجب في ذلك إذا تيقنت رائحة المسكر أو أشكلت.

#### \* \* \*

## الياب الأول فنمن بحب استنكاهه

وذلك بأن يرى الحاكم منه تخليطًا في قول أو مشى شبه السكران، ففي الموازية من رواية أصبغ عن ابن القاسم أنه إذا رأى ذلك منه أمر باستنكاهه، قال: لأنه قد بلغ إلى الحكم، فلا يسعه إلا تحقيقه، فإذا ثبت الحد أقامه. وكذلك لو شم منه رائحة ينكرها أو أحبره بحضرته من ينكرها منه.

قال القاضى أبو الوليد: فعندى أنه قد تعين عليه استنكاهه وتحقيق حاله لأن هذه صفة ينكر بها حاله، فيحب اختباره، وتحقق حاله كالتخليط في الكلام والمشي، والله أعلم.

مسألة: فإن لم يظهر منه شيء من هذه الأحوال، يريد التحليط في القول والمشي لم يستنكهه، رواه أصبغ عن ابن القاسم في العتبية والموزاية، قال: ولا يتحسس عليه.

ووجه ذلك أنه لم ير ربية ولا حروجًا عن أحوال الناس المعتادة، ولا يجوز التعرض لهم من غير ربية.

فأما من ثبت ذلك بشهادته، فإنه يحتاج إلى معرفة صفتهم وعددهم. فأما صفتهم، فقد قال القاضى أبو الحسن في كتابه: إن صفة الشاهدين على الرائحة أن يكونا ممن خبر شربها في وقت إما في حال كفرهما أو شرباها في إسلامهما، فجلدا ثم تابا حتى يكونا ممن يعرف الخمر بريحها.

قال القاضى أبو الوليد: وهذا عندى فيه نظر؛ لأن من هذه صفته معدوم أو قليل، ولو لم يثبت الرائحة إلا بشهادة من هذه صفته لبطلت الشهادة فيها فى الأغلب. ووجه ثان، وهو أنه قد يكون ممن لم يشرب قط، ولكن يعرف رائحتها معرفة صحيحة بأن يخبره عنها المرة بعد المرة من قد شربها أنها هى رائحة الخمر حتى يعرف ذلك كما يعرفها الذى قد شربها.

مسألة: وأما العدد، فلا يخلو أن يكون الحاكم أمر الشهود بالاستنكاه، أو فعلوا هم ذلك ابتداء، فإن كان الحاكم أمرهم بذلك، فقد روى ابن حبيب عن أصبغ: أنه استحب أن يأمر شاهدين، فإن لم يكن إلا واحد وجب به الحد.

وأما إن كان الشهود فعلوا ذلك من قبل أنفسهم، فلا يجزى أقل من اثنين كالشهادة على الشرب. وقد روى ابن وهب عن مالك: أنه إن لم يكن مع الحاكم إلا واحد، فليرفعه إلى من هو فوقه.

وما رواه ابن حبيب عن أصبغ مبنى عندى على أن الحاكم يحكم بعلمه، فلذلك حاز عنده عنده فيه شاهدان.

#### \* \* \*

## الباب الثالث فيما يجب بشهادة الاستنكاه

أما شهادة الاستنكاه، فلا يخلو أن يكون الشهود متيقنين للرائحة أو شاكين، فإن كانوا متيقنين للرائحة، فلا يخلو أن يتفقوا على أنها رائحة المسكر أو على أنها رائحة غير مسكر أو يختلفوا في ذلك، فإن اتفقوا على أنها غير رائحة مسكر، فلا نعلم في المذهب خلافًا في ترك وحوب الحد، فإن اتفقوا على أنها رائحة مسكر، وجب عليه الحد، وإن اختلفوا فقال بعضهم: هي رائحة مسكر. وقال آخرون: ليست برائحة مسكر، فقد قال ابن حبيب: إذ اجتمع منهم اثنان على أنها رائحة مسكر، حد.

ووجه ذلك أن الشهادة قد قامت، وكملت باجتماع شاهدين على أنها رائحة مسكر، فلا يؤثر في ذلك نفى من نفى مقتضاها كما لو شهد شاهدان رأيناه يشرب خمرًا، وقال شاهدان آخران: لم يشرب خمرًا.

مسألة: فإن شك الشهود في الرائحة، هل هي رائحة مسكر أو غير مسكر، نظرت حاله، فإن كان من أهل العدل خلى سبيله، حكاه ابن القاسم في العتبية والموازية عن مالك.

ووجه ذلك أن من عرف بالسفه والشرب والتخليط، وحيف أن يكون ما شك فيه مما حرم عليه، وجب أن يزجر عن التشبه بذلك لتلا يتطرق بذلك إلى إظهار معصية، وأما من كان من أهل العدل فتبعد عنه الريبة.

فرع: إذا ثبت ذلك، فإن الحد يتعلق بما يقع بــه الفطر مـن حـواز الشـراب الفــم إلى لحلق.

فصل: وقوله: «فزعم أنه شرب الطلاء» دليل على أن عمر بن الخطاب لم يتيقن ذلك، ولا تحقق هل هو ريح مسكر أو غيره، ويحتمل أن يكون لم يعرف الطلاء، فأراد أن يسأل عنه، ولم يعول على إقراره أنه لم يشرب غير ذلك، ويحتمل أن يكون عرف الطلاء، ولم يعرف صدقه في كونه طلاء لا يسكر، فأراد أن يسأل عنه، ويتوصل إلى معرفة ذلك، إما باستنكاهه أو بالنظر إلى بقيته، وشمه إن كانت بقيت منه بقية.

فصل: وقوله: «فإن كان يسكر جلدته» ظاهر فى أن ما يسكر عندهم يجب به عندهم الحد، وإن لم يبلغ الشارب حد السكر، ولو بلغ حد السكر لم يحتج إلى السوال عن الشارب؛ لأنه إنما ذكر الجنس، ولم يذكر المقدار، ولو اعتبر ذلك بالمقدار لقال إنه شرب يسيرًا من الطلاء، وأنا سائل عن ذلك المقدار، ولما لم يقل ذلك وعلق حكم الحد على الجنس، علم أنه اعتبر به دون غيره.

فصل: وقوله: «فجلده عمر بن الخطاب الحد تامًا» يريد أنه حلده حلد الخمر، ولم يعزره على ما قاله بعض العلماء أنه يعزر ويعاقب وينكل إذا أشكل أمره وتعلقت التهمة به.

٩٩٥ - مَالِك، عَنْ ثُورِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْحَمْرِ

۹۹۰ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ۱۰۲۰، وقال: هذا حديث منقطع، من رواية مالك، وقد روى متصلا من حديث ابن عباس.

الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل» وحواب على يدل على أنه إنما استشار في قدر الحد، وإنما كان ذلك الأصح أنه لم تقرر في زمن النبي في أنه لم يحد فيه حدًا بقول يعلم لا يزاد عليه، ولا يتقص عنه، وإنما كان يضرب مقدارًا قدرته الصحابة، واختلفوا في تقديره، يدل على ذلك ما روى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه: ما من رجل أقمت عليه حدًا، فمات فأجد في نفسي منه شيئًا إلا شارب الخمر، فإنه إن مات فيه وديته؛ لأن رسول الله في لم يبينه. ومعنى ذلك أنه لم يحده بقول يحصره ويمنع الزيادة فيه والنقص منه، فحدوه باجتهادهم.

وروى أنس: «أتى النبى النبى النبى النبى الخمر، فحلده بجريدتين نحوا من أربعين، وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر»(۱)، وقد تقدم من قول على بن أبى طالب أنه قال: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فقاسه على المفترى. واستدل أن ذلك حكمه وإلى هذه ذهب مالك وأبو حنيفة أن حد شارب الخمر ثمانون. وقال الشافعى: أربعون.

والدليل على ما نقوله ما روى من الأحاديث الدالة على أنه لـم يكن من النبى الله نص فى ذلك على تحديد، وكان الناس على ذلك، ثم وقع الاجتهاد فى ذلك فى زمن عمر بن الخطاب، ولم يوجد عند أحد منهم نص على تحديد، وذلك من أقوى الدليل على عدم النص فيه؛ لأنه لا يصح أن يكون فيه نص بـاق حكمه، ويذهب على الأمة لأن ذلك كان يكون إجماعا منهم على الخطأ، ولا يجـوز ذلك على الأمة، ثم أجمعوا واتفقوا أن الحد ثمانون، وحكم بذلك على ملأ منهم، ولم يعلم لأحد فيه مخالفة، فثبت أنه إجماع.

ودليلنا من جهة القياس أن هذا حد في معصية، فلم يكن أقبل من ثمانين كحد الفرية والزني.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم حديث رقم ١٧٠٦. الترمذي حديث رقم ١٤٤٣. أحمد في المسند حديث رقم ١٢٩٤. أحمد في المسند حديث

٨٨٨ ..... كتاب الأشربة

فصل: وقوله: «فجلد عمر في الخمر ثمانين» يريد والله أعلم أن جميعها حد، وهو المفهوم من قولهم: حلد في الزني مائة، وفي الفرية ثمانين. وقال بعض أصحاب الشافعي: إنه حلد الأربعين تعزيرًا.

والجواب أن الظاهر ما ذكرناه، فلا يعدل عنه إلا بدليل. وحواب ثان، هـ و إنمـا ورد حواب على رضى الله عنه على سؤال عمر فيما يجب عليه مـن الحـد، فأحابـ بثمـانين، وقاسه على حد الفرية، وذلك يقتضى أنها حد كلها.

وقال له عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: أخف الحدود ثمانون، فأخذ عمر بقولهما. وهذا يقتضى أنه ضرب الثمانين كلها حدًا. وقد روى ابن المواز أن عمر بن الخطاب جلد قدامة في الخمر ثمانين، وزاده ثلاثين، وقال له هذا تأويل لكتاب الله على غير تأويله.

وفى ذلك خمسة أبواب، الباب الأول: فى صفة الشهادة التى يثبت بها الحد. والباب الثانى: فى صفة الضرب وصفة ما يضرب به. والباب الثالث: فيما يضاف إلى الحد. والباب الرابع: فى تكرار الحد. والباب الخامس: فيما يسقط الحد.

#### \* \* \*

## الباب الأول في صفة الشهادة

أما الشهادة التي يثبت بها الحد، فهو أن يشهد شاهدان أنه شرب المسكر، إما بمعاينة ذلك أو بإقراره به على نفسه أو يشم رائحة ذلك منه على ما تقدم، ولو شهد أنه قاء خمرًا لوجب عليه الحد؛ لأنه لا يقيئها حتى يشربها. وقد روى نحو هذا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

مسألة: فإن شهد شاهد أنه شرب خمرًا، وشهد آخر أنه شرب مسكرًا جلد الحد، رواه أصبغ عن ابن القاسم في العتبية.

ووجه ذلك أنهما قد شهدا أنه شرب مسكرًا لأن اسم الخمر لا يقع إلا على مسكر، وعندنا أن كل مسكر حرام، فإذا شهد أحدهما على أنه شرب خمرًا، وشهد آخر على أنه شرب مسكرًا، فقد اتفقا على أنه شرب خمرًا، وعلى أنه شرب مسكرًا لأنه كل خمر مسكر، وكل مسكر خمرًا، فقد اتفقا في المعنى، فلا اعتبار بخلاف الألفاظ.

## الباب الثاني في صفة الضرب وما يضرب به

روى ابن المواز أنه لا يتولى ضرب الحد قوى ولا ضعيف، ولكن رجل وسط من الرحال. وروى عن مالك أنه يضرب ضربًا بين اثنين، ليس بالخفيف ولا الموجع. وقال مالك: كنت أسمع أنه يختار له العدل. وروى ابن المواز أنه يضرب على الظهر والكتفين، دون سائر الأعضاء، ويكون المحدود قاعدًا لا يربط ولا يمد وتحل له يداه، قاله مالك في العتبية، ويجرد الرجل للضرب، ويترك على المرأة ما يستر حسدها ولا يقيها الضرب.

مسألة: ويضرب بسوط بين سوطين، ولا يقام حد الخمر إلا بالسوط، قال أبو زيد عن ابن القاسم: فإن ضرب بالدرة على ظهره، أحزأه، وما هو بالبين.

وجه القول الأول أنه حد، فلا يقام إلا بالسوط. أصل ذلك حد الزنا. ووجه الروايـة الثانية ما روى أن رسول الله عليه، ضرب في الخمر بالجريد والنعال.

## الياب الثالث فيما يضاف إلى الحد

هل يضاف إليه حلق الرأس أم لا؟ روى أشهب عن مالك فى العتبية: لا يحلق رحل ولا امرأة فى الحمر ولا القذف؛ لأن حلق الرأس تمثيل، وزيادة على الحمد غير حنسه، فلم يلزم ذلك كما لا يلزم حلق لحيته ولا غير ذلك من وجوه التمثيل، ولأن النبى المصحابة بعده قد حدوا فى الخمر والفرية، ولم يرو عن أحد منهم أنه مثل بالمحدود.

مسألة: وهل يطاف بشارب الخمر؟ قال ابن حبيب: لا يطاف به ولا يسحن إلا المه من المعتاد المشهور بالفسق، فلا بأس أن يطاف به ويفضح، ومثل ذلك روى أشهب عن مالك في العتبية.

ووجه ذلك أنه إذا بلغ هذه الحد من الفسق والفجور، فواجب أن يفضح؛ لأن فى ذلك ردعًا له وإذلالاً له فيما هو فيه وإعلاما للناس بحاله، فلا يغير به أحد من أهل الفضل والتصاون فى نكاح ولا غيره.

وأما السحن، فقد قال ابن حبيب: واستحب مالك لمد من الخمر المشهور بالفسق أن يلزم السحن. وقال ابن الماحشون في العتبية: من أقيم عليه حد الخمر أو غيره من الحدود ما كان، فليحل سبيله ولا يسحن.

وجه قول مالك أن في إلزامه السجن منعًا له مما لم ينه عنه بـالحد، وكف الأذاه عـن

الناس، لأن في إعلانه بالمعاصى أذى للناس، وأهل الدين والفضل. ووجه قول ابن الماحشون أن الحد في جميع ما يجب عليه بشرب الخمر أو الزنا، فأما السحن، فلا يجب ذلك عليه بفعله، وإنما يجب عليه بإدمان أو غيره من الإعلان بالفسق، والله أعلم.

\* \* \*

## الباب الرابع في تكرر الحد

فإذا تكرر من الرجل شرب الخمر لزمه حد واحد، فإن شربه بعد ذلك لزمه حد آخر، قاله مالك وأصحابه، ولا نعلم في ذلك خلافًا بينهم، وذلك أن هذا حكم سائر الحدود، وحقوق الله تعالى، فإنه من زنى مرارًا، فإنما يقام عليه حد واحد، ثم إن زنى بعد ذلك أقيم عليه الحد؛ لأن الحد زجر عما تقدم من فعله، قل ذلك أو كثر؛ ليمتنع عن مثله في المستقبل؛ لأن الحدود موانع عن معاصى الله تعالى، فإذا أقيم عليه لك، ثم أوقعها بعد بعد الحد إلى مثل ما احتاج إليه منه فيما أتاه قبل الحد.

مسألة: إذا ثبت أن الحدود التي سببها من جنس واحد تتداخل كحد الخمر وحد الزنا وحد القذف، فإن كان الحدان بسببهما من جنس مثل الخمر وحد الخمر وحد القذف، فإنهما يتداخلان، قاله مالك. قال ابن القاسم: وسواء اجتمعا أو افترقا.

ووجه ذلك أنهما حدان عددهما وحنسهما واحد، فوجب أن يتداخلا كما لو كان سببهما واحدًا. وأما إذا كان عددهما يختلف مثل أن يزنى ويقذف، فقد اختلف أصحابنا فيه. فقال ابن الماحشون: يجزئ أكثرهما عن أقلهما. وقال ابن القاسم: لا يجزئ، أحدهما عن الآخر ولابد من إقامتهما.

وجه قول ابن الماجشون أن هذين حدان من حنس واحد، فوجب أن يتداخلا؟ أصل ذلك إذا كان عددهما واحدًا. ووجه قول ابن القاسم أن هذين حدان يختلف عددهما، فلا يتداخلان كما لو كانا من جنسين مختلفين.

\* \* \*

## الباب الخامس فيما يسقط الحد عن شارب الخمر

وذلك كالأعجمي الذي دخل في الإسلام، ولم يعلم تحريم الخمر، فلا عــذر لـه في ذلك ويقام عليه الحد، رواه ابن المواز عن مالك وأصحابه إلا ابن وهـب، فإن أبا زيـد روى عنه أنه إذا كان البدوى الذي لم يقرأ الكتاب، ولم يعلمه ويجهل مثل هـذا، فإنـه لا يحد ويعذر. قال ابن المواز: واحتج مالك لذلك بأن الإسلام قد فشا، ولا أحــد يجهل شيئًا من الحدود.

كتاب الأشرية .....

مسألة: ومن تأول في المسكر من غير الخمر أنه حلال، فلا عذر له في ذلك، وعليه الحد، رواه ابن المواز عن مالك وأصحابه، ولعل هذا إنما هو فيمن ليس من أهل الاجتهاد.

وأما من كان من أهل الاجتهاد والعلم، فالصواب أنه لا حد عليه إلا أن يسكر منه، وقد حالس مالك سفيان الثورى وغيره من الأئمة ممن كان يرى شرب النبيذ مباحًا، فما أقام على أحد منهم الحد ولا دعا إليه مع إقرارهم بشربه وتظاهرهم ومناظرتهم فيه.

وقد روى عن مالك أنه قال: ما ورد علينا قبل ذلك على هذا، ولكنه لما تكررت مناظرته له فيه، وتبين له وجه الصواب فيما قاله مالك اعتقد أنه لا يعاود شربه.

مسألة: ومن شرب الخمر ثم تاب، لم يسقط عنه توبته الحد. وروى عن الشافعي أن توبته تسقط عنه الحد.

١٩٩٩ - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْحَمْرِ فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْحَمْرِ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْحَمْر.
 الله بْنَ عُمَرَ قَدْ حَلَدُوا عَبيدَهُمْ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْحَمْر.

الشرح: قوله: «أن على العبد نصف حد الحر فى الخمر» يريد أربعين حلده، لأنه حد منتهاه الثمانون كحد الفرية لأن الحر يجلد فى القذف ثمانين، ويجلد أربعين، فكذلك من شرب الخمر.

فصل: وقوله: «وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف جلد في الخمر» وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وكذلك عثمان ويحتمل أن يكونا أقاما الحد على عبيدهما في إمارتهما، فيكون لهما ذلك بحق الإمامة. وأما عبد الله بن عمر، فلم يقم الحد على عبيده إلا بملكه لهم.

وفي ذلك بابان، الأول: منهما في صفة من يقم الحد، والثاني: في صفة من يقام عليه.

#### \* \* \*

## الباب الأول في صفة من يقيم الحد

يقيمه على الأحرار السلطان، قال محمد بن عبد الحكم: وأحب إلى أن يضرب

٩٩٦ - انفرد به مالك.

الحدود بين يدى القاضى لئلا يتعدى فيها، وهذا فى الحر. وأما العبد، فلا بأس أن يقيم عليه سيده الحد إذا كان الحد جلدًا، قاله مالك وأصحابه، وكذلك فى حد الخمر إذا شهد عليه شاهدان غير سيده، وسواء كان السيد ذكرًا أو انشى. وهذا إذا كان العبد ذكرًا، فأما إن كانت أمة، حاز للسيد أن يقيم عليها الحد إذا لم يكن لها زوج أو كان زوجها عبده، فإن كان زوجها غير عبده، فقد قال مالك: ليس للسيد إقامة الحد عليها، فإنما ذلك لحرمة الزوج. قال: وعسى أن يعتق ولده منها، فيقذفوا بأمهم.

#### \* \* \*

## الباب الثاني في صفة المحدود

قد تقدم أنه إن كان حَرًا، فحده ثمانون، وإن كان عبـدًا فحـده أربعـوون؛ لأن هـذا حد يجلد فيه الحر أربعين كحد القذف.

مسألة: فإن كان شارب الخمر سكرانًا، فقد قال ابن القاسم: لا يضرب وهو سكران، وإن كان خشى أن يأتيه فيه شفاعة تبطل حق الله، فليضربه في حال سكره.

ووجه ذلك أن الحد للردع والزجر والسكران لا يذكر ما يجرى عليه، فلا يكون له فيه ردع.

مسألة: فإن كان صحيحًا عجل جلده، وإن مريضًا أخر حتى يفيق، وكذلك المرأة تدعى أنها حامل. قال مالك: لا يعجل عليها حتى يتبين أمرها، فإن تبين أن ليس لها حمل أقيم الحد، وإن تبين أن بها حملاً، أجرت حتى تضع واستؤجر لولدها من يرضعه، إن كان له مال، وأقيم عليها الحد في زنا أو سرقة أو قذف أو شرب خمر أو قصاص.

ووجه ذلك أن هذه معان يرجى قرب زوالها وبرؤها منها. وأما الكبر والهرم أو الضعف عن حمل الحد. قال مالك: يجلد ولا يؤخر إذا ليس لإفاقتهم وقت يؤخر إليه.

٩٩٧ - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ إِلا يُحِبُّ الله أَنْ يُعْفَى عَنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا.

الشرح: قوله: : «ما من شيء إلا يحب الله أن يعفى عنه ما لم يكن حدًا» أحدهما: أن يريد أن الحدود إذا بلغت الإمام أو من يقوم مقامه من شرطه، فإنه لا يجوز للإمام العفو عنه ولا الستر له.

٩٩٧ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٢٥٦٦.

كتاب الأشربة ......كتاب الأشربة .....

والوجه الثانى أن يريد بذلك أن من الحدود ما لا يجوز لصاحبها العفو عنها بعد بلوغها الإمام كحد القذف، فقد اختلف قول مالك في ذلك، وسيأتي في كتاب حد القذف مبينًا إن شاء الله تعالى.

قَالَ مَالِك: السَّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا مُسْكِرًا، فَسَكِرَ أَوْ لَـمْ يَسْكَرْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

الشرح: وهذا كما قال، أن من شرب مسكر أى نوع كان من الأنواع المسكرة من عنب كانت أو من غير عنب، مطبوعًا كان أو غير مطبوخ، قليلاً شرب منه أو كثيرًا، فقد وجب الحد سكر أو لم يسكر، هذا مذهب أهل المدينة مالك وغيره، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ما حرج من النحل والكرم، فقليله وكثيره حرام، ما لم يطبخ وطبخه أن يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وما عدا ما يخرج من النخل والكرم، فهو حلال من غير طبخ إلا أن المسكر منه محرم.

وهذا المسألة قد كاد أصحاب أبى حنيفة بجحدونها، ولا يرون المناظرة فيها، ويقولون: إن السائل عنها إنما يذهب إلى التشنيع والتوبيخ، وذلك أنهم لطول الأمد ووصول الأدلة إليهم، وتكررها عليهم تبين لهم ما فيها إلا أنهم مع ذلك يدونونها فى كتبهم بألفاظ ليس فيها ذلك التصريح، ويتأولونها على أوجه تخفف أمرها عندهم.

ولنا في هذه المسألة طريقان، أحدهما: إثبات اسم الخمر لكل مسكر. والثاني: إثبات تحريم كل شراب مسكر. فأما الأول، فإن مذهب مالك والشافعي أن اسم الخمر يقع على كل شراب مسكر من عنب كان أو من غيره. وقال أبو حنيفة: إنما الخمر السم المسكر من عصير العنب ما لم يطبخ الطبخ المذكور.

<sup>(\*)</sup> التخمير: التغطية، والمراد ذهاب أثره في الأعمال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ٤٦١٩، ٥٥٨١، ٥٥٨١. مسلم حديث رقم ٣٠٣٢. النسائي في الصغرى حديث رقم ٥٥٧٨.

٢٩٤ ...... كتاب الأشرية

فوجه الدليل من هذا الخبر أن عمر بن الخطاب، قال: إن الخمر يكون من هذه الخمسة الأشياء، وعمر بن الخطاب من أهل اللسان، فلو انفرد بهذا القول لاحتج بقول ه فكيف، وقد خطب بذلك بحضرة قريش والعرب والعجم وسائر المسلمين، فلم ينكر ذلك عليه، فثبت أنه إجماع.

ووجه آخر، وهو أنه قال: و الخمر ما خامر العقل، فإنه يسمى الخمر، وأنها بذلك تسمى خمرًا.

والدليل على أن كل مسكر محرم، قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمِيسُ وَالْمُؤ والميسر والأنصاب والأزلام ﴾ [المائدة: ٩٠]، إلى قوله: ﴿ فَهُلُ أنتَ مَنتَهُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠]، ٩١]، فلنا من الآية أنه تعالى قال: أنه ﴿ رجس من عمل الشيطان ﴾ [المائدة: ٩٠]، فأمر باحتناب وهذه صفة المحرم. والثانى: أنه تعالى قال: ﴿ فَاجتنبُوه ﴾ [المائدة: ٩٠]، فأمر باحتناب ذلك، والأمر يقتضى الوجوب.

ووجه ثالث أنه وعد على ذلك بالفلاح، وهو البقاء، ولو كان الفــلاح، وهــو البقــاء في الخمر من ثواب من لا يجتنبها لما كان لهذه الوعيد وحه.

ووجه رابع، أنه وصفها تعالى بأنها توقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، وهذه صفة المحرمات.

ووجه خامس، أنه تعالى توعد على مواقعيها بقوله تعالى: ﴿ فَهِلَ أَنتِهم منتهون ﴾ [المائدة: ٩١]، وهذا غاية الوعيد ولا يتوعد إلا على مخطور محرم.

ودليلنا من جهة السنة ما روى داود عن أبى الفرات عن محمد بن المنكدر عن حابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»(٢).

ودليلنا من جهة القياس أن هذه شراب فيه شدة مطربة، فوجب أن يكون قليله حرامًا أصله عصير العنب، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذى حديث رقم ١٨٦٥. النسائى فى الصغرى حديث رقم ٥٦٠٧. أبو داود حديث رقم ٣٣٩١. أحمد فى المسند حديث رقم ٣٣٩١، ٣٣٩٤. أحمد فى المسند حديث رقم ٢١٢١، ٢٩٣٩.

كتاب الأشربة ......كتاب الأشربة .....

## ما ينهى أن ينبذ فيه

٩٩٨ - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ، فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ، فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ؟ فَقِيلَ لِي: نَهْى أَنْ يُنْبَذَ فِى الدُّبَاء وَالْمُزَفَّتِ (١).

٩٩٩ - مَالِك، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِى الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

الشرح: قوله: «أن النبى الله خطب في بعض المغازى» على حسب ما كان يفعل من إلقاء الأحكام إليهم، وتعليم ما يجب عليهم في المغازى، وعلى حسب ما يرى من الحاجة إلى ذلك.

وقول عبد الله: «فأقبلت نحوه» يريد أنه أقبل إليه ليسمع ما يخطب به، ويتعلم ما يعلمه، وما يأمر به، وينهى عنه، وعلى حسب ذلك كانت الصحابة رضى الله عنهم تفعل حرصًا على الاقتباس منه، والأخذ عنه، ومسارعة إلى امتثال أوامره، واجتناب نواهيه.

فصل: وقوله: «فانصرف النبي الله عن عطبته قبل أن يبلغه عبد الله بن عمر، فسأل عبد الله بن عمر من حضر خطبته أو من علم ما خطب به «ماذا قال» لتلا يفوت

۹۹۸ - أخرجه مسلم في الأشربة ۲۱۰، ۲۱۱۸، ۳۷۱۸، والترمذي في الأشربة ۱۷۹۱. والترمذي في الأشربة ۱۷۹۱. والنسائي في الأشربة ۲۸۰، ۵۰۲۰، ۵۰۳۰، ۵۰۳۰، ۵۰۳۰، وأبو داود في الأشربة ۳۳۹۳. وأخمد في مسند المكثرين من الصحابة في الأشربة ۲۳۹۳. وأخمد في مسند المكثرين من الصحابة ١٠٤٤، ۲۲۷۷، ۲۹۷۶، ۲۹۷۹، ۲۹۷۹، ۲۸۲۸، ۲۸۲۸، ۲۸۲۹، ۲۹۹۹، ۲۹۹۶، ۲۱۰۸، ۲۱۰۸، ۵۲۲۰، ۲۱۰۸، ۲۱۰۸، ۲۱۰۸، ۲۱۰۸، ۲۱۰۸، ۲۱۰۸، ۲۱۰۸، ۲۱۰۸، ۲۱۰۸، ۲۱۰۸،

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر فى التمهيد ٩٢/٩: كان عبد الله بن عمر يرى أن النهى عن الانتباذ فى الظروف نحو الدباء، والمزفت غير منسوخ، وكان مالك يذهب إلى هذا، وتابعه طائفة من أهل العلم.

<sup>999 -</sup> أخرجه مسلم في الأشربة ٣٦٩٠، ٣٦٩١، ٣٦٩٦. والنسائي في الأشربة ٣٤٩٠، ٥٩٩ - أخرجه مسلم في الأشربة ٣٦٩٠، ٣٦٩١. وأبو داود في الأشربة ٣٢٠٨، الخاتم ٣٦٩٣. وأحمد في باقي مسند المكثرين ٣٩٨٧، ٣٦٩٦، والمم، ٣٤٨١، ٢٩٨٧، ٢٤٨٥.

علم ذلك حين فاته حضوره، «فقيل له أنه لهى عن أن ينتبل فى الدباء والمزفت» ولم يحتج عبد الله بن عمر أن يذكر من أخبره بذلك لما قد علم أن مثله لا يأخذ إلا عمن يثق به على نقل الدين إليه مع أنه لا خلاف فى عدالة جميع الصحابة، ولا خلاف فى جواز الأخذ بمراسيلها، وكذلك يجب أن يكون من علم من حاله من الأثمة أنه لا يرسل إلا عمن يحتج بحديثه.

فصل: ونهيه عن أن ينبذ في الدباء والمزفت، الدباء هو القرع، والمزفت هو ما طلى بالزفت، وهو القار. قال ابن حبيب: قال أهل العلم: إنما نهى عنه لئلا يعجل تغيير ما ينبذ فيها. قال ابن حبيب: فأخذ مالك بكراهية نبيذ الدباء والمزفت. قال ابن حبيب: والتخليل أحب إلى فيها، وبه أقول.

وجه رواية المنع منع الفعل، وهو الانتباذ، ونهيه هي أن ينبذ في الدباء والمزفت، والنهى يقتضي التحريم أو الكراهية.

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا معنى يعجل شدة النبيـذ ويغـيره، فوجـب أن يكـون ممنوعًا كالجليطين.

ووجه ما ذهب إليه ابن حبيب ما زعم أنه منسوخ، وتعلق في ذلك بما روى عن بريدة الأسلمي أن رسول الله فل قال: «كنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سيقاء، فاشربوا، واتقوا كل مسكر»(١).

ومن جهة المعنى أنه شراب ليست فيه مطربة، فوحب أن يكون مباح الانتباذ. أصل ذلك إفراده، وانتباذه في السقاء.

فرع: فإذا قلنا بالمنع من الانتباذ فيها، فمن احترأ على ذلك حاز أن يشرب النبيـذ مـا لم يسكر كتخليل الخمر من احترأ عليها، وخللها لم يحرم عليه شربها.

مسألة: وهذا إذا كان المزفت إناء غير الزقاق. وأما الزقاق، فقد روى أشهب عن مالك إباحة الانتباذ في الزقاق المزفتة، والفرق بين الزقاق وبين غيرها من الظروف التي تجوز الانتباذ فيها مسن غير تزفيت أنه إذا زفت الجميع ليس ببين، والأظهر أن يمنع المزفت، وذلك كله زقاقًا وغيرها لأن النهى ورد عامًا عن المزفت، ولم يخص زقاقًا من غيرها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم حديث رقم ۹۷۷، ۱۹۷۷. أحمد في المستند حديث رقسم ۲۲۲٤، ۲۲۰۰۲. النسائي في الصغري حديث رقم ۵۳۲۳، ۵۳۵۱.

كتاب الأشربة ......

مسألة: وأما الجرار، فقد روى أشهب عن مالك أنه أحاز نبيذ الجرار.

قال القاضى أبو الوليد: ويحتمل عندى أن يريد الجرار العارية من الحنتم، وقد روى عن عبد الله بن مسعود أن النبي الله المرحص في نبيذ الجرار.

ومن جهة المعنى أن معنى نبيذ لا يعجل الشدة المطربة، فلم يمنع الانتباذ كالأسقية. وما روى عن ابن عمر أن النبي الله أنهى عن نبيذ الجرار، فلعله أن يريد الذي طلى بالحنتم أو المزفت، والله أعلم.

مسالة: وأما الحنتم، فقد روى ابن حبيب عن مالك أنه أرحص فيه، وقد روى القاضى أبو محمد المنع منه على التحريم.

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أن المنع منه كالمنع من المزفت لأنه يحدث من إسراع الشدة ما يحدثه المزفت. والأصل فى ذلك ما روى عن عبد الله «أن وفد عبد القيس أتوا النبى في فقالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا هذا الحى من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا فى شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من رواءنا، ندخل به الجنة، فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله في وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من الغنم، ونهاهم عن الدب والحنتم والمزفت.

وربما قال الراوى: النقير، وربما قال: المقير. قال الله «احفظوها وأحبروا بها من وراءكم» (٢).

قال ابن حبيب: والحنتم الجر، وهو كل ما كان من فحار أبيض أو أخضر، وهذا الذى قاله ابن حبيب يحتاج إلى تأمل لأنه ليس كل فخار حنتمًا، وإنما الحنتم ما طلى من الفخار المعمول من الزحاج وغيره، وهو يعجل الشدة في الشراب، وأما الفخار الذى لم يطل، فلا، وحكمه حكم الحجر.

مسألة: وأما النقير، فهو العود المنقور. وقد روى ابن حبيب عن مالك أنه كرهه، وهو عنده كالمزفت.

وجه الرواية الأولى أنه لا يبلغ من التعجيل مبلغ الدباء والمزفت، وقد ورد الحديث: «وكنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا فيها» (٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البحارى حديث رقم ۸۷، ۷۲۶۲. مسلم حديث رقم ۱۷. النسائى فى الصغرى حديث رقم ۱۷. النسائى فى الصغرى حديث رقم ۲۲۱۱.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الصغرى حديث رقم ٢٤٤٩، ٥٦٥٣. أحمد في المسند حديث رقم ٢٥٢٥، أحمد في المسند حديث رقم

٧٩٨ .....

ووجه الرواية الثانية أن هذا ظرف يعجل تغيير ما ينبذ به، فوجب أن يمنع الانتباذ فيــه كالدباء والمزفت، والله أعلم.

#### \* \* \*

## ما يكره أن ينبذا جميعًا

١٠٠٠ - عَنْ مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالرَّبيبُ جَمِيعًا.

واختلف أصحابنا في تأويل منع مالك منه، فقال قوم: هــو منــع تجريــم. وقــال قــوم: منع كراهية.

ووجه التحريم أنه نهى الله أن ينبذ البسر والرطب جميعًا، والنهمي يقتضى التحريم. ومن جهة المعنى أنه معنى يعجل إحداث الشدة المطربة، فوجب أن يكون محرمًا، ولم يبلغ ذلك. أصله الانتباذ في الحنتم والمزفت.

ووجه القول بمنع التحريم، قوله الله الوكنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية، فانتبذوا، وكل مسكر حرام (١). ومن جهة المعنى أن هذا شرب لم يحدث فيه شدة مطربة، فلم يحرم بها. أصل ذلك إذا أفرد أحدهما بالانتباذ. وأما الانتباذ في الحنتم والمزفت، فقد تقدم ذكر الخلاف فيها.

١٠٠٠ - أخرجه البخارى ١٩٦/٧ كتاب الأشربة باب من رأى أن لا يخلط.. إلخ، عن أبى قتادة، عن أبيه. ومسلم ١٥٧٤/٣ كتاب الأشربة باب ٥ رقم ١١، عن حابر بن عبد الله الأنصارى. والترمذى برقم ١٨٧٦، ٢٩٨/٤ كتاب الأشربة باب ٩، عن حابر بن عبد الله الأنصارى. والنسائى ٢٩١/٨ كتاب الأشربة باب ١١، عن حابر بن عبد الله والطبرانى فى الكبير والنسائى ٣٨٠/١٢ عن ابن عمر موقوفًا.

قال ابن عبد البر في التمهيد ٩٤/٩: هكذا رواه مالك بإسناده هذا مرسلا، لا خلاف عنه في ذلك فيما علمت. وقد رواه عبد الرزاق، عن ابن حريج، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، أن رسول الله على مثله. وذكره البزار، قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، وسلمة بن شبيب، قالا: حدثنا عبد الرزاق. وهو حديث يروى متصلا من وحوه صحاح كثيرة، منها: حديث ابن عباس، وحابر، وأبي قتادة، وأبي سعيد، وأنس، وأبي هريرة.

كتاب الأشربة ......

قال القاضى أبو الوليد: ويحتمل عندى أن يكون القولان حاريين في كل ما يعجل حدوث الشدة المطربة.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فإن البسر ما قد أزهى من التمر، ولم يبد فيه إرطاب، والرطب ما قد حاوز حد البسر إلى الإرطاب، وإذا منع من جمعهما النبذ من البسر فى حكم جميعها، فيحب أن لا يجوز انتباذه.

فصل: وقوله: «نهى أن ينبذ البسر والوطب» دليل على المنع من أن بنبذ شيئان، وإن كانا من جنس واحد ينبذان مفردين. قال ابن حبيب: لا يجوز شرب الخليطين ينبذان كذلك أو يخلطان عند الشرب، كانا من جنس واحد مثل عنب وزبيب، أو من جنسين مثل زبيب وتمر، فقد نهى عنه مالك إلا الفقاع، فقد حكى ابن حبيب عن أصبغ أنه يستحب تحليته بالعسل، فإنه يجب أن يكون ممنوعًا لأن كل واحد منها مما ينبذ مفردًا لأن الفقاع من القمح أو الشعير، وكل واحد ينبذ مفردًا، فالقياس أن يمنع الجمع بينهما.

غير أن قول مالك قد اختلف في العسل تطرح فيه قطع العجين أو الحريرة، وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه كرهه، قال ابن القاسم: وقد قال: لا بأس به، وهو أحب إلى .

وجه القول الأول أنهما خليطان حنس كل واحد منهما ينتهى إلى السكر، فلم نجز ذلك فيهما كما لو خلطه بنبيذ تمر وزبيب.

ووجه القول الثاني، وهو أن طرح قطع العجين تطرح في العسل أن ذلك ليس من باب الانتباذ؛ لأن القمح والشعير لا ينبذ على هذا الوجه، وأما خلط العسل واللبن وشربهما، فلا بأس به، قاله ابن القاسم في العتبية.

ووجه ذلك أن هذا ليس بانتباذ، وإنما هو على معنى خلطه مشروبين كشراب الـورد وشراب النيلوفر. ووجه ثان، أن اللبن لا يفضى أن يسكر، وقد شرطنا أن الخليطـين إنما هما مما يفضى كل واحد منهما إلى الإسكار.

مسألة: وهل يجوز خلطهما لغير الانتباذ لكن على وجه التخليل، روى ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال: لا خير في ذلك للخل والتخليل والانتباذ في ذلك سواء، قال: وقد قال: لا بأس بذلك للخل.

وجه الرواية الأولى ما قاله الشيخ أبـو بكـر التعلـق بعمـوم نهـي النبـي ﷺ عـن نبيـذ

٠٠٠ كتاب الأشربة

الخليطين، فلا يجوز ذلك لخل ولا لغيره، ولأنه يصير نبيذًا ثم يصير حملًا، ولم يوجه الرواية الثانية. ووجهها عندى أنه لا يقصد بذلك النبيذ، وإنما يقصد به الخل، وقد قال: إنه لابد أن يكون نبيذًا ثم يكون بعد ذلك حملًا، فلا يضره ما يعجله للنبيذ يعجله للخل، وإنما يفسده الشرب، فإذا صار نبيذًا فسد عليه ولزمه إراقته.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فمن نبذ الخليطين، فقد أساء، فإن حدثت الشدة المطربة حرم، وإن لم يحدث، فقد قال القاضى أبو محمد: يجوز شربه ما لم يسكر، ولم يذكر غير هذا الوجه، فاقتضى هذا مع ما تقدم قوله فى الانتباذان فى تحريم الانتباذ قولاً واحدًا، وإن شرب ما قد نبذ من ذلك، ولم يبلغ أن يسكر مباح قولاً واحدًا.

١٠٠١ - مَالِك، عَنِ النَّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ

قَالَ مَالِك: وَهُوَ الأَمْرُ الَّذِى لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّـهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِنَهْىِ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْهُ.

الشرح: قوله: «نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعًا» على ما قدمناه من أن يجمع

۱۰۰۱ - أخرجه البحارى الأشربة حديث رقم ٥٦٠٢. مسلم الأشربة حديث رقم ١٩٨٨. النسائى فى الصغرى، الأشربة المدون ١٥٥٥، ١٥٥٥، ١٥٥٦، ٥٥٦٦. أبو داود الأشربة حديث رقم ٣٣٩٧. أحمد فى المسند حديث رقم ٢٢١١٢. المدارمي حديث رقم ٢١١٢٢.

قال ابن عبد البر في التمهيد ٩/ ١٠٠٠ هكذا روى هذا الحديث عامة رواة الموطأ - كما رواه يحيى. وممن رواه هكذا: ابن عبدالحكم، والقعنبي، وعبدالله بن يوسف، وابن بكير، وأبو المصعب، وجماعتهم. ورواه الوليد بن مسلم، عن مالك، عن ابن لهيعة، عن بكير بن الأشمح. حدثنا حلف بن قاسم، حدثنا محمد بن عبدالله بن أحمد القاضى، حدثنا الحسن بن هاشم بن بشر الحراني، حدثنا الوليد بن عتبة، حدثنا الوليد بن مسلم، عن مالك بن أنسس، عن عبدالله ابن لهيعة، عن بكير بن عبدالله بن الأشج، عن عبدالرحمن بن الحباب السلمي، عن أبي قتادة الأنصارى، أن رسول الله على: نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا، والزهو والرطب جميعا. والنه عمر: روى عن النبي الله عنه هذا الحديث ومعناه من طرق شتى من حديث جماعة من أصحابه، منهم: ابن عمر، وابن عباس، وحابر، وعائشة وأبو هريرة، ومعقل ابن يسار، وأبو سعيد، وأنس.

كتاب الأشربة ......كتاب الأشربة .....

نبيذاهما أو يجمعا في الانتباذ، فتناول ذلك ما كانا مختلطين عنده للشرب، فإذا نبذا مفترقين، ثم خلطا عند الشرب، فقد تناولهما النهي، وقد قدمنا ذلك، وإنما قال يشرب التمر والزبيب لعلم المخاطب، أنه إنما أراد أن يشربا على الوجه الذي يمكن ذلك فيهما، وهو بعد الانتباذ كما يقال فلان يأكل الحنطة، وفلان يأكل الشعير، ومعناه على الوجه المعتاد بعد الطحن والعجن والخبز وفلان يأكل الأنعام. ومعنى ذلك على الوجه المعتاد فيها من الذبح والطبخ.

فصل: وقوله: «أن يشرب التمر والزبيب جميعًا، والزهو والرطب جميعًا» في ذلك في النهى بين التمر والزبيب، وهما حنسان وعن الجمع بين الزهو والرطب وهما من حنس واحد، فثبت بذلك المنع من انتباذ شيئين، يفضى كل واحد منهما إذا أفرد بالانتباذ إلى الإسكار، وجمعهما تعجيل لذلك، سواء كانا حنس واحد أو من حنسين.

مسألة: وهذا إذا خلط اللانتياذ أو خلط النبيذان، وقد قال ابن حبيب: لا بأس بالمرىء الذى يعمل من العصير، ولا بأس بما طبخ من العصير أو ربب به من سفرحل وغيره، إذا كان يوم عمل به ذلك حلالاً.

ووجه ذلك أن هذا لم يقصد به الانتباذ، وإن كان كل واحد منهم ينتهى إلى الإسكار إذا انتبذ؛ لأن العصير استعمل مع السفرجل والتفاح على غير وجه الانتباذ، بل على وجه الاعتقاد لمنعته، ورفع الفساد عنه، وكذلك المرىء يعمل من العصير، فإن تلك الصناعة ليست على وجه الانتباذ، وإنما يقصد بها وجهًا من المنفعة والمطاعم المعلومة، فإن أفضى ذلك إلى أن يصير له حكم النبيذ في أثناء ذلك لم يمنع الوصول إلى المقصود منه كالخل.

قال القاضى أبو الوليد، رحمه الله: وهذا عندى على رواية إباحة تخليل الجنسين. وأما على رواية المنع من ذلك، فإنه أيضًا يجوز أن يقال فى هذا أنه مباح؛ لأنه ليس فى تخليل الجنسين والجمع بينهما غرض مقصود مباح، فلذلك منع منه، وفى المرىء غرض مباح مقصود، فلذلك لم يمنع منه، والله أعلم.

\* \* \*

## تحريم الخمر

٢ . . ١ . - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَـنْ عَائِشَـةَ

١٠٠٢ - أخرجه البخاري في الوضوء ٢٣٥، الأشربة ١٠٥٧، ٥١٥٨، ومسلم في الأشربة

الشوح: قولها رضى الله عنها: «سئل رسول الله على عن البتع» على حسب ما كانوا يستفهمونه، ويسألونه عما يشكون من تحريم حرام أو تحليل حلال أو وحوب واجب أو غير ذلك، فسألوه عن البتع، وهو شراب العسل، وذلك أنه نزل تحريم الخمر، وعلموا تحريمها بنص الكتاب فسألوا عما يقع عليه هذا الاسم ليعلموا أن الذى ورد من ذلك محمول على عمومه أو مخصوص ببعض ما يتناوله اللفظ، فإن قيل لو كان اسم الخمر يقع على البتع وغيره من الأشربة لما سألت العرب إذا سمعت تحريم الخمر عن البتع هو الخمر.

فالجواب عنه من وجهين، أحدهما: لأنه يحتمل أن يسأل عن ذلك من لم يبلغه تحريم الخمر، وإن بلغه تحريم النبيذ أو بلغه تحريم الخمر باسم خاص مثل أن يبلغه تحريم خمر العنب أو تحريم حمر التمر.

والوجه الثانى أن يكون نوع من الخمر غالبًا على بلد من البلاد، فيكون خمر التمر غالبًا على بلد من البلاد، فيكون خمر التمر غالب على بلد آخر، وخمر النذرة أغلب في بلد آخر، فيكون لفظ الخمر إذا أطلق في ذلك البلد كان أظهر فيما هو الأغلب عندهم لكثرته، وكثرة استعمال هذا الاسم فيه دون غيره مما هو معدوم عندهم، فيسأل أهل كل بلد عن غيرها ما هو الأغلب عندهم لتحويز أن يكون الحكم مقصورًا على ما هو الأغلب عندهم.

<sup>-</sup> ٣٧٢٧، ٣٧٢٨. والترمذى فى الأشربة ١٧٨٦، ١٧٨٩. والنسائى فى الأشربة ٥٤٩٥، ٥٤٩٠ وابن ماحه فى ١٥٤٥، ٤٩١٥، ٣٢٠٢. وابن ماحه فى الأشربة ٣١٩٧، ٣٢٠٢، وابن ماحه فى الأشربة ٣٣٧٧، وأحمد فى باقى مسند الأنصار ٣٢٥٧، ٢٢٣٨٧، ٢٣٣٨١، ٢٣٣٩٢، ٢٣٣٩٢، ٢٤٣٩٢، ٢٤٣٩٢، ٢٤٣٩٢، ٢٤٣٨٤، ٤٤٧٠٤.

قال ابن عبد البر في التمهيد ١٠١/٩: لا أعلم عن مالك حلافا في إسناد هذا الحديث، إلا إبراهيم بن طهمان في ذلك، وعنده أيضا حديث مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، والمشهور فيه، عن مالك حديث أبي سلمة، وهو حديث صحيح بحتمع على صحته، لا خلاف بين أهل العلم بالحديث في ذلك، وهو أثبت شيء يروى عن النبي في في تحريم المسكر، وقد سئل يحيى بن معين، عن أصح حديث روى في تحريم المسكر؟ فقال: حديث ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة: أن رسول الله في سئل عن البتع؟ فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام» قال: وأنا أقف عنده.

كتاب الأشربة ......

والوجه الثالث أن يكون هذا الحكم ورد أولاً على سبب، فظن هذا السائل لما حموز أن يكون مقصورًا على سببه.

فصل: وقوله على: «كل شراب أسكر حرام» وقد سئل عن البتع، دليل على أنه أحاب عن جنس الشراب، لا عن مقدار ما حرم منه من وجهين، أحدهما: أنه سئل عن البتع، ولم يسأل عن مقدار منه، فلما جاوب عن السؤال اقتضى ذلك جوابه عن الجنس، وإلا كان عدولاً منه عما سئل عنه، وذلك غير جائر عليه، وإذا كان جوابًا لما تقدم من السؤال يقتضى الجنس، وجب أن يكون الجواب مثله، وإن كان أعم منه. والوجه الثانى أنه إنما سأل عن جنس شراب، هل هو حرام أو حلال، ولو سأل عن أبعاضه ومقاديره لقال ما يحل منه وما يجرم، فلما كان السؤال عن البتع يقتضى السؤال عن جميعه، ثبت أنه سؤال عن جنسه.

وجوابه على: «كل شراب أسكر حرام» يقتضى الجواب عن أجناس الشراب ليكون مقابلاً للسؤال، ولأنه على على الجنس، فقال: «كل شراب أسكر حرام»، فكان ذلك جوابًا عنه، وعن غيره، ولو أراد الإخبار عن أبعاضه، وأن بعض مقاديره حرام، وبعضها حلال لقال كل مقدار أسكر فهو حرام، ولقال كل ما أسكر منه، فهو حرام، ولاستغنى عن إعادته لفظ الشراب؛ لأنه لا خلاف أن اسم الشراب واقع على الجنس دون بعض مقاديره، فإذا على الحكم بالجنس، ولم يعلقه بالقدر كان الظاهر أنه أراد به الجنس دون القدر، والله أعلم.

## ١٠٠٣ – مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ٤٣٤٣. مسلم حديث رقم ١٧٣٣. النسائى فى الصغرى حديث رقم ٣٦٨٤. المسند حديث رقم حديث رقم ١٩٦٨٤. أجمد فى المسند حديث رقم ١٩١٧٤. الدارمي حديث رقم ٢٠٩٨.

۱۰.۳ - وذكره في بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن ٤٣٤/٢، عن عطاء بن يسار. وابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٥٧٣. وفي التمهيد ١٠٤/٩.

٣٠٤ ..... سُئِلَ عَنِ الْغُبَيْرَاءِ فَقَالَ: «لا خَيْرَ فِيهَا وَنَهَى عَنْهَا».

قَالَ مَالِك: فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ مَا الْغُبَيْرَاءُ؟ فَقَالَ: هِيَ الْأَسْكُرْكَةُ.

الشرح: قوله على: «وقد سئل عن الغبيراء، قال: لا خير فيها، ونهى عنها» يقتضى أنه علم حالها وصفتها، وهذا يدل أيضًا على أن السؤال كان على حنسها، وأنه عن ذلك أجاب على لما قدمناه، وهو المعروف من كلام العرب المعتاد إذا سألوه عن الماء أحلو هو أم مر في فإنما يسألون عن طعم حنسه، لا عن طعم قطرة منه لا يوجد لها طعم، ولا عن طعم الكثير منه دون القليل، وكذلك إذا سألوا عن شراب من الأشربة، أنافع هو؟ فإنما يقع السؤال عن حنسه.

وإذا أجاب من سألوه عن مقدار بأن كل شراب سخن عند تناوله يجب أن يجتنبه، فإنما يفهم منه منع جنسه، وإذا أرادوا السؤال عن مقدار ما تخشى مضرته منه، قالوا: كم الشربة منه، أو كم مقدار ما يتناول منه، أو كم مقدار ما يجتنب منه؟.

وإن جهل السائل، فسأل عن حنسه، فسأل عن شراب الورد في جملته، وكان قليل مخالفًا لكثيره، لزم المسئول التفصيل، وأن يقول أما يسيره، فلا تبقى مضرته، فيحب أن يجتنب كثيره، ومقداره كذا، وأن يأتى بلفظ يحتمل المقدار، ويحتمل الجنس كان الأظهر أنه يريد الجنس؛ لأنه موافق لسؤال السائل، والله أعلم.

ووجه آخر، وهو أن اللغة تمنع من هذا، وذلك أن عمر بن الخطاب، وهو من أهل اللسان، قال: والخمر ما خامر العقل، فلو كان المراد به الكثير دون القليل لوجب أن لا يسمى قليل الخمر خمرًا، وهذا باطل باتفاق، ولما أجمعنا على أن يسير الخمر يسمى خمرًا، وأن بانفراده لا يخامر العقل، وإنما هو من جنس ما يخامر العقل، علم أن المراد بذلك كله الكلام في الجنس دون المقدار.

فصل: وقول زيد بن أسلم لما أساله مالك عن الغبيراء: «هي الأسكركة»(١) دليل

<sup>-</sup>قال ابن عبد البر فى التمهيد ١٠٤/٩: هكذا رواه أكثر رواة الموطأ مرسلا، وما علمت أحدا أسنده عن مالك، إلا ابن وهب؛ وحديث ابسن وهب فى ذلك: حدثناه إسماعيل بن عبد الرحمن بن على، قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان، قال: حدثنا غير واحد، عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله ابن عباس، عن النبى الله أنه سئل عن الغبيراء؟ فذكره سواء.

<sup>(</sup>١) الأسكركة: هي نبيذ الأرز، وقيل نبيذ الذرة.

١٠٠٤ - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَـنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي اللَّانْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ».

الشرح: قوله على: «من شرب الخمر في الدنيا، ثم لم يتب منها، حرمها في الآخرة» بيان منه على أن التوبة منها معرضة لشاربها ممكنة له مقبولة منه وفقه الله لها، وأنعم عليه بها، فاته ربما حيف على المكلف المدمن على معاصيه أن يمنع من التوبة، ويحرمها، ويحال بينه وبينها، نسأل الله العصمة، ونعوذ به من الحرمان.

فصل: وقوله على: «حرمها فى الآخرة» يريد والله أعلم أنه وإن دخل الجنة بعد العقوبة له أو العفو عنه، فإنه يحرم خمر الجنة، ويقتضى أن فى الآخرة شرابًا يسمى الاسم، قال اله تعالى: ﴿وأنهار من خمر للشاربين﴾ [محمد: ١٥]، فيحرمه المصر على شرب الخمر، وإن دخل الجنة.

#### \* \* \*

## حامع تحريم الخمر

١٠٠٥ – مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ حَمَّر، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا». فَقَالَ: لا، فَسَارَهُ وَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ: «بِمَ سَارَوْتَهُ؟». فَقَالَ: أَمَوْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهِ عَلَى خَرَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ ال

الشرح: سؤاله عما يعصر من العنب، يحتمل معنيين، أحدهما: أن يسأل عن جميع

١٠٠٤ -- أخرجه البخارى في الأشربة ١٠٠٤ . ومسلم في الأشربة ٣٧٣٧. والترمذى في الأشربة ١٠٠٨. والنسائي في الأشربة ١٠٥٤، وأبو داود في الأشربة ٣١٩٤. وابن ماجه في الأشربة ٣٣٦٤. وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة ٢٩٥٦، ٢٥٨٠. والدارمي في الأشربة ١٩٩٨.

١٠٠٥ - أخرجه مسلم في المساقاة ٢٩٥٧. والنسائي في البيوع ٤٥٨٣. وأحمد في مسند بني
 هاشم ١٩٣٧، ١٩٢١، ٢٨٢٤، ٢٠٨١.

فأما الأولى، وهي حال حلاوته، وقبل أن ينش، فإنه حلال، ولا خلاف فيه إلا أن يدخل عليه ما يغير حكمه، فقد قال ابن حبيب: وأنهى عن شرب الخمر العصير الذي عصر في المعاصر التي تردد العصر فيها، وإن كان ساعة عصر لما يبقى في أسفلها خوفًا أن يكون قد اختمر، ولا شك أن بقايا ثفلها في أسفلها تختمر، فتصير خمرًا ثم يلقى عليه طوى، فيختلط به، فيفسد جميعه؛ لأن قليل الخمر يخالط كثيرًا من عصير أو خل أو طعام، أما يشرب، فيحرم كله.

قال الإمام أبو الوليد: ووجه هذا عندى أن الخمر لا يعود عصيرًا حلوًا، فلذلك إذا مازجت العصير نجسته، لأنها تبقى على نجاستها، ولو حالط بيسير الخمر الخل لم ينحسه؛ لأن أجزاء ذلك الخمر تستحيل حلا طاهرًا، فلا يبقى ثم لا ينحس الخل عجاورته. وقد قال: لا يستعمل ذلك الخل حتى تبقى مدة يقدر فيها أن أجزاء ذلك الخمر قد استحالت خلاً.

مسألة: وأما نيش، فإن مالكًا، رحمه الله، لا يراه حرامًا حتى يسكر. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا نش، فقد حرم.

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله فلله وقد سئل عن البتع، فقال: «كل شراب أسكر، فهو حرام» (1). فلنا من هذا الحديث دليلان، أحدهما: أنه قصد النبي فل إلى بيان ما حرم، وتميزه مما أحله الله، فقال: «كل شراب أسكر، فهو حرام» فعلى اسم التحريم بالإسكار، ولم يعلقه بالغليان، فدل ذلك على أن الإسكار حد بين الحلال والحرام دون الغليان.

والوجه الثانى، أنه علق حكم التحريم على الإسكار، فكان الظاهر أنه علة له دون الغليان الذى لم يعلق عليه تحريمًا، ومحال أن يكون الغليان علة له، فيترك التعليل به، ويعلل بغيره مما ليس بعلة لة.

مسألة: وإذا أسكر، فلا خلاف في تحريمه، قليله وكثيره، وكذلك سائر الأشربة عنـ د مالك، وقد تقدم ذكر اختلاف الفقهاء فيما يسـوغ فيـه الاختـلاف عنـه بمـا يغنـي عـن إعادته.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الحديث رقم ١٠٠٢.

فرع: إذا ثبت أن الخمر حرام، فهل تجب إراقتها ومن كانت عنده لا يخلو إذا عصرها أن يريد بها المحظور، وهو أن يتخذها خمرًا أو يقصد بها المباح، وهو أن يشربها عصيرًا أو يخللها أو يطبخها ربًا أو غير ذلك من الوجوه المباحة، فإن قصد بها المحظور، فلا حلاف في المذهب نعلمه أنه يجب عليه إراقتها، فإن احترأ عليها، فحللها، فعن مالك في ذلك روايتان، وسنذكرهما بعد هذا إن شاء الله تعالى.

وإن قصد بها أمرًا مباحًا، فصار خمرًا، فقد قال ابن حبيب فيمن عصر عصيرًا يريد به الخل، فلا بأس أن يعاجله، وهو عصير يصب الماء فيه، ويطرحه على دردى الخل، فله أن يقره وحثالته، وإن داخلته الخمر ثم إن عجل ففتحه قبل أوانه، فوجده قد دخله عرق الخل فله أن يقره، ويعالجه وإن لم يجد فيه شيئًا من ذلك في رائحة، ولا طعم، فهي خمر تهراق، ولا يحل له حبسها ولا علاجها لتصير خلاً.

قال الإمام أبو الوليد: وفي كلام ابن حبيب نظر، وظاهر ما في كتاب ابن المواز عن مالك خلاف هذا، وقد بسطت الكلام فيه في الاستيفاء.

فرع: فإن صارت حلاً بعد أن كانت خمرًا، فلا يخلو أن تصير حلاً بمعالجة أو بغير معالجة، فإن صارت حلا بمعالجة آدمى، فإن المعالجة ممنوعة فى الجملة عندنا، وأحسن ما يتعلق به عندى فى ذلك أن مهدى المزادتين أراقها بحضرة النبى ألله ولم ينكر ذلك عليه، ولو جاز تخليلها لما أباح له إراقتها، ولنبهه على تخليلها كما نبه أهل الميتة على الانتفاع بجلدها، غير أنه يتعرض فى ذلك أن تلك خمر قصد بها الخمر، وأما ما لم يقصد به خمرًا وإنما قصد بها الخل، فحكمه غير حكم ما قصد به الخمر.

فرع: فإن صارت حلاً بمعالجة، ففي كتاب ابن المواز فيمن عصر خمرًا أو عصر خلاً، فباعها من مسلم أو نصراني، فصارت خلاً أو خللها أنه لا بأس بأكلها وبيعها. وروى عن مالك إباحة أكلها. وروى عن ابن الماجشون المنع من ذلك. وروى ابن عبد الحكم في مختصره الروايتين عن مالك.

ووجه الرواية الأولى ما احتج به الشيخ أبو بكر أن علة التحريم هي الشدة المطربة، فإذا زالت زال التحريم كما لو تخللت بنفسها، قال القاضي أبو محمد: ولا حلاف إذا تخللت بنفسها.

ووجه الرواية الثانية الحديث المتقدم في إراقة ما في المزادتين بحضرة النبي الله ولم ولم ينكر عليه، ولو أراد تخليلها لمنعه من ذلك ونبهه عليه.

فصل: قول ابن عباس للذى سأله عما يعصر من العنب: «أهدى رجل لوسول الله على راوية خمر» يحتمل أن يكون فهم من السائل أنه إنما سأل عن الخمر من أنواع العصير أو عما عصر للخمر، فإن سأله عن الخمر، فقد أجابه عن نفس مسألته، وإن كان سأله عن عصير أريد به الخمر فمعنى ذلك أن حكمه حكم ما قد صار خمرًا.

فصل: قوله: «راوية خمر» الراوية هي الدابة التي تحمل الخمر أو الماء لأنها هي التي تروى، غير أنه قد يسمى الظرف الذي يحمل فيه الخمر راوية، بمعنى تسمية الشيء باسم ما جاوره أو قاربه.

فصل: وقوله على الله الله الله الله الله الله واوية: «أما علمت أن الله حرمها» على جهة التوبيخ له إن كان علم ذلك، ثم أهداها، وإن كان جهل مثل هذا من أمر الشريعة مع ظهوره، ولما قال المهدى للخمر: «لا» إظهارًا لعذره، ساره إنسان إلى جانبه بما ظن أنه يرشده به إلى منفعته.

فلما رأى النبى فلله ذلك من مسارته، ولم يثق بعلمه، وتوقع أن يأمره بمثل ما أظهره بعد ذلك، سأله عما ساره به، فإن كان صوابًا أقره عليه، وثبته فيه، وإن كان خطأ، حذره منه ونهاه عنه، وأرشده إلى الصواب، فأخبره أنه أمره ببيعها، فقال فلله «إن الله حرم بيعها» فأخبره فله لا يحل بيعها كما لا يحل شربها، لأنه لم يق بها منفعة تمسك لسببها في الحال والمآل، وما كان بهذه الصفة لم يحل بيعه.

مسألة: إذا ثبت أن بيعها محرم، فاجترأ مسلم فباعها، فلا يخلو أن يشتريها منه نصراني أو مسلم، وسيأتي بيان هذا في آخر الباب إن شاء الله.

فصل: وقوله: «ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما» للعصير على أصلنا ثلاثة أحوال، حال عصير، وحال سكر، وحال تخلل.

فأما الحالة الأولى، وهي حالة العصير، فهي حالة إباحة على وجه ما، فمن أعدها لوجه مباح، فلا خلاف في أنه لا يلزم إراقتها في هذه الحال، ومن اتخذها لوجه معظور، فهل تلزمه إراقته؟ يحتمل أن يكون فتحهما فتحًا يبقى الانتفاع بهما بأن حل أفواههما، ويحتمل أن يكون فتحهما بشق أوساطهما، فأبطل ذلك الانتفاع بهما، وقد حكى ابن عبد الحكم عن مالك أن من وجدت عنده خمر من المسلمين كسرت عليه، وشق ظروفها.

قال الشيخ أبو بكر: إنما تشق الظروف إذا كان لا يزول ما قد فسلد بها من الخمر

١٠٠٦ - مَالِك، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْحَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَأَبَى بْنَ كَعْبِ شَرَابًا مِنْ فَضِيخِ (١) وَتَمْوِ، قَالَ: فَحَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ شَرَابًا مِنْ فَضِيخِ (١) وَتَمْوِ، قَالَ: فَحَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الْحِرَارِ فَاكْسِرْهَا، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا، فَضَرَبْتُهَا بأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكسَّرَتْ.

الشرح: قوله: «كنت أسقى أبا عبيدة بن الجراح ومن معه شرابًا من فضيخ وتمر» يحتمل من جهة اللفظ أن يكون مسكرًا أو غير مسكر؛ لأن اسم الشراب قد يتناول ذلك كله. قال: «فجاءهم آت، فقال: إن الخمر قد حرمت» وهذا يقتضى أن هذا كان وقت تحريمها وونسخ إباحتها لمكان هؤلاء من رسول الله على، ولم يعلموا بتحريمها، ولو تقدم تحريمها بمدة طويلة من النبي الله الما خفى عليهم، ولما اجتمعوا عليها.

فصل: وقول أبى طلحة عند قوله الآتى: «يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها» امتثال لنهى النبى هذه الحرار فاكسرها أو هو الذى أخبر بذلك عن الله تعالى، ولهذا قلنا فيما روى أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة: إن هذا مسند؛ لأنه لا يأمر إلا النبى هذا ولا ينهى فى الشريعة غيره.

فصل: وأمر أبى طلحة أنسًا بكسر الجرار، يبدل على أن فضيخ التمر عنده ينطلق عليه اسم الخمر، ولو لم يقع عليه اسم الخمر لما جاز أن يأمر بكسر المباح عنده لتحريم غيره، بل لا يجوز أن يأمر بكسر نوع من المائعات والمشروبات لتحريم الخمر، إذا لم

١٠٠٦ - أخرجه البخارى في كتاب الأشربة ٢٧١٢. ومسلم فــى الأشربة ٣٦٦٤. والنسائي فـى
 الاستعادة ٤٤٤، الأشربة ٥٤٤، ٢٤٤٥. وأبو داود في الأشربة ٣١٨٨. وأحمد فــى بـاقى
 مسند المكثرين ٢٢٤٢، ١٢٥٠٥، ٢٨٩٧. والدارمي في الأشربة ١٩٩٧.

<sup>(</sup>١) الفضيخ: قال ابن عبد السبر ١١٤/٩: قد احتلف في الفضيخ فقال أكثر أهل العلم: الفضيخ نبيد البسر. وقال أبو عبيد: الفضيخ ما افتضخ من البسر من غير أن تمسه النار.

يكن المسكر خمرًا كما لم يأمر حينتذ بكسر حرار فيها ماء ولا سمن ولا زيت ولا غير ذلك من أنواع المائعات والمشروبات، ولما أمر بكسر الجرار لما فيها من الفضيخ عند نزول الخمر، دل على أن اسم الخمر يتناول شراب الفضيخ.

فصل: وقول أنس: «فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت» المهراس حجر كبير، كسر أنس به الجرار بأمر أبى طلحة وبحضرة أبى عبيدة وأبى بن كعب، ولم يقتصروا على إراقة ما فيها وغسلها، ولعله أن يكون ذلك لتمكن شرابها منها، وسرايته في إجزائها ومسامها، وإنما يجوز غسلها واستعمالها إذا علم أنه يزول عنها ما تشبث من الخمر بها، ولا يبقى من الخمر فيها بقية.

وقد روى فى المحموعة عن مالك فى الجرة إذا طبخ فيها الماء، وغسلت: أنه لا باس باستعمالها، فيحتمل أن يكون أمر بكسرها لما رأى أنه لا يمكن غسلها وتنظيفها من بقايا الخمر فيها، ويحتمل أيضًا أن يكون كسرها لما رأى أن ذلك حكمها على كل حال. وقد روى القولان عن مالك فى الجرار.

فرع: وأما الذي يراعى في تطهيرها ونظافتها إذا قلنا بجواز غسلها، روى أشهب عن مالك في الركوة للخمر، تغسل: أخاف أن لا تخرج ريحها من الركوة. وهذا يدل على أنه يراعى بقاء رائحتها في الأناء.

وتحتمل مراعاة الرائحة وجهين، أحدهما: أن يراعى في تغير المائع برائحة النحس، وكون الرائحة فيها بمحاورة أو مخالطة، فإن المشهور من مذهب مالك تغير الرائحة بالمحالطة. والثاني أن بقاء الرائحة في الإناء ربما تعلقت بالشارب من ذلك إلاناء، فأدى ذلك إلى إقامة الحد عليه بالرائحة، والله أعلم.

٧ • ١ • مَالِك، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنْهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وَبَاءَ الأَرْضِ وَيْقَلَهَا، وَقَالُوا: لا يُصْلِحُنَا إِلا هَذَا الشَّرَابُ، فَقَالَ عُمَرُ: إلَيْهِ أَهْلُ الشَّرَابُ، فَقَالَ عُمَرُ: الشَّرَابُ، فَقَالَ عُمَرُ: الشَّرَابُ هَذَا الْعَسَلُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ: هَلْ لَكَ الشَّرَابِ شَيْئًا لا يُسْكِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَطَبَحُوهُ حَتَّى ذَهَبِ مِنْهُ النَّلْتَانِ، وَبَقِى الثَّلُثُ، فَأَتُوا بِهِ عُمَرَ فَأَدْخَلَ فِيهِ عُمَرُ إِصْبَعَهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ فَتَبِعَهَا النَّلْتَانِ، وَبَقِى الثَّلُثُ، فَأَتُوا بِهِ عُمَرَ فَأَدْخَلَ فِيهِ عُمَرُ إِصْبَعَهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ فَتَبِعَهَا

١٠٠٧ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٥٧٧.

كتاب الأشربة ... ... كتاب الأشربة ... يَتَمَطَّطُ، فَقَالَ: هَذَا الطِّلاءُ، هَذَا مِثْلُ طِلاءِ الإبلِ، فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ أَنْ يَشْرَبُوهُ، فَقَالَ لَـهُ

عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أَحْلَلْتَهَا وَاللَّهِ، فَقَالَ عُمَرُ: كَلا وَاللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّى لا أُحِلُّ لَهُمْ شَيْئًا أَحْلَلْتَهُ لَهُمْ.

الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام» قدومه الشام كان على حسب ما يلزم الإمام من مراعاة أنظاره، وتطلعها بنفسه وتعاهد أحوالها لاسيما، وهو موضع رباط، وهو أهم المواضع عند الإمام وأولاها بتفقده وتعاهده.

فصل: وقوله: «شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها» يريد أنهم شكوا إليه من ذلك ما أحوجهم إلى شرب شراب يزيل عنهم وباء الأرض، ويبعد عنهم ثقلها وأمراضها المعتادة عندهم، وقد اعتادوا أن يغتذوا لها بشرب، وأخبروا عمر أنه لا يصلحهم إلا ذلك، يريد أن أبدانهم لا تألف غيره، فأمرهم عمر أن يشربوا العسل على الوجه المباح منه، من أن لا ينتهى إلى الحد المحرم من السكر، وذلك أنه لم يكن علم أنه يتخذ من العصير ما يبقى، ويسلم من الشدة المطربة، وعلم أن العسل يبقى المدة الطويلة، فعدل بهم إليه ليقتنوه، ويتخذوه ويدخروه، فمتى أرادوا شربه خلطوه بالماء، فقالوا: «إنه لا يصلحنا العسل» يعنى أنه لا يزيل عنهم وباء الأرض، ولا وخامتها، ولا يدفع ما يحدث من أمراضها، وهذا كله يقتضى أنه لم يبح لهم شرب ذلك الشراب المسكر للتداوى، وقد تقدم ذكره.

فصل: ولما توقف عمر رضى الله عنه عن إجابتهم إلى ما أرادوه من شرب العنب لاعتقاده أنه لا يمكن ادخاره، «قال له رجل من أهل الأرض» يريد ممن نشأ فيها «هل لك أن نجعل لك من هذا الشرب شيئًا لا يسكر» لعلمه بذلك أنه يمكن أن يدخر، ولا يتغير، ويتوصل إلى ذلك بصنعة علمها.

فقال له عمر: «نعم» إجابة إلى اختبار ما ادعاه من صحة ادحاره العصير دون أن يسكر أو يتغير، فإنه إنما منعهم منه لما علم فيه من التغير وتعذر عنده من بقائه، دون أن يفسد، فلما ادعى هذا بحضرته أنه يمكنه أن يصنع منه ما يسلم من الفساد أجابه إلى أن يصنع ليختبر قوله ويعاين ما أخيره به.

فصل: وقوله: «فطبخه حتى ذهب منه الثلثان وبقى الثلث» ومعنى ذلك أنه ذهبت منه المائية التي تحدث إفساده، ويسرع بها تغيره، وبقيست عسليته خالصة، وإنما خص ذلك بذهاب الثلثين وبقاء الثلث؛ لأن هذه كانت صفة عصير ذلك العنب في ذلك البلد.

وقد روى ابن المواز فى طبخ: لا أحد ذهاب ثلثيه، وإنما أنظر إلى السكر. قال أشهب: إن نقفص تسعة أعشاره بذلك. قال ابن المواز: وليس ذهاب الثلثين فى كل بلد، ولا من كل عصير، فأما الموضع المختص بذلك، فلا بأس به. وقال ابن حبيب: من تحفظ فى خاصته فعمل الطبخ، فلا يعمله إلا باجتماع وجهين، أن يذهب ثلثاه، ويوقن أنه لا يسكر.

فأما حد الوصفين من أنه لا يسكر فصحيح، ولا يحتاج إلى سؤال لأنه إذا لم يسكر، فسواء ذهب ثلثه أو ربعه أو أكثر أو أقل، اللهم إلا أن يعلم أنه لا يوجد بلد يذهب منه أقل من الثلثين، ويسلم من الفساد، فيراعى ذهاب الثلثين فى البلاد التى يسلم فيها من الفساد ذهاب الثلثين، ويحترز بتيقن سلامته من الفساد لوجود الفساد مع ذهاب الثلثين فى سائر البلاد، وإذا اعتبر السلامة من أن يسكر استغنى عن سائر الأوصاف، وجعل أبو حنيفة ذهاب الثلثين حدًا فى جواز شرب ما يبقى، وإن كان يسكر من كثيره.

والدليل على ما نقوله أن هذا شراب فيه شدة مطربة، فوجب أن يكون قليله حرامًا. أصل ذلك النيء.

فصل: وقوله رضى الله عنه لما أخبره به، وأشرف عليه بالمشاهدة والمباشرة، وقوله: «فأتوا به عمر بن الخطاب، فأدخل فيه إصبعه ثم رفعه، فتبعها يتمطط» اختبار من عمر رضى الله عنه لما أخبره به وإشراف عليه بالمشاهدة والمباشرة، واعتناء بأمور المسلمين، ومصالح دينهم ودنياهم، فأدخل إصبعه ليختبر ثخانته، وهى التي تمنع التغير، ثم رفع إصبعه التي أدخلها في الطلاء، فتبعها الطلاء يتمطط لثخانته، ولو كان رقيقًا في حكم الشراب لم يتبع يده، ولا إصبعه منه شيء، ولجعل ينقط ما يتعلق بإصبعه منه، إن كان تعلق منه شيء.

فصل: وقول عمر: «هذا الطلاء» يريد أنه سمى بالطلاء على معنى التشبيه بهذا، ولذلك قال: «هذا مثل طلاء الإبل» في تخانته وبعده من التغير ثم أمرهم بشربه، ولو راعى أبو حنيفة أن يعود إلى مثل هذا من القوام، والثخانة لما أباح للناس إلا شرب ما يؤمن فساده، فإن هذا قوام العسل، ولا يمكن شرب مثله إلا أن يمزج بالماء، فلا يخاف على مثل هذا التغير أبدًا.

وأما من عصير يذهب ثلثاه، ويبقى الثلث رقيقًا يسرع إليه التغير، ويطرأ عليه الفساد، فليس له حكمه وحكم الذى قد صار فى قوام العسل حكم الذى لا يتغير، ولو أمسك أعوامًا.

ولو كان ذهاب الثلثين منه يجزئ على كل، لما احتاج عمر أن يراه ويختبره ويدخل إصبعه فيه، ويرفعه ليعلم بذلك تخانته، ولقال للذى قال له: «هل لك أن أجعل لك من هذا الشرب ما لا يسكر» أنا أعلم بذلك منك، اطبخه حتى يذهب الثلثان، ولا يراعى أيسكر أم لا، ولما قال له: افعل، علم أنه إنما أمره بأن يعمل منه ما لا يسكر، وأنه اختبر صدقه، وعلم صحة قوله بما شاهد من تخانته، وأنه في قوام طلاء الإبل ثم أظهر تصديق قول الصانع وإجابته إلى ما سأل بأن يكون على مثل هذه الصفة التي ادعى أنها لا تسكر.

فمن أباح شرب ما يسكر من ذلك بذهاب الثلثين، فقد حالف إجماع الصحابة؛ لأنهم بين قائلين قائل بقول بمثل قول عمر: إنها إذا لم تسكر لما عادت عليه من القوام أنه مباح عملها، واتخاذها. وقائل أنكر على عمر رضى الله عنه إباحتها مع ذلك كله خوفًا من الذريعة لإباحته إلى شرب المسكر منها على حسب ما أفتى به أبو حنيفة، فقد خالف إجماعهم. وقد روى أن على بن أبى طالب كان يرزق الناس طلاء يقع فيه الذباب، فلا يستطيع أن يخرج منه.

فصل: وقوله: «ثم أمرهم بشربه» يحتمل أن يريد أمرهم بشربه على معنى أنه ندبهم إلى ذلك على معنى استيفاء صحة أحسامهم، وصلاح أحوالهم، والمنع لهم من تحريمه، ويحتمل أن يريد بذلك إباحته لهم، فإن القاضى أبا الفرج من أصحابنا قد قال: إن الاباحة أمر.

فصل: وقول عبادة بن الصامت: «أحللتها والله»(١) يريد أن ما أباحه لهم من هنذا الطلاء الذي يؤمن معه الفساد يتسبب به إلى شرب ما لا يبلغ ذلك المنع مما يسرع إليه الفساد إلا أنهم يختانون أنفسهم، فلا يبلغوه ذهاب الثلثين في البلد الذي يصلح فيه بذهاب الثلثين.

وأما أن يتعلق بذلك ويشرب ما ذهب ثلثاه في بلد لا يصح فيه إلا بذهاب أكثر من الثلثين، ويتعلق بذكر ذهاب الثلثين على حسب ما تعلق به المخالف.

<sup>(</sup>۱) قال فى الاستذكار ٣٢١/٢٤: قول عبادة لعمر فى الطلاء المذكور فى هذا الحديث: أحللتها لهم، يعنى الخمر، لم يرد به ذلك الطلاء بعينه، ولكنه أراد أنهم يستحلونها فضيخ دون ذلك الطبخ، ويعتلون بأن عمر أباح المطبوخ منها. كما روى النبى على أنه قال: «تستحل أمتى الخمر، فإنهم يسمونها غير اسمها».

وقد تبع عبادة بن الصامت على هذا الإنكار عبد الله بن عمر. قال ابن حبيب: وقد نهى عنه عمر بن عبد العزيز، ولو اقتصر الناس على ما أباح منه لم أنه عنه. قال ابن حبيب: وإنه ليعجبنى لمنع الذرائع أن ينهى عنه الناس.

فصل: وقول عمر: «كلا والله، اللهم إنى لا أحل لهم شيئًا حرمته عليهم، ولا أحرم عليهم شيئًا أحللته لهم» إنكارًا على عبادة بإظهار النية، وصحيح معتقده، وتبين ما ذهب إليه، وأنه لا يحل حرامًا، وهو ما يسرع إليه الفساد والتغير من الأشربة، ولا يحرم حلالاً منها، وهو ما بلغ المبلغ الذي صنعه الرجل من الثخانة، وأنه يمنزلة طلاء الإبل، فلا يسرع إليه فساد، ولا يمكن شربه إلا بخلطه بالماء على حسب ما يصنع بالعسل من أراد شربه.

٩٠٠٨ - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رِجَالا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّحْلِ وَالْعِنَبِ فَنَعْصِرُهُ حَمْرًا فَنَبِيعُهَا؟ قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّحْلِ وَالْعِنَبِ فَنَعْصِرُهُ حَمْرًا فَنَبِيعُهَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ: إِنِّى أُشْهِدُ اللّه عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتَهُ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْحِنِ الْحِنِ قَالَ عَبْدُ اللّه بْنُ عُمَرَ: إِنِّى أُشْهِدُ اللّه عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتَهُ وَمَنْ سَمِع مِنَ الْحِنِ الْحِنِ وَالْإِنْسِ أَنِّى لا آمُرُكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا، وَلا تَبْتَاعُوهَا، وَلا تَعْصِرُوهَا، وَلا تَعْصِرُوهَا، وَلا تَشْرَبُوهَا، وَلا تَسْمَعُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

الشرح: قوله: «أن رجالاً من أهل العراق سألوا عبد الله بن عمر فقالوا: إنا نبتاع من ثمر النخيل والعنب، فنعصره خمرًا فنبيعها» تصريح بعصر الخمر وبيعه، فمنع من ذلك عبد الله بن عمر، ولا خلاف نعلمه في منعه.

والأصل في ذلك الحديث المتقدم أنه عليه قال للذي أهدى إليه راوية خمر: «إن الـذِي

١٠٠٨ - أحرحه البيهقي في السنن الكبري ٢٨٦/٨.

وذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٥٧٨، وقال: مثل هذا القول، لا يكون منه إلا وعنده من الله عز وحل ورسوله عليه السلام معناه، ثم ذكر حديث ابن عمر، عن النبي أنه قال: أنه قال: «الخمر حرام، وبيعها حرام، وثمنها حرام». وحديث ابن عمر، عن النبي أنه قال: «لعنت الخمر على عشرة وحوه: لعنت الخمر بعينها، وعاصرها ومعتصرها، وباتعها ومبتاعها، وحاملها والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وساقيها، وشاربها». وحديث ابن عباس «أن رسول الله في أناه حبريل، فقال: يا محمد، إن الله تعالى لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وباتعها، ومبتاعها، وساقيها ومسقاها». انتهى بتدبر.

وقد يستعمل الأمر في مثل هذا بمعنى الإباحة، فيكون معناه إنى لا أبيح لكم، وهذا مما اتفق على منع بيعه وابتياعه، فإن باعها أحد من أحد، فلا يخلو أن يبيعها مسلم من مسلم أو مسلم من نصرانى، فإن باعها مسلم أو نصرانى من مسلم من نصرانى، فإن باعها مسلم من مسلم من نصرانى أو مسلم، فلا يخلو أن يعثر على ذلك، والخمر قائمة، أو كانت عند المشترى، فإن كانت قائمة، فقد قال ابن حبيب: يفسخ الشراء وتكسر حيث وحدت، ويرد الثمن إلى المشترى إن كان دفعه، فإن لم يكن دفعه لسم يؤحذ منه شيء.

قال الشيخ أبو بكر: وإنما قال ذلك مالك لأن النبي الله قال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» فوجب كسرها حيث وجدت، ورد الثمن على المبتاع؛ لأن البائع لا يجوز له أحذ مال عوضًا من الخمر، وكان الخمر إنما كسرت بيد البائع.

فرع: وإن كانت قد فاتت عند المشترى، فقد قال ابن حبيب: إنه قد فات موضع الفسخ، ويؤخذ الثمن من البائع إن كان قبضه أو من المشترى إن كان لم يدفعه، ويفرق على أهل الحاجة، ويعاقبان عقوبة موجعة ببيعها وابتياعها.

مسألة: وإن باعها مسلم من نصرانى، فلا يخلو أن يعثر على ذلك، وهى قائمة أو بعد أن فاتت. قال ابن حبيب: فإن عثر على ذلك والخمر قليلة بيد البائع أو المشترى النصراني كسرت على المسلم ورد الثمن على النصراني.

فرع: وإن عثر على ذلك بعد أن فاتت عند المشترى أخذ الثمن من المسلم إن كان قبضه أو من النصراني إن كان لم يدفعه؛ لأنه ثمن حرام، وفرق على أهل الحاجة، قاله ابن حبيب، قال: وفيها الختلاف.

مسألة: وإن باعها نصرانى من مسلم، فلا يخلو أن يعثر على ذلك، وهى قائمة أو بعد أن فاتت، فإن عثر على ذلك، وهى قائمة فى يد النصرانى قد أبرزها للمسلم، فقد قال ابن حبيب عن مالك: تكسر عليه عقوبة له، ويرد الثمن على المسلم، إن كان قبضه، ويسقط عنه إن كان لم يقبضه.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الحديث رقم ١٠٠٥.

٣١٦ ......

وإن كان المسلم قد قبضها كسرت على المبتاع، فإن كان المسلم لم يدفع الثمن سقط عنه، وإن كان النصراني قد قبضه، لم ينزع منه الثمن. قال الشيخ أبو بكر: إنما قال: إن الخمر تكسر في يد المسلم لأنه لا يجوز له ملكها ولا إمساكها.

وقوله: وإن كان دفع الثمن لم يرد إليه أدبًا له؛ لأنه قد فات بقبض النصراني له، فإن لم يكن نقد كسرت الخمر بيده لما ذكرناه، ولم يدفع الثمن إلى النصراني عقوبة له. وقد ذكر مالك أنه يؤخذ الثمن من المسلم فيتصدق به وألا تدفع إلى النصراني.

فرع: وإن كان المسلم قد قبض الخمر، ففاتت عنده، فقد قال ابن حبيب: إن كان الثمن بقى عنده قبض منه ودفع إلى أهل الحاجة، ويعاقبان، وإن كان الثمن قد صار إلى النصراني [.........](١).

فصل: وقوله: «ولا تعصروها، ولا تشربوها، ولا تسقوها، فإنها رجس من عمل الشيطان» ذهب والله أعلم إلى منع كل تصرف مقصود فيها، وعمل لها ثم بين علة ذلك بأنها رجس وأنها من عمل الشيطان، يريد والله أعلم قوله تعالى: ﴿إِنَّا الحمر والمُنسِر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم تفلحون والمائدة: ٩٠].

تم كتاب الأشربة، والحمد لله.

\* \* \*

# السالخ المراع

## كتاب الجهاد

#### الترغيب في الجهاد

معنى الترغيب في الجهاد، الإعلام بعظيم ثوابه، وجزيل أجره ليرغب الناس فيه، وأكثر ما يوصف بالرغائب ما قصر عن رتبة الوجوب؛ لأن العمل إنما يوصف بأتم أحواله إلا أنه لم يقصد هاهنا للوصف له بوجوب ولا غيره، وإنما قصد الحض على فعله بالإخبار عن جزيل ثوابه، ويحتمل أن يوصف بأنه من الرغائب لمن سقط عنه فرضه لقيام غيره به وبعده عن مكانه مع ظهور المجاورين للعدو عليهم واستغنائهم عن عون من بعد عنهم. وقد قال سحنون في مثل هذا: كان أول الإسلام فرضًا على جميع المسلمين، والآن هو مرغب فيه.

مسألة: الجهاد فرض في الجملة إلا أنه من فروض الكفاية. ومعنى قولنا: من فروض الكفاية، أنه يجب في الجملة، فإذا قام به بعض الناس سقط فرضه عمن قام به وعن غيره من المسلمين، وإذا عمت الحاجة إلى جميع الناس ودهمهم من العدو ما لا يقوم به بعضهم، لزم الفرض جميعهم، والأصل في وجوبه قوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ﴾ [الأنفال: ٣٩].

مسألة: إذا ثبت وجوب الجهاد، فإن غايته أن يدخل الكفار في الإسلام أو يدخلوا في الذمة بأداء الجزية وجريان أحكام الإسلام عليهم. والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾، إلى قوله: ﴿وهم صاغرون﴾ [التوبة: ٢٩].

مسألة: وهذا مع ظهور الإسلام عليهم وغلبتهم لهم، فأما إذا ضعف أهل الإسلام، فلا بأس بمهادنتهم ومصالحتهم على غير شيء. وسأل أهل الأندلس سحنون، قالوا: أرأيت لو انقطعت عنا الجيوش، وبعد أمير المؤمنين وعدونا قريب منا في قوة، هل لأمير

٣١٨ البغور أن يصالحهم على غير شيء إذ لا طاقة لنا بهم؟ قال: نعم، ولا يبعد فــي المـدة لمــا يحدث من قوة الإسلام.

والأصل في ذلك مهادنة النبي الله قلم قريشًا عام الحديبية على غير شيء يـأخذه منهـم حتى قوى الإسلام، فلم يقبل ذلك منهم.

مسألة: وأما مصالحتهم على مال يعطيهم المسلمون إياه إذا عجزوا عن حماية زرعهم أو حماية بيضتهم أو حصن من حصونهم، وخالوا التغلب، وأخذ العبدو من فيها من النساء والذرية، فهو جائز.

١٠٠٩ - مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 قَالَ: «مَثَلُ الْمُحَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَفْتُرُ مِنْ صَلاةٍ وَلا صِيَام حَتَّى يَرْجعَ».

الشرح: قوله ﷺ: «مشل المجاهد في مسبيل الله» السبيل في كلام العرب هو الطريق، يذكر ويؤنث، وجميع أعمال البرهي سبيل الله تعمالي، إلا أن هذه اللفظة إذا أطلقت في الشرع اقتضت الغزو إلى العدو.

وسئل مالك عن رجل أوصى بمال فى سبيل الله، فقال: سبل الله كثيرة، وأحــب إلى أن يجعل ذلك فى الغزو.

ووجه ذلك ما ذكرناه من أن إطلاق هذه اللفظة أظهر في الغزو، وتمثيله المجاهد في سبيل الله بالصائم القائم، يريد في عظم ثوابه وكثرته. ومعنى ذلك أن له من الثواب على جهاده في سبيل الله مثل ثواب المستديم للقيام والصيام، لا يفتر عنهما، وإنما أحال على ثواب الصائم والقائم، وإن كنا لا نعرف مقداره لما قرر الشرع من كثرته، وعرف من عظمته، والمراد بالقائم هاهنا المصلى، يقال فلان يقوم بالليل إذا كان يصلى فيه.

۱۰۰۹ - أحرجه البخارى في الجهاد والسير ۲۰۷۹. والترمذي في فضائل الجهاد ١٠٠٩. والنسائي في الجهاد ٢٠٧١، ٣٠٧٥، وأحمد في باقي مسند المكثرين ٢١١٦، والمسائي في الجهاد ٢٠٧١، ٣٠٧٥، وأحمد في باقي مسند المكثرين والبزار، وأحمد ٣٠٧٥، ٠٥٤٠، وذكره الهيثمي في بحمع الزوائد ٥/٥٤٠ وعزاه للطبزاني والبزار، وأحمد عن النعمان بن بشير. وذكره السيوطي في الدر المنثور ١/٥٤٠ وعزاه إلى مسلم والترمذي والنسائي والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة. وابن أبي شيبة ٧٨٥/٥ عن أبي هريرة.

كتاب الجهاد .....

فصل: وقوله ﷺ: «القائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام، حتى يرجع يريد أن حال المجاهد في سيبل الله في أجره وثوابه مثل أجر هذا؛ لأن جميع تصرف المجاهد وأكله ونومه وغفلته يماثل ثوابه ثواب الذي يقرن بين الصلاة والصوم.

وقد روى «أن رجلاً جاء إلى رسول الله الله الله الله على عمل يعدل الجهاد؟ فقال: لا أجد، هل تستطيع إذا حرج المجاهد أن تدخل المسجد تصلى لا تفتر، وتصوم لا تفطر؟ قال: من يستطيع ذلك (١).

• ١ • ١ - مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ الْحَهَادُ فِي سَبِيلِهِ لا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلا الْحَهَادُ فِي سَبِيلِهِ لا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلا الْحَهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْحَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْر أَوْ غَنِيمَةٍ».

الشرح: قوله على: «تكفل الله لمن جاهد في سبيله»(1) الكفالة الضمان، وإنما أضاف الكفالة إلى البارئ في هذا العمل؛ لأنه أوفى كفيل على سبيل التعظيم لشأن الجهاد والتصحيح لثواب المجاهد.

وقوله: «لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله» يريد أن يكون حروجه في جهاده خالصًا لله تعالى، لا يشوبه طلب الغنيمة، ولا العصبية للأهل والعشيرة، ولا حب الظهور، ولا سمعة، ولا شيء من المعاني غير الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وإذا كانت نيته وعقده الجهاد، فلا ينقص أجره، ولا ينقض عقده ما نال من غنيمة بل هي رزق ساقه الله إليه وأجره وافر كامل، وإنما يكره أن يكون سبب خروجه وعقده ومقصده في قتاله الغنيمة أو إظهار النجدة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البحارى حديث رقم ٣٧٨٥. مسلم حديث رقم ١٨٧٨. النسائى فى الصغرى حديث رقم ١٨٧٨. النسائى فى الصغرى حديث رقم ٣١٢٨.

١٠١٠ - أخرجه البخارى في الإيمان ٣٥، فرض الخمس ٢٨٩١، التوحيد ٢٩٠٣، ٢٩٠٩. ومسلم في الإمسارة ٢٨٤٨، ٣٤٨٥. والنسائي في الجهاد ٣٠٢٩، ٣٠٧٠، ٢٠٢٢، ٣١٢٢، ٣١٢٢، ٢١٢٩، ٢١٢٩، ٢١٢٩، ٢١٢٩، ٢١٢٩، ٢١٢٩، ٢١٢٩، ٢١٢٩، ٢١٢٩، ٢١٢٩، ٢١٢٩، ٢١٢٩، ٢٧٤٣
 ٢٧٤٣، ٣٥٧٢، وأحمد في باقي مسئد المكثرين ٢٨٦٠، ٢٦٢٠، ٩٨٨، ٢١١١، ٢٠٠٤، والدارمي في الجهاد ٢٢٨٤.

<sup>(</sup>١) تكفل الله: قال النووى: أى أوحب بفضله وكرمه، قال: وهو موافق لقوله تعالى: ﴿إِنْ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ﴾ الآية.

فصل: وقوله الله عليه من الثواب، ويحتمل أن يريد به الأمر بالقتال في سيبل الله، وما وعد الله عليه من الثواب، ويحتمل أن يريد به الشهادتين، وأن تصديقه بهما ما يثبت في نفسه عدواة من كذبهما والحرص على قتله والمجاهد له.

وقوله ﷺ: «أن يدخله أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه» يريد والله أعلم أن يدخله الجنة إن أصيب بموت أو قتل؛ لأنه ليس في اللفظ ما يختص بالقتل دون غيره.

فصل: وقوله الله الجنة الجنة يحتمل وجهين، أحدهما: أن يدخله الجنة بأثر قتله ويكون هذا تخصيصًا للشهداء كما خصوا بأنهم يرزقون، قال الله تعالى: وولا تحسين الذين قتلوا في سيبل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله [آل عمران: ١٦٩].

والثانى أن يدخله الله الجنة بعد البعث، ويكون فائدة تخصيصه أن ذلك يكون كفارة لحميع خطاياه، وإن كثرت إلا ما خصه الدليل، وأنه لا موازنة بين ما اكتسب من الخطايا، وبين ثواب ما خرج له من الجهاد، فلم يرجع، ويؤيد هذا التأويل حديث أبى قتادة فى الذى سأل النبى الله الرايت إن قتلت صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مدبر أيكفر الله عنى خطاياى؟ فقال الله عنى خطاياى؟ فقال الله عنى خطاياى؟ فقال الله عنى خطاياى؟ فقال الله عنى خطاياى؟

فصل: وقوله على: «مع ما نمال من أجر أو غنيمة» (٣) يريد والله مع الذي ينال منهما، فإن أصاب غنيمة، فله أجر وغنيمة، وإن لم يصب الغنيمة، فله الأجر على كل حال، فتكون أو يمعنى الواو كقول حرير.

نال الخلافة أو كانت على قدر كما أتى ربه موسى على قدر وقد روى عن أبى عبد الرحمن الحلبى، سمعت رسول الله الله المحرف المحرف الحلبى، تغزو في سييل الله، فيصيبوا غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الأجرة، ويبقى لهم

 <sup>(</sup>٢) قال النورى: أى كلمة الشهادتين وقبل تصديق كلام الله تعالى في الإخبار بما للمجاهدين
 من عظم الثواب. قال: والمعنى لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص لله تعالى.

<sup>(\*)</sup> أخرجه مسلم حديث رقم ١٨٨٥. الترمذي حديث رقم ١٧١٢. النسائي في الصغرى حديث رقم ٢٢١٢٠. أحمد في المسند حديث رقم ٢٢٠٣٠، ٢٢١٢٠.

<sup>(</sup>٣) قال النووى: قالوا معناه مع ما حصل له من الأحر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأحر والغنيمة معًا إن غنموا، وقبل: إن «أو» هنا بمعنى الواو كما وقع في رواية مسلم، وفي أبى دا. د.

كتاب الجهاد .....

ثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أحرهم (أ) وهذا الحديث لا يثبت، رواه أبو هانئ حميد بن هانئ، وليس بمشهور، ولو ثبت لكان معناه أن يصيبوا غنيمة على غير وجهها، أو يكونوا قد خرجوا قاصدين لها مع إرادة الجهاد، ولا يصح حمله على عمومه؛ لأنا لا نعلم غاريًا أعظم أحرًا من أهل بدر على ما أصابوا من الغنيمة.

وقد روى عن رفاعة بن نافع الزرقى، وكان ممن شهد بدرًا قال: «حاء حبريل عليه السلام إلى النبى الله فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها، قال: وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة (٥).

وروى عنه ﷺ أنه قال لعمر بن الخطاب: «ما يدريك لعل الله اطلع على أهـل بـدر، فقال: اعملوا ما شنتم، فقد غفرت لكم» (١).

۱۰۱۱ – مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ<sup>(۱)</sup>، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْحَيْلُ لِرَجُلٍ أَحْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِثْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَحْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجِ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم حديث رقم ١٩٠٦. النسائي في الصغرى حديث رقم ٣١٢٥. أبو داود حديث رقم ٢١٢٥. أبو داود حديث رقم ٢٤٤١.

<sup>(</sup>٥) أحرجه البحاري في كتاب المغازي حديث رقم ٣٩٩٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخارى حديث رقم ٣٠٠٧، ٣٩٨٣، ٤٢٧٤، ٠٤٨٩. مسلم حديث رقم ٢٤٩٥. الترمذى حديث رقم ٢٤٩٥. أحمد فى المسند حديث رقم ٢٦٥٠، ٤٦٥٤. أحمد فى المسند حديث رقم ٢٦٠١، ١٨٨٠. الدارمى حديث رقم ٢٧٦١.

۱۰۱۱ – أخرجه البخارى في المساقاة ۲۱۹۸. ومسلم في الزكاة ۱۲٤۷. والترمذي في فضائل الجهاد ۲۰۱۰. والنسائي في الطلاق ۲۰۰۴، الخيل ۳۵۲۵. وابن ماحه في الجهاد ۲۷۷۸. وأحمد في باقي مسند المكثرين ۷۲۲۷، ۲۸۲۹.

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر في التمهيد ١٩٥/٦: أبو صالح السمان اسمه ذكوان، وهو والد سهيل بن أبي صالح، مدنى، نزل الكوفة، ثقة مأمون على ما روى وحمل من أثر في الدين، من خيار التابعين، وهو مولى لجويرية: امرأة من غطفان. روى عنه من أهل المدينة: سمى، وزيد بن أسلم، والقعقاع بن حكيم، وعبد الله بن دينار، وابنه سهيل. وروى عنه من أهل الكوفة: الأعمش، والحكم بن عتيبة، وعاصم بن أبي النجود، وتوفى أبو صالح السمان بالمدينة سنة إحدى ومائة. وكان أبو هريرة إذا نظر إلى أبي صالح هذا، قال: ما على هذا أن لا يكون من بني عبد مناف.

٣٢٢ ..... كتاب الجهاد

أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا (١) ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ، وَلَوْ أَنَّهَا قُطِعَتْ طِيلَهَا ذَلِكَ، فَاسْتَنْتْ (٢) شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاتُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنْهَا مَرَّتْ بِنَهِم، فَسَرَبَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِي بِهِ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ، فَهِي لَهُ أَنْهَا مَرَّتْ بِنَهِر، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِي بِهِ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ، فَهِي لَهُ أَجْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنَّا وَتَعَفَّقًا، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا، وَلا فِي ظُهُورِهَا، فَهِي لِنَالِكَ سِيْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَحْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لأَهْلِ الإسلام، فَهِي عَلَى ذَلِكَ وَرُورَةً، وَرُورًا،

وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ، فَقَالَ: «لَمْ يُنْزَلْ عَلَىَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلا هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَةُ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة ٧، ٨].

الشرح: قوله على الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر» يريد أن أتخاذها وربطها في الغالب يكون لأحد هذه الثلاث الأحوال إما لمحرد الأحر، وهو لمن ربطها في سيبل الله، وإما للستر، وهو لمن ربطها ليكتسب عليها، وإما للوزر، وهو لمن ربطها على الوحه الممنوع منه، وارتباط الخيل وربطها، هو اقتناؤها. وأصلمه من الربط بالحبل والمقود.

ولما كانت الخيل لا تستبد من ذلك، وكان كل من اقتنى فرسًا ربطه، وكثر ذلك من استعمالها حتى سموا اقتناءها واتخاذها ربطًا، فمعنى ربطها فى سبيل الله إعدادها لهذا الوجه واتخاذها بسببه، وهو من وجوه البريثاب عليه صاحبه فى حال مقامه دون استعماله فى الجهاد وغزو العدو؛ لأنه من باب الإنفاق فى سبيل الله والإعداد له، والإرهاب على العدو، فإذا غزا به كان له أجر الجهاد والغزو وأجر الاتخاذ والرباط.

فصل: الرباط يكون على وجهين، أحدهما: رباط الخيل، وهو ما ذكرناه. والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَاعدوا لَهُم مَا استطعتم مَن قوة ومن رباط الخيل ﴿ [الأنفال: ٢٠] الآية، رباط الخيل يكون اتخاذها في موطن المتخذ لها، وغير موطنه سواء كان في الثغر وقرب العدو أو في معظم الإسلام، وبالبعد من العدو؛ لأن ذلك كله من باب إعداد القوة؛ لأنه قد يأتيه النفير ويحتاج إلى الغزو ولا يجد من المهلة ما يتخذ فيه الخيل، ولأن

<sup>(</sup>١) طيلها: الحبل الذي تربط فيه.

<sup>(</sup>٢) استنت: أي جرت.

والوجه الثانى من الرباط الرجل نفسه، وهو أن يربط نفسه لحفظ الثغور ويكثر سوادها، والإرهاب على من حاوره من العدو. والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا اللَّهِ لَعْلَكُمْ تَفْلُحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

وما روى عن سهل بن سعد «أن رسول الله ﷺ قال: رباط يوم في سبيل اللــه خـير من الدنيا وما فيها» (أ.

مسالة: إذا ثبت ذلك، فرباط الرجل نفسه هو أن يترك وطنه، ويلزم ثغرًا من الثغور المخوفة لمعنى الحفظ وتكثير السود. وأما من كان وطنه الثغر، فليست إقامته به رباطًا، رواه ابن حبيب عن مالك.

ووجه ذلك أن يحبس نفسه، ويقيم لهذ الوجه خاصة، فإن أقام لغير ذلك، فإنه بمنزلة تصرفاته، فلم يربط نفسه لمدافعة العدو، وليس كذلك رباط الخيل، فإن جمهور الناس يستغنى عن اتخاذها، هذا الذي ذكره أصحابنا.

قال القاضى أبو الوليد، رحمه الله: وعندى أن من احتار المقام والاستيطان بالتغر وموضع الخوف للرباط حاصة، وأنه لولا ذلك لأمكنه المقام بغير ذلك من البلدان له حكم الرباط، والله أعلم.

مسألة: إذا كان الثغر رباطًا لموضع الخوف، ثم ارتفعت المحافة لقوة الإسلام بذلك الموضع أو بعد العدو عنهم، فإن حكم الرباط يزول عنهم.

وقد سئل مالك عمن جعل شيئًا في سبيل الله، أيجعله في حدة؟ قال: لا. قيل له: فإنه قد كان بها حوف؟ قال: فإنه قد ذهب.

مسالة: ورباط الخيل والنفس من عدة الجهاد، وقد سئل مالك أيما أحب إليك، الرباط أم الغارات في العدو؟ قال: أما الغارات، فلا أدرى كأنه كرهها، وأما السير فسي أرض العدو على الإصابة، يريد السنة، فهو أحب إلى.

ووجه ذلك أنه كره الغارات لما كانوا يقصدون بها من أحمد الأموال، وربما غلوا.

<sup>(\*)</sup> أخرجه البخارى حديث رقم ٢٨٩٢. الـترمذى حديث رقم ١٦٦٤. أحمد في المسند حديث رقم ٢٢٣٦٥.

وروى عن عبد الله بن عمر أنه قال: فرض الله الجهاد لسفك دماء المشركين، والرباط لحقن دماء المسلمين، وحقن دماء المسلمين أحب إلى من سفك دماء المشتركين. قال ابن حبيب: وإنما ذلك حين دخل في الجهاد ما دخل.

قال القاضى أبو الوليد: ووجه ذلك عندى والله أعلم، أن يكون الخوف بثغر من التغور قد اشتد حتى حيف على أهله من عدوهم، فاستنفروا لإدراك ذلك الثغر، فإن قصد ذلك الثغر حينتذ يكون الأولى؛ لأن حقن دماء أهله أفضل من سفك دماء المشتركين.

وأما أن يكون رجل من المسلمين يقصد ثغرًا للرباط فيه لا لعدو يترقب نزوله ويسترك الغزو إلى بلاد العدو، فقد ترك الأفضل، لأن دخوله إلى أرض العدو نكاية فيهم وإهانة لهم وفيه مع ذلك حفظ للمسلمين؛ لأن نكاية العدو تضعفهم عن غزو المسلمين وقد قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: ما غزا قوم في عقر دارهم إلا ذلوا.

فصل: وقوله ﷺ: «فأما الذي هي له أجر، فرجل ربطها» فذكر أنه الربط في سبيل الله، ثم وصف أن جميع تصرفها أحر، وإن لم يكن غيرو، فإن أطال لها في مرج أو روضة للرعى، فإن ما أصابت من ذلك يكون له حسنات.

وقوله ﷺ: «ولو أنها قطعت طيلها ذلك، فاستنت شرفًا أو شرفين كانت آثارها، وأرواثها حسنات له يريد ﷺ أن تصرف هذه الخيل، وإن كان بغير سببه يكون حسنات له.

ولذلك وصف أولا ما كان بسببه من الإطالة لها في المرج والروضة ثم ذكر ما يكون بغير سببه ومن غير الحتياره من قطع الطيل، وهو ما أطال لها فيه من الحبل واثتنان الشرف هو الجرى إلى ما يعلو من الأرض، ورأيت لبعض أهل اللغة أن الشرف والطلق واحد، فيكون معناها على هذا جريها طلقًا أو طلقين، والله أعلم، وذكر بعد ذلك ما لم يرد فعله من أن تشرب من غير أن يريد سقيها، وأحبر أن ذلك كله حسنات له من ربطها، وإنما أتى بذلك والله أعلم ليستوعب أنواع تصرفها، والله أعلم.

فصل: وقوله: «ورجل ربطها تغنيًا وتعففًا» يريد أنه ربطها ليستغني بها ويعـف عـن

كتاب الجهاد ......كتاب الجهاد .....

السؤال، وهو مع ذلك من قصده فيها «لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها» يريد والله أعلم، أن اتخاذها لهذا الوجه لا يسقط حق الله فيها، فإن ضيع حقوق الله فيها لسم توصف بأنها ستر له حاصة لما يلحقه من المآثم والوزر بسببها، وإنما يوصف بذلك من لم يأثم باتخاذها؛ لأنه أدى حق الله تعالى في رقابها وظهورها والحقوق التي تتعلق لله برقابها أن تؤدى منها الحقوق إذا تعينت فيها باحتصاصها بها أو ليضيق ذمته عنها واحتياجه إلى أدائها من رقاب هذه الخيل.

وما يتعلق بذلك من ظهورها أن يتعين عليه فرض الجهاد بها إذا ادعت إلى ذلك ضرورة، وإن لم يتخذها للجهاد إلا أنه يتعلق حق الله تعالى بها إذا تعين عليه الجهاد بها ويتعين عليه حمل الضعيف عليها إذا خاف عليه الهلكة ولم يجد محملا غيرها وما أشبه ذلك من الحقوق.

فصل: وقوله ﷺ: «ورجل ربطها فخرًا ورياء لأهل الإسلام» يريد أن يفتخر بها ويرائى بها الإسلام، وأما لو افتخر بها على أهل الشرك ورئائهم بها لكان ذلك من باب الخير الذي يرجو عليه الأجر.

وأما النواء فهو المقاومة على وجه العداوة من قولهم فلان ناوى فلانًا إذا قاومه على عداوة، فمن اقتنى فرسًا يفتحر بها على أهل الإسلام، ويناويهم بها فهى عليه وزر، والله أعلم.

فصل: «وسئل رسول الله عن الحمر» يريد والله أعلم أن السائل له لم يعلم، إن كان حكم الحمر حكم الخيل، فيما ذكر من أنها لرجل أجر، لرجل ستر، وعلى رجل وزر، أو ليكون مخالفًا لحكم الخيل في ذلك؛ لأنها لا تتخذ غالبًا لجهاد، ولا تربط فيه وهي مما حرت العادة أن يناوى بها، ولا يفتحر باقتنائها، ولا هي مما يتكيب بركوبها وأن تكسب بالحمل عليها كالإبل والبغال.

فقال على الله على فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة (") يريد والله أعلم أنه لم ينزل عليه فيها من التقسيم والتفسير ما نزل في الخيل؛ لأنها غير مشاركة لها في ذلك، ولكنها داخلة تحت قوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مَثْقَالُ ذَرَةَ حَيْرِ يَرِهُ وَمَن يَعْمَلُ مَثْقَالُ ذَرَةَ شُوا يَرِهُ وَالزَلْزَلَةُ: ٧]، والحمر وإن لم تبلغ مبلغ الخيل في الجهاد فقد

 <sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر: لأنها آية مفردة في عموم الخير والشر ولا آية أعم منها. وقال النـووى:
 معنى الحديث لم ينزل عليَّ فيها نص بعينها لكن نزلت هذه الآية العامة.

٣٢٦ ..... كتاب الجهاد يحمل عليها راحلته من لم يستطع اقتباء الخيل، ويحمل عليها زاده وسلاحه، ويتكسب عليها ضعفاء الناس.

وأما هى فيشتريها، ويستعين بها أهل الشرك والبغى على غزو الإسلام فيوزرون بها، فهذا مستفاد من عموم الآية، لأن اقتناؤها لا يخلو أن يكون من عمل الخير أو من عمل الشر، وقد أخبر تعالى من عمل شيئًا منهما، فإنه يراه، وهذا يدل على التعلق بالعموم؛ لأنه على تعلق بعموم الآية، واستفاد منه حكمًا، وهذا يدل على وحوب التعلق به لغة وشرعًا. وقوله على الآية الجاهعة » يريد على العامة.

وقوله على الفاذة الله القليلة المثل في هذا الحكم، يقال: كلمة فاذة وفذة، أي شاذة.

ابْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ الأَنْصَارِئِ، عَنْ عَطَاءِ الْبَنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلا، رَجُلُّ آخِيـذَّ بِعِنَان فَرَسِهِ يُحَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلا بَعْدَهُ، رَجُلُّ مُعْتَزِلُ بِعِنَان فَرَسِهِ يُحَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلا بَعْدَهُ، رَجُلُّ مُعْتَزِلُ فِي فَنْهَمَتِهِ، يُقِيمُ الصَّلاةَ، وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ اللَّهَ ولا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا».

الشوح: قوله ﷺ: «الا أخبركم بخير الناس منزلة» وقد علم أنهم يريدون ذلك على سبيل التنبيه لهم على الإصغاء إليه والإقبال على ما يخبر به، والتفرغ لفهمه، ويحتمــل أن يريد بقوله ﷺ: «خير الناس منزلة» أكثرهم ثوابًا في الآخرة، وأرفعهم درجة.

فصل: وقوله: «ألا أخبركم بخير الناس منزلة بعده، رجل معتزل في غنيمته» وصف رسول الله المخلف أفضل المنازل، ونص عليها، ورغب فيها من قوى عليها، وأخبر بعد المحرجه الترمذي في فضائل الجهاد ٢٥٧٦. والنسائي في الركاة ٢٥٧٠. والدارمي في الجهاد ٢٥٨٨. والحاكم في المستدرك ٢٧/٢ عن أبي هريرة. وابن أبي شيبة ٢٩٤٨ عن ابن عباس.

قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٠٧/٦: هذا حديث مرسل من رواية مالك، لا خلاف عنه فيه، وقد يتصل من وحوه ثابتة عن النبي عليه من حديث عطاء بن يسار وغيره.

ذلك بفضل من قصر عن هذه المنزلة، وضعف عنها، فليس كل الناس يستطيع الجهاد، ولا يقدر على أن يكون آخذًا بعنان فرسه فيه، ففي الناس الضغيف والكبير وذو العاهة والفقير، ووصف هذا المعتزل في أنه في غنيمته بلفظ التصغير إشارة والله أعلم، إلى قلة المال، وقد يكون اعتزاله ضعفًا عن الجهاد.

وقد روى عنه لله أنه قال في غـزاة: إن أقوامًا بالمدينـة خلفنـا مـا سكنا شـعبًا ولا والمـر معنا حبسهم العذر.

ويحتمل أن تكون له قوة على الجهاد، ولكنه يؤمر مع الغنى عنه بالانقباض والاعتزال لما يرى أن ذلك أرفق به، وأوفق له في دينه، فهذا أقام الصلاة وآتى الزكاة وعبد الله تعالى، فمنزلته بعد منزلة المجاهد من أفضل المنازل لأدائه الفرائض وإحلاصه لله العبادة، وبعده عن الرياء والسمعة إذا خفي موضعه ولم يكن ذلك شهرة له، ولأنه لا يؤذى أحدًا، ولا يذكر ولا تبلغ درجته درجة المجاهد؛ لأن المجاهد يذب عن المسلمين، ويجاهد الكافرين حتى يدخلهم في الدين يتعدى فضله إلى غيره، ويكثر الانتفاع به، وهذا المعتزل لا يتعدى نفعه إلى غيره.

ولو أن رحلاً رأى أن الانقباض أسلم لدينه، وأعدل لحاله ورأى أن نفسه أطوع له في الصلاة والزكاة فأقبل عليها لهذا المعنى لكان ذلك والله أعلم الحظ له، فمن الناس من يجد نفسه أطوع في الصلاة، ومنهم من يجدها أطوع له في الجهاد، ومنهم من يجدها أطوع له في غير ذلك من أبواب البر، وإنما ذلك بحسب ما يفتيح على الإنسان، ويقسم له.

١٠١٣ - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَحْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةً

۱۰۱۳ - أخرجه البخارى في الأحكام ٢٦٦٠. ومسلم في الحدود ٣٢٢٣. والنسائي في قسم الفسيء ٢٠٨٥، ٤٠٧٩، ٤٠٧٩، ٤٠٨٩، ٤٠٨١، ٤٠٨٠ الفسيء ٤٠٨٨، ٤٠٨٩، ٤٠٨٩، ٤٠٨٩، ٤٠٨٩، ٤١٠٥، ١٠٥٤، البيعسة ٤١٠٥، وابن ماجه في الجهاد ٢٨٥٧. وأحمد في باقي مسند الأنصار ٢١٦١٦، ٢١٦١٧، ٢١٦٩٢، ٢١٦٩٢.

قال ابن عبد البر في التمهيد ٢١٥/٦: هكذا روى هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد جمهور رواته، وهو الصحيح، منهم: ابن وهب وابن القاسم ومعن وابن بكير وابن أويس وغيرهم، وما خالفه عن مالك فليس بشيء ورواه القعنبي، في حامع الموطأ، عن مالك، عن يحيى، عن عبادة بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، ولم يذكر أباه؛ وتابعه عبد الله بن يوسف. ورواه قيبة عن مالك، عن يحيى، عن عبادة بن الوليد، أحبرني أبي قال: بايعنا رسول الله على. ولم

٣٢٨ .....

ابْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْيُسْرِ وَالْعُسْـرِ وَالْمَنْشَـطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لا نُنَـازِعَ الأَمْرَ أَهْلَـهُ، وَأَنْ نَقُـولَ، أَوْ نَقُومَ، بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لا نَحَافُ فِى اللَّهِ لَوْمَةَ لائِمٍ.

الشرح: قوله رضى الله عنه: «بايعنا رسول الله الله السلمين البيع فى كلام العرب المعاوضة فى الأموال ثم سميت معاقدة النبى الله ومعاهدة المسلمين مبايعة بمعنى أنه عاوضهم بما ضمن لهم من الثواب عوضًا عما أخذ عليهم من العمل، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى مسبيل الله فيقتلون ويقتلون ، إلى قوله: ﴿الفوز العظيم التوبة: ١١١].

فصل: وقوله: «على السمع والطاعة» السمع هاهنا يرجع إلى معنى الطاعة، ولعله أن يكون أصله الإصغاء إلى قوله، والتفهم له يريد أن الذى شرط علينا السمع والطاعة لأوامره، ونواهيه على كل حال فى حال اليسر، ويحتمل أن يريد به المال وعسره، والتمكن من حيد الراحلة، ووافر الزاد والاقتصار على أقل ما يمكن منهما والمنشط والمكره، يريد وقت النشاط إلى امتئال أوامره ووقت الكراهية لذلك، ولعله أن يريد بالكره بلنشط وجود السبيل إلى ذلك، والتفرغ له وطيب الوقت وضعف العدو، يريد بالكره تعذر السبيل وشغل المانع وشدة الهواء بالحر والبرد وصعوبة السفر وقوة العدو.

فصل: وقوله: «وأن لا ننازع الأمر أهله» يريد الإمارة، ويحتمل هذا أن يكون شرطًا على الأنصار، ومن ليس من قريش أن لا ينازعوا فيه أهله وهي قريش، ويحتمل أن يكون هذا مما أخذه على جميع الناس أن لا ينازعوا من ولاه الأمر منهم، وإن كان فيهم من يصلح لذلك الأمر إذا كان قد صار لغيره.

فصل: وقوله: «وأن نقول أو نقوم» شك من الراوى «بالحق حيثما كنا» يزيد أن يظهروا الحق بالقول أو القيام به حيث كانوا من المواطن والأماكن لا يمنعهم من ذلك مخافة ولا لومة لائم.

<sup>=</sup> يذكر عبادة بن الصامت، وتابعه أبو مسهر وأبو مصعب عن محمد بن زريق بن حامع منه. وقد احتلف فيه على يحيى بن سعيد. فرواه بعضهم عنه، عن عبادة بن الوليد، عن أبيه، قال: بايعنا رسول الله الحديث. لم يذكر عبادة بن الصامت، وزعم أن البيعة المذكورة في هذا الحديث ليست بيعة العقبة، وأن الوليد بن عبادة له صحبة، وأنه ممكن أن يشاهد هذه البيعة، لأنها كانت على الحرب، وذلك بالمدينة.

١٠١٤ - مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرُ ابْنِ الْخَطَّابِ يَذْكُو لَهُ جُمُوعًا مِنَ الرُّومِ، وَمَا يَتَحَوَّفُ مِنْهُمْ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِى الله عَنْهُ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِلْ بِعَبْدِ مُؤْمِن مِنْ مُنْزَلِ شِدَّةٍ، يَحْعَلِ اللّهُ بَعْدَهُ رَضِى الله عَنْهُ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِلْ بِعَبْدِ مُؤْمِن مِنْ مُنْزَلِ شِدَّةٍ، يَحْعَلِ اللّهُ بَعْدَهُ وَضِي الله عَنْهُ لَوْ يَعْلِبُ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ، وَأَنَّ اللّهَ حَل ثَنَاوُهُ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَيَا إِللّهَ اللّهَ عَلْمُ مَا اللّهُ لَعَلّمُ مُ تُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: اللّهِ لَعَلّمُ مُ تُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

الشرح: قوله: «كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه» إذا كان أمير المؤمنين يستشير فيما يفعله لما فجأ المسلمين من جموع الروم ويعلمه ما يتقى منهم، ويخاف من ضعف مسلمى الثغور عنهم، «فكتب إليه عمر رضى الله عنه» عما ذكير فى الحديث يريد أن عاقبة المؤمنين إلى الفرج.

وقوله رضى الله عنه: «فإنه لن يغلب عسر يسرين» قيل إن وحه ذلك أنه عرف العسر اقتضى استغراق الجنس، فكان العسر الأول هو الثانى من قوله تعالى: ﴿فَإِنْ مَعَ الْعَسَرُ يَسَرُا ﴾ [الشرح: ٥]، ولما كان اليسر منكرًا كان الأول منه غير الثانى.

وقد أدخل البخارى في تفسير سورة ﴿ أَلَم نَشَرَ حَ لَكُ ﴾، بأثر قوله تعالى: ﴿ إِنْ مَعَ الْعَسَرِ يَسُرُ الْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١٠١٤ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٣٤، وقال: قد روى هذا الخبر متصلا عن عمر بأكمل من هذه الرواية: حدثنا أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا بقي، قال: حدثنا بقي، قال: حدثنا أبي بكر، قال: حدثنا أبي بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بسن أسلم، عن أبيه، قال: حاء أبو عبيدة الشام حضر هو وأصحابه، فأصابهم حهد شديد، فكتب بذلك إلى عمر فكتب إليه عمر: سلام عليك، أما بعد، فإنها لم تكن شدة الا جعل الله بعدها عرباء ولن يغلب عسر يسرين، وكتب إليه: ﴿يا إيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقول الله لعلكم تفلحون و فكتب إليه أبو عبيدة: سلام عليك، أما بعد، فإن الله عز وحل يقول: ﴿إِنَّا الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاه ، إلى قوله: ﴿مناع الغرور و فقراه عمر على الناس، وقال: يا أهل المدينة، إنما كثب أبو عبيدة يعرض لكم، ويحض الناس على الجهاد. قال زيد: قال إنى لقائم في السوق إذ أقبل قوم ينصون قد اطلعوا من التيه، فيهم حذيفة بن اليمان يبشرون الناس، قال: فنحرحت نشتد حتى دخلت على عمر، فقلت: يا أمير المومنين! أبشر بنصر الله والفتح، فقال عمر: الله أكبر، رب قائلٍ لو كان عالد بن الوليد.

و ۳۳ .....

فهذا يقتضى أن اليسرين عنده الظفر بالمراد والأجر، فالعسر لا يغلب هذين اليسرين؛ لأنه لابد أن يحصل للمؤمن أحدهما.

قال القاضي أبو الوليد، رحمه الله: وهذا عندى وجه ظاهر.

فصل: وقوله رضى الله عنه: «فإن الله عز وجل يقول فى كتابه: ﴿يا أَيَهَا الذَّينَ آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعكم تفلحون »، وذكرهم هذه الآية، ونبههم عليها لما تضمنت جميع ما يحتاجون إليه من أمر بالصبر ومداومته، وهو قوله: ﴿وصابروا ﴾ والأمر بالرباط هو مقام بالثغر وسده والذب عنه وعن أهله.

#### \* \* \*

## النهى عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو

١٠١٥ - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ.
 أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ.

قَالَ مَالِك: وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَحَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُولَ(١).

وقد روى مفسرًا نهى أن يسافر بالمصحف، رواه عبد الرحمن بن مهدى عن مالك عن نافع عند عبد الله بن عمر «أن رسول الله الله الله عند عبد الله العدو» (١). العدو مخافة أن يناله العدو» (١).

۱۰۱۰ - أخرجه البخارى في الجهاد والسير ۲۷۲۸. ومسلم في الإمارة ٣٤٧٥. وأبو داود في الجهاد ٢٧٢٨. وأبن ماحه في الجهاد ٢٨٧٠، ٢٨٧١. وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة ٤٢٦٤، ٤٢٧٨، ٤٢٦٤. ٥٨٥٠.

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٢٤/٦: هكذا قال يحيى والقعنبي وابن بكير وأكثر الرواة؛ ورواه ابن وهب عن مالك، فقال في آخره: خشية أن يناله العدو. في سياق الحديث، لم يجعله من قول مالك؛ وكذلك قال عبيدالله بن عمر وأيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله على أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو.

<sup>(</sup>٢) أخرجه بلفظه أحمد في المسند حديث رقم ٤٤٢.

فصل: والسفر اسم واقع على الغز وغيره، قال ابن سحنون: قلت لسحنون: أحاز بعض العراقيين الغزو بالمصحف إلى أرض العدو في الجيش الكبير كالطائفة ونحوها، وأما السرية ونحوها فلا.

قال سحنون: لا يجوز ذلك لنهى رسول الله الله عن ذلك عامًا، ولم يفصل وقد يناله العدو من ناحية الغفلة.

والدليل على صحة ما ذهب إليه سحنون أنه لا قوة فيه على العدو، وليس مما يستعان به على حربه، وقد يناله لشغل عنه كما قال سحنون، وقد يناله بالغلبة أيضًا.

مسالة: ولو أن أحدًا من الكفار رغب أن يرسل إليه بمصحف يتدبره لـم يرسـل إليـه به؛ لأنه نجس حنب، ولا يجوز له مس المصحف، ولا يجوز لأحد أن يسلمه إليـه، ذكـره ابن الماحشون.

وكذلك لا يجوز أن يعلم أحد من ذراريهم القرآن؛ لأن ذلك سبب لتمكنهم منه، ولا بأس أن يكتب إليهم بالآية ونحوها على سبيل الوعظ كما كتب النبى الله إلى ملك الروم: ﴿يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الله [آل عمران: ٦٤].

فصل: وقوله: «مخافة أن يناله العدو» يريد أهل الشرك؛ لأنهم ربما تمكنوا من نيله والاستحفاف به، فلأحل ذلك منع السفر به إلى بلادهم.

\* \* \*

## النهى عن قتل النساء والولدان في الغزو

١٠١٦ - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَدَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ

۱۰۱۸ – أحرجه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن كعب عن عمه مرفوعًا ٣٨١/١٢. والطحاوى في شرح معاني الآثار من طريق مالك عن كعب بن مالك مرسلا ٢٢١/٣.

قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/٤/٦: هكذا قال يحيى، حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب. وتابعه ابن القاسم وبشر بن عمر وابن بكير وأبو المصعب وغيرهم. وقال القعنبي: حسبت أنه قال: عبد الله بن كعب، أو عبد الرحمن بن كعب. ورواه ابن وهب عن مالك، عن الزهري، عن ابن لكعب بن مالك، لم يقل عبد الله ولا عبد الرحمن، ولا حسبت شيئا من ذلك. واتفق هؤلاء كلهم، وجماعة رواة الموطأ: على رواية هذا الحديث مرسلا على حسب ما ذكرنا من احتلافهم، لم يسنده واحد منهم. ولا علمت أحدا أسنده عن مالك في كل رواية

قَالَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ: أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي

الْحُقَيْقِ (١) عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. قَالَ: فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَقُولُ: بَرَّحَتْ بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ، فَأَرْفَعُ السَّيْفَ عَلَيْهَا ثُمَّ أَذْكُرُ نَهْىَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكُفُ وَلَوْلاَ ذَلِكَ اسْتَرَخْنَا مِنْهَا.

الشرح: قوله: «نهى الذين قتلوا ابن أبى الحقيق عن قتل النساء والولدان» يريد حين أنفذهم لقتله فقتله عبد الله بن عتيك، ونهيه هذا عن قتل النساء والولدان أصل في المنع من ذلك، وسيرد بعد هذا مفسرًا.

وقوله: «بوحت بنا» يريد أظهرت أمرنا بصياحها، فكان يمنعه قتلها إذا رفع عليها السيف ما يذكر من نهي على عن قتل النساء والولدان.

ولولا ما يذكره من ذلك النهبي لقتلها، فاستراحوا منها، وهذا يدل على التعلق بالعموم، لأته أجرى نهى رسول الله الله على عمومه في سائر الحالات، ولم يقصره على القصد إلى ذلك دون الحاجة إليه.

والذى يظهر من مذهب أصحابنا أنه لا تقتل المرأة إذا اجرى منها مثل هذا من الإنذار بالصياح. وقد قال ابن سحنون: لا يقتل النساء فى الحراسة، خلافًا للأوزاعى فى قوله: يقتلن فى الحراسة.

ووجه ذلك أن الحراسة على الأسوار والحصون ليست من باب المدافعة، وهذا مما يمكن النساء والصبيان فعله كالنظر والمراعاة، ولا يستباح قتل هذين الصنفين، ولكن يستباح قتلهم بالقتال واللدافعة التي ينفرد بها الرجال غالبًا.

١٠١٧ – مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، [عَنِ ابْنِ عُمَرَ] (١) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي بَعْضِ

<sup>=</sup>عنه من جميع رواته، إلا الوليد بن مسلم فإنه قال فيه: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك.

<sup>(</sup>۱) ابن أبى الحقيق: رجل من يهود محيبر يسمى سلام، ويكنى أبا رافع وكـان قـد ذم رسـول الله فأمر بقتله.

۱۰۱۷ - أخرجه البخارى في الجهاد والسير ۲۷۹۱. ومسلم في الجهاد والسير ۳۲۸۰. والمترمذي في السير ۱۶۹۶. وأبو داود في الجهاد ۲۲۹۶. وابن ماجه في الجهاد ۲۸۳۱. وأجمد في مسند المكثرين من الصحابة ۲۰۱۹، ۵۲۰۱، ۵۲۰۱، ۵۲۰۱، ۵۲۰۱، ۵۲۰۱، ۵۲۰۱، والدارمي في السير ۲۳۵۳.

الشرح: قوله: «رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك» يحتمل أن يكون علم من حال تلك المرأة أنها لم تقاتل، ويحتمل أن يكون حمل أمرها على المعهود من حال النساء في بعدهن عن القتال والمنعة.

وقد روى رباح بن ربيع قال: «كنا مع رسول الله في غزوة، فقال: فرأى الناس بحتمعين على شيء، فبعث رجلاً، فقال: انظر على ما احتمع هؤلاء، فجاء، فقال: امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل، قال: وعلى المقدمة حالد بن الوليد، فبعث رجلاً، فقال خالد: لا تقتل امرأة ولا عسيفًا» (٢).

فهذا يقتضى أن المنع من قتل النساء والصبيان؛ لأنهم لا يقاتلون، وفيه ن معنى آخر أنهن من الأمور التي يستعان بها على العدو، وينتفع بها دون مخافة منه ن، فأما إن قاتلوا، فإنهن يقتلن؛ لأن العلة التي منعت من قتلهن عدم القتال منهن، فإذا وحد منهن وجدت علة إباحة قتلهن؛ لأن الحاجة داعية إلى دفع مضرتهن وإزالة منعهن الموجود في الرجال.

مسألة: وهذا إذا قاتلن بالسلاح والرمح وشبهه. وأما الرمى بالحجارة، فهل يبيح قتلهن أم لا؟ قال ابن حبيب: لا يستباح بذلك قتلهن، ورواه ابن نافع عن مالك.

وجه ذلك أن مضرة هؤلاء ضعيفة وغناهن عن قومهن قليل، فلا حاجة بنا إلى قتلهن ومنع الانتفاع بهن. وقال سحنون: يرميهن المسلمون بالحجارة، وإن قتلن في ذلك.

ووجه ذلك قوله تعالى: ﴿ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل﴾ [الشورى: ٤١].

فرع: فإذا قلنا تحب مقاتلتهن، ولم يستطع عليهن إلا بعد أسرهن، فهل يقتلن؟

<sup>(</sup>۱) ما بین المعقوفتین لم یرد فی التمهید لابن عبد البر. وقال ابن عبد البر ۲۲۲/۱: هکذا رواه یحیی، عن مالك، عن نافع مرسلا؛ و تابعه آكثر رواة الموطأ، ووصله عن مالك، عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. جماعة منهم: محمد بن المبارك الصورى، وعبد الرحمن بن مهدى، وإسحاق بن سلیمان الرازى، والولید بن مسلم، وعتیق بن یعقوب الزبیرى، وعبد الله بن یوسف التنیسى، وابن بکیر، وأبو مصعب الزهرى، وإبراهیم بن حماد، وعثمان بن عمر.

(۲) أخرجه أبو داود حدیث رقم ۲۲۲۹. ابن ماحه حدیث رقم ۲۸٤۲،

وجه الرواية الأولى أنهن بالقتال قد استحققن القتل، ولا يسقط ذلك عنهس بالأسر كما لو قتلن أحدًا من المسلمين.

ووجه الرواية الثانية أنهن ممن يقر على غير جزية، فلـم يجـز قتلهـن بالأسـر كمـا لـم يقاتلن.

جُنُوشًا إِلَى الشَّامِ، فَخَرَجَ يَمْشِى مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ، وَكَانَ أَمِيرَ رُبْعِ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَاعِ، فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لأَبِى بَكْر: إِمَّا أَنْ تَرْكَب، وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ، فَقَالَ أَبُو الأَرْبَاعِ، فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لأَبِى بَكْر: إِمَّا أَنْ تَرْكَب، وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ، فَقَالَ أَبُو بَكُر: مَا أَنْتَ بِنَازِل، وَمَا أَنَا بِرَاكِب، إِنَّى أَحْتَسِبُ حُطَاى هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنْكَ سَتَجدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنْهُمْ حَبَّسُوا أَنْهُسَهُمْ لِلّهِ فلعهم وَمَا زَعَمُوا أَنْهُمْ حَبَّسُوا أَنْهُسَهُمْ لِللّهِ فلعهم وَمَا زَعَمُوا أَنّهُمْ حَبَّسُوا أَنْهُسَهُمْ لِللّهِ فلعهم وَمَا زَعَمُوا أَنّهُمْ حَبَّسُوا أَنْهُسَهُمْ لِلّهِ فلعهم وَمَا زَعَمُوا أَنّهُمْ حَبَّسُوا أَنْهُسَهُمْ لِللّهِ فلعهم وَمَا زَعَمُوا أَنْهُمْ كَبُسُوا أَنْهُسَهُمْ لِلّهِ فلعهم وَمَا وَعَمُوا أَنْهُمْ مَا السَّيْفِي وَلِي السَّيْفِي وَلِي السَّيْفِ، وَلا تَعْرَبُوا هُولا تَعْرُاهُ وَلا تَعْرَاهُ وَلا تَعْرُاهُ وَلا تَعْرَاهُ وَلا تَعْرَالًا وَلا تَعْرَاهُ وَلا عَلَاهُ وَلا تَعْرَاهُ وَلا تَعْرَاهُ وَلا تَعْرَاهُ وَاللَّا وَلا تَعْرَاهُ وَا تَعْرَاهُ وَلا تَعْرَاهُ وَالْ فَا تَعْرَاهُ و

الشرح: «أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشى مع يزيد بن أبى سفيان» يحتمل أنه خرج معه على سبيل البر له والتشييع، فيكون ذلك سنة فى تشييع الخارج إلى الغزو والحسج وسبل البر، وأضاف مشيه إلى يزيد بن أبى سفيان إما لأنه اختص بمماشاته والقرب منه والمكالمة له، وإما لأنه كان خروجه بسببه، فقال: خرج مع يزيد يشيعه بمعنى أنه قصد بخروجه تشييعه، وإن لم يخرجا معًا.

فصل: وقوله: «فزعموا أن يزيد، قال لأبي بكر: إما أن تركب، وإما أن أنزل» على معنى الإكرام لأبى بكر والتواضع له لدينه وفضله وخلافته لئلا تكون حاله في الركوب أرفع من حاله في المشي.

۱۰۱۸ - أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ٥/٩٨. ومعرفة السنن والآثار ١٨٠٧٦/١٣. عيد البر الرزاق فى المصنف ١٩٩٥. السرخسى فى شرح السير الكبير ٣٩/١. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ٩٣٨. المغنى ٣٥/٨.

كتاب الجهاد ......كتاب الجهاد .....

وقول أبى بكر الصديق رضى الله عنه: «ما أنت بنازل، وما أنا براكب إلى احتسبت خطاى هذه فى سبيل الله» يريد أن قصده بالمشى فى تشييعهم ووصيتهم حسبة فى سبيل الله تعالى، فلعله أراد الرفق به والتقوية له لما يلقاه من نصب العدو وتعب السفر، ولقاء العدو، ومقاومته وأبو بكر رضى الله عنه لا يلقى شيئًا من ذلك، فلم يحتج من التقوى والترفه ما يحتاج إليه يزيد.

فصل: وقوله رضى الله عنه: «إنك ستجد أقوامًا زعموا ألهم حبسوا أنفسهم لله، فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له» (ألا يريد الرهبان الذين حبسوا أنفسهم عن مخالطة الناس، وأقبلوا على ما يدعون من العبادة وكفوا عن معاونة أهل ملتهم برأى أو مال أو حرب أو إحبار بخير، فهؤلاء لا يقتلون، سواء كانوا في صوامع أو ديارات أو غيران؛ لأن هؤلاء قد اعتزلوا الفريقين وعفوا عن معاونة أحدهما.

مسالة: وأما رهبان الكنائس، فقال ابن حبيب: يقتلون لأنهم لم يعتزلوا أهل ملتهم، وهم مداخلون لهم بحيث لا يمكن أن تعرف سلامتهم من معونتهم.

مسألة: ولا يسبى الرهبان ولا يخرجون من صوامعهم، بل يتركون على حالهم، خلافا للشافعي في قوله: يسبون ويسترقون، لقول أبى بكر رضى الله عنه: «فلعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له» وهذا يقتضى إبقاءهم على حالهم.

فإن كان للرهبان أموال، فروى ابن نافع عن مالك فى الراهب له الغنيمة والزرع فى أرض الروم: أنه لا يعرض له، وذلك يسير ولا يعرض لبقره ولا لغنمه إذا عرف أنها له، ولذلك وجه يعرف وما أدرى كيف يعرف هذا. وقال سحنون: إن معنى ذلك من قول مالك إذا كان قليلاً قدر عيشه، وأما ما جاوز وذلك فلا يترك له.

وجه قول سحنون أن في استئصال ما له قتله أو إنزالــه عـن موضعــه، وقــد تقــدم أن ذلك غير جائز، فلابد أن يترك له ما يكفيه، وما زاد عليه، فلا حاجة إليه، فلا يترك له.

فصل: وقوله الله عنه: «وستجد أقوامًا فحصوا عن أوساط رءوسهم» يريد حلقوا

<sup>(\*)</sup> قال في الاستذكار ٢٩/١٤: روى هذا الحديث سفيان بن عبينة، عن يحيى بن سعيد كما رواه مالك، فلما انتهى إلى قوله: «فلعهم وما حبسوا أنفسهم له»، قال سفيان: يعنى الرهبان؛ قال: «وستجد قوما قد فحصوا عن أوساط رؤوسهم، وجعلوا حولها أمثال العصائب فاضرب ما فحصوا من أوساط رؤوسهم بالسيف»، قال سفيان: يعنى القسيسين، ثم ذكر تمام الخبر كما ذكره مالك سواء.

وساط رءوسهم. قال ابن حبيب: يعنى الشماسمة، فأمره أن يضرب ما فحصوا عنه بالسيف، يريد بذلك قتلهم، ولم يرد ضرب ذلك الموضع خاصة، وذلك كقوله تعالى: ﴿إذا يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان (الأنفال: ١٢).

وأما ضرب أوساط رءوسهم بالسيف، فلا يجوز ذلك إلا قبل الأسر لهم في نفس الحرب، وأما بعد أسرهم والتمكن منهم، فلا ينبغي أن يمثل بهم، ولا يعبث في قتلهم، ولكن تضرب أعناقهم صبرًا إلا أن يكونوا قد فعلوا بالمسلمين على وجه التمثيل، فيعمل بهم مثله قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ﴿ [النحل: ٢٦].

فصل: لم يذكر في هذا الحديث تقديم الدعوة والمشركون في ذلك على ضربين، طائفة قد بلغتهم الدعوة، وطائفة لم تبلغهم. فأما من بلغته الدعوة، فروى عن مالك: تلتمس غرتهم ويقاتلون دون تقديم دعوة إلى الإسلام، وهذه رواية العراقيين عن مالك.

وفى المدونة: روايتان عن مالك، قال ابن القاسم: لا يبيتوا غزوناهم نحن أو أقبلوا إلينا غزاة فى بلادنا حتى يدعوا، قال: وقد قال مالك أيضًا: الدعوة ساقطه عمن قارب الدار لعلمهم بما يدعونإليه.

وأما من شك في أمره، فخيف أن لا تبلغه الدعوة، فإن الدعوة أقطع للشك، وأنزه للجهاد يبلغ بك وبهم ما بلغ.

وقال أبو حنيفة: إن بلغتهم الدعوة فحسن أن يدعوا قبل القتال، وإن لم تبلغهم الدعوة لم يبتدؤا بالقتال حتى يدعوا.

وقال الشافعى: لا أعلم أحدًا من المشركين لم تبلغه الدعوة إلا أن يكون حلف الذين يقاتلون قوم من المشركين خلف الخزر والترك لم تبلغهم الدعوة، فلا يقاتلوا حتى يدعوا إلى الإيمان.

وجه الرواية الأولى ما روى أن النبى الله عث محمد بن مسلمة وأبا نائلـــة إلى كعـب بن الأشرف وابن أبى الحقيق فيبيتوهما غارين وقتلوهما ولم يقدما دعوة حين قتلاهما.

ومن جهة المعنى ما احتج به فى المدونة أنه قد تقدم علمهم بما يدعون إليه وعادوا الدين وأهله، والدعوة لا تحدث لهم إلا تحذيرًا وإنذارًا، وهم مع ذلك يطلبون الغرات والعورات، فيحب أن يلتمس منهم ويؤخذوا بها.

قال القاضي أبو الحسن: وعلى كل حال فيستحب أن يدعوا إلى الإيمان قبل القتال.

ووجه الرواية الثانية ما روى «أن على بن أبى طالب قال للنبى الله يوم حيبر: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال الله الفذ، ثم ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فوالله أن يهدى الله بك رجلاً واحدًا حير لك من حمر النعم»(١).

ومن جهة المعنى أن هذا حرب للمشركين، فلزم أن يتقدم بالدعوة كغير العالمين؛ لأن تجديد الدعوة قد يكون فيها من التذكير بالله والإيمان به ما لم يكن فيما تقدم.

فرع: إذا ثبت ذلك، فإن هذا حكم الروم. وأما القبط، فقد قرن بينهم وبين الروم، فقال: لا يقاتلوا ولا يبيتوا حتى يدعوا، ولا نرى الدعوة بلغتهم، وكذلك الفرازنة. قال القاضى: وهم حنس من الحبشة، قال: ولم ير مالك بلوغ الدعوة غرة فيهم.

ووجه ذلك أنهم قد استعملوا الكف عن المسلمين، ولم يعاجلوا بالمحاربة، ولا استعملوا طلب الغرة، فلم يكن في تقدم الدعوة وجه مضرة، وكذلك إذا كان المسلمون ظاهرين، ولم يكن في تقدم الدعوة لمن قد بلغته وجه مضرة، فإن الدعوة ثابتة في حقهم، ولذلك أمر النبي بي بتقديم الدعوة على محاربة أهل حيبر، وقد تقدم علمهم بما يدعو النبي بي ولا خلاف في ذلك لطول المدة وقرب المسافة.

فرع: فإن عوجل أحد ثمن لم تبلغه الدعوة، فقتل قبل أن يدعى إلى الإيمان، فقد قال أبو حنيفة: لا دية فيه. وقال الشافعى: الدية على عاقلة القاتل. قال القاضى أبو الحسن: ولست أعرف لمالك فيه نصًا، والأظهر عندى قول أبى حنيفة.

قال: والدليل على ذلك أن من أصلنا أن المسلم إذا أقام بدار الحرب مع القدرة على الحروج، ثم قتل خطأ لم تكن فيه دية، فالكافر منهم أولى إلا أن تكون فيه دية. قال: أيضًا فإنه ليس فيه أكثر من أننا ممنوعون من قتله، وذلك لا يوجب فيه دية لكونه في دار الحرب كقتل نسائهم وذراريهم، وكذلك الرهبان والشيخ الفاني.

فصل: وقوله رضى الله عنه: «إلى موصيك بعشر خلال، لا تقتلن امرأة ولا صبيًا» على حسب ما تقدم من المنع من قتل النساء والصبيان، وأن الصبى هـ و الـ ذى لـم يحتلـم ولم ينبت، فإن أنبت ولم يحتلـم، فهـ ل يقتـ ل أم لا؟ اختلف أصحابنا فى ذلك، فقـ ال أكثرهم: يقتل. وقال ابن القاسم: لا يقتل حتى يحتلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ۲۹٤۲، ۳۰۰۹، ۳۷۰۱، ۶۲۱۰ مسلم حديث رقم ۲۲۳۱، مسلم حديث رقم ۲۲۳۱۶.

وجه القول بالقتل ما روى عن عطية القرظى أنه قسال: عرضنا على النبى الله يوم قريظة، فكان من أنبت منا قتل، ومن لم ينبت، على سبيله، فكنت فيمن لم ينبت، فخلى سبيلى. ومن جهة المعنى أن الاحتلام إنما يتعلق به حقوق البارى تعالى.

وأما حقوق الآدميين، فالأحكام التي تنفذ بين الناس، فلا يجوز أن تتعلق بالاحتلام؛ لأنه أمر لا يدرى ويمكن كتمانه وادعاؤه، وإنما يجب أن يعلق ذلك بأمر يظهر، وتمكن معرفته إليه، وهو الإنبات على أنه في الأغلب لا يتأخر على الاحتلام، ولا يتقدم عليه بكثير مدة وأكثر ما يكون مقارنًا له، والله أ علم.

فصل: وقوله رضى الله عنه: «ولا كبيرًا هرمًا» يريد الشيخ الهرم الذي بلغ من السن ما لا يطيق القتال، ولا ينتفع به في رأى ولا مدافعة، فهذا مذهب جمهور الفقهاء إلا أنه لا يقتل، وبه قال مالك وأبو حنيفة.

وللشافعي قولان، أحدهما: مثل قول الجماعة. والثاني: يقتل هو والراهب.

والدليل على ما نقوله قول أبى بكر رضى الله عنه هذا ليزيد بن أبى سفيان ولا مخالف، فثبت أنه إجماع. ومن جهة القياس أن هذا ممن لا يقاتل ولا يعين بمنع دائم، فللا يجوز قتله كالمرأة.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فإن المشركين على ضربين، أحدهما: من لا يخاف منه مضرة ولا معونة برأى ولا مال كالراهب والشيخ الفانى، فهذا قد تقدم حكمه. والضرب الثانى: أن يكون ممن تخشى مضرته، فيكون فيه المعونة بالحرب أو الرأى أو المال، فهذا إذا أسر يكون الإمام مخيرًا فيه بين خمسة أشياء أن يقتله أو يفادى به أو يمن عليه أو يسترقه أو يعقد له الذمة على أداء الجزية.

فأما الاسترقاق وعقد الذمة، فلا خلاف نعلمه فسى جوازهما. وأما القتل، فحكى القاضى أبو الحسن أنه لا خلاف فى جوازه. وحكى القاضى أبو محمد عن الحسن المنع من ذلك، وأنه قال: اصنع كما صنع رسول الله الله السارى بدر، يمنُ عليه أو يفاديه.

والدليل على حواز ذلك قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لَنِي أَنْ يَكُونُ لَهُ أَسُرَى حتى يَشْخَنُ فَى الأَرْضُ ﴾ [الأنفال: ٦٧]. ودليلنا من جهة السنة تواتر الأخبار عن النبى الله بقتل عقبة بن أبى معيط والنضر بن الحارث من أسارى بدر. ومن جهة المعنى أنه ليس فى الأسر حقن للدم، وإنما يحقن الدم بعقد الأمان.

مسألة: وأما المن أو المفاداة، فإنه حائز عند جمهور الفقهاء، وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز المن ولا المفاداة. وحكى هذا القول عن أصحاب الشافعي غير أنهم قالوا: لا يفادى بمال. وهذا القول في المفاداة إنما هو لسحنون.

والدليل على صحة حواز المنّ والمفاداة قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقَيْتُمُ اللَّهِ فَ كَفُرُوا فَصُرِبُ الرقابِ حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ﴾ [محمد: ٤].

ودليلنا من حهة السنة ما تظافرت الأحبار به من مفاداة أهل بدر. ودليلنا من جهة القياس أن هذا قتل يجوز تركه إلى غير بدل، فحاز تركه إلى بدل كالقصاص.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فإن الإمام يجب أن ينظر فى ذلك بحسب الاجتهاد، فمن علمت شجاعته وإقدامه أو رأيه وتدبيره، فالأولى قتله، ومن لم يكن بهذه الصفه، وكان صانعا أو عسيفًا، فالأفضل استبقاؤه ومن رجى إسلامه والانتفاع به، فالأولى أن يمن عليه ومن كان غناؤه عنهم قليلاً وأحذ عنه عوض نافع من مال أو أسير من أسرى المسلمين فودى.

فصل: وقوله رضى الله عنه: «ولا تقطعن شجرًا مثمرًا، ولا تخربن عامرًا» هذا على ضربين، أما ما كان من البلاد مما يرجى أن يظهر عليه المسلمون، فإنه لا يقطع شجره المثمر، ولا يخرب عامره، لما يرجى من استيلاء الإسلام عليه وانتفاعهم به، وما كان بحيث لا يرجى مقام المسلمين به لبعده وتوغله في بلاد الكفر، فإنه يخرب عامره، ويقطع شجره المثمر وغيره؛ لأن في ذلك إضعافًا لهم وتوهينًا وإتلافًا لما يتقوون به على المسلمين.

قال ابن حبيب: قال مالك وأصحابه: إنما نهى الصديق عن إخراب الشام؛ لأنه علم مصيرها للمسلمين. وأما ما لا يرجى ظهورهم عليه، فحراب ذلك مما ينبغى. قال ابن حبيب: هو الصحيح، وقد حرق النبى النه نخل بنى النضير.

فصل: وقوله: «ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة» وهذا أيضًا على ضربين، أحدهما أن يكون الإبل والغنم، فيستطيع المسلمون أن يخرجوا بها ويتمولوها فلا تعقر إلا لحاجة، ويحتمل أن يريد بالعقر الذبح والنحر، فيقول بذبحها ونحر إبلها إلا لحاجتهم إلى أكلها.

فأما على وجه السرف والإفساد أو على وجه التمول والإخراج للبيع إلى بـلاد

بهر به المارية على المارية ال

المسلمين، فلا. ويحتمل أن يريد بالعقر الحبس لما شرد منها بالعقر الذي يحبس ما ند وشرد، ولا تبلغ مبلغ القتل، فيقول: ما شرد عليكم، فلا يمكنكم ركوبه واستعماله، فلا ترموه ولا تعقروه، وليكن في جملة ما يساق من الإبل ولا تعقروه على الوجه المذكور إلا لحاحتكم إلى أكله، فاحبسوه بالعقر، ثم ذكره بعد التمكن منه بالنحر.

مسألة: والضرب الثانى من الإبل والغنم ما يعجز المسلمون عن إخراجه، فإنه يقتل أو يعقر، وهو الذى عناه بقوله المروى عنه في كتاب ابن المواز: ولا بأس أن يعقر غنمهم وبقرهم، وإن لم يحتج إلى ذلك؛ لأن في ترك ذلك تقوية للعدو وفي إتلافه إضعافًا لهم، فإن كانوا ممن يأكل الميتة، فالصواب أن تحرق بعد العقر إن أمكن ذلك ليبطل انتفاعهم بها وبالله التوفيق فعلى هذا يحمل قول أبي بكر رضى الله عنه على ما يمكن إخراجه. وحمله ابن وهب على عمومه، فقال: لا يجوز قتل شيء من الحيوان إلا لمكن أخراجه.

مسألة: وأما دوابهم وحيلهم وبغالهم وحمرهم، فإنها تعقر إذا عجز عن إخراجها والانتفاع بها لم يختلف في ذلك أصحابنا غير ابن وهب، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز عقرها، وبه قال ابن وهب من أصحابنا، ولكن تخلى.

والدليل على ما نقوله أن هذه أموال باقية يتقموى بها العدو، فحاز إتلافها عليهم كالزرع القائم والشجر المثمر.

فرع: واختلف أصحابنا فى صفة العقر، فقال المصريون من أصحاب مالك: تعرقب وتذبح أو يجهز عليها، وكرهوا أن تذبح أو تعرقب.

قال ابن حبيب: وبه أقول لأن الذبح مثله والعرقبة تعذيب، وهذا الذي قاله ابن حبيب ليس ببين؛ لأن الذبح لم يكره في الخيل، لأنه مثلة، وإنما كره لأنه ذريعة إلى إباحة أكلها. قال أصحابنا: يضرب عنقه وتبقر بطنه. فأما العرقبة، فإنه تعذيب على ما ذكره، والصواب الإجهاز عليه بوجه يمنع أكله عند من قال بذلك.

ووجه ما حكاه عن البصريين أنه ربما اضطر إليه أحد من المسلمين، فيكون أولى من الميتة وكذلك ما وقف من خيل المسلمين ببلد العدو فحكمه عند مالك واصحابه ما ذكرناه في خيل العدو، وأما سائر الأموال مما ليس بحيوان، فإن عجز عنه أحرق، ولم يترك طعامًا كان أو غيره.

فصل: وقوله: «ولا تحرقن نحلاً ولا تغرقنه» يريد ذباب النحل لا يحرق بالنار ولا يغرق في ماء، واختلف قول مالك فيما لا يقدر على إخراجه من ذلك، فروى ابن حبيب عن مالك: يحرق ويغرق. وروى عن مالك أنه كره ذلك.

وجه الرواية الأولى أنه لا طريق إلى إتلافها إلا بذلك وإتلافها مأمور بـه؛ لأنها مما يقوى به العدو، فإذا لم يكن إتلافها إلا بالنار توصل إليه بها كالفارين من العدو.

ووجه الرواية الثانية ما روى عن النبي الله إليه أنه قال: «قرصت نملة نبيًا من الأنبياء، فأمر بقرية من النمل، فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، (٢) وهذا ما لم تدع إلى ذلك حاجة أكل.

فإن احتاج إلى ذلك، ولم يمكنه دفعها إلا بتحريقها أو تغريقها، فعل من ذلك ما يتوصل إلى ما يتناول ما في جباحها، وبالله التوفيق.

فصل: وقوله رضى الله عنه: «لا تغلل ولا تجبن» الغلول أن يأخذ من الغنيمة بعض الغانمين ما لم تصبه المقاسم، وسيأتى بيانمه إن شاء الله تعالى، والجبن الجنزع والفرار عمن لا يجوز الفرار عنه، وهو من الكبائر عن ابن القاسم وأكثر أصحابنا. وقال الحسن البصرى: لم يكن الفرار من الزحف كبيرة إلا يوم بدر.

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُو إِذَا لَقَيْتُم فَنَهُ فَاتُبَتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَكُم تَفْلُحُونَ﴾ [الأنفال: ٥٤]، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُم اللَّذِينَ كَفُرُوا زَحْفًا فَلا تُولُوهُم الأَدْبَارِ﴾ [الأنفال: ١٥] الآية.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فقد اختلف الناس في المعنى المراعمي في حواز الفرار عن العدو في الحرب، فالذي عليه جمهور أصحابنا العدد، وبه قال ابن القاسم. وروى ابن الماجشون عن مالك، أنه قال: الجلد، هو السلاح والقوة.

وجه قول ابن القاسم قوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُنَ مَنْكُم عَشُرُونَ صَابِرُونَ يَعْلَبُوا مَا تَتِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٥] ثم قال بعد ذلك: ﴿الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين و إن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ﴾ [الأنفال: ٦٦].

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى حديث رقم ٣٠١٩. مسلم حديث رقم ٢٢٤١. النسائى فسى الصغرى حديث رقم ٤٣٢٥. النسائى فسى الصغرى حديث رقم ٤٣٢٥. أجمعد فى المسند حديث رقم ٣٢٢٥. أحمد فى المسند حديث رقم ٨٩٧٦.

٣٤٢ .....

هسألة: وهذا إذا أمن أن يكثروا، فأما في بلادهم وحيث يخاف تكاثرهم، فإن للعـدو اليسير أن يولوا عن مثلهم؛ لأن فرارهم ليس عن العدد اليسير، وإنما هو مخافة أن يكثروا.

وكذلك إن فر عدد من المسلمين عن مثلهم من العدو بحيث لا يجوز لهم الفرار، وكان منهم من لا يريد ذلك، فإن له إذا انهزم أصحابه، ويئس منهم أن يولى حينئذ؛ لأن توليه إنما هو عن جماعة العدو وانحيازًا إلى أصحابه، وقد فعل ذلك النبى المسلمون ويئس من رجعتهم انحاز في آخرهم إلى المسلمين.

۱۰۱۹ – مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِ مِنْ عُمَّالِهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُلَا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِ مِنْ عُمَّالِهِ أَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فِلَى اللَّهِ فِلَى سَبِيلِ اللَّهِ ثَقَالُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ مَعْدُورُوا، وَلا تُمَثَّلُوا، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَقُلْ اللَّهِ تَقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، لا تَعُلُّوا، وَلا تَغْدِرُوا، وَلا تُمَثَّلُوا، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَقُلْ ذَلِكَ لِحُيُوشِكَ وَسَرَايَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ (١).

الشرح: قوله رضى الله عنه: «أن رسول الله الذا بعث سرية» السرية من يدخل دار الحرب مستخفيًا، والجيش من يدخل معلنًا، وظاهرا مغالبًا، وليس لعددهما حد. وقد روى: «خير الصحابة أربعة، والطلائع أربعون، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة ولا تبييت» (٢).

فصل: وقوله الله: «اغزوا باسم الله، تقاتلون من كفر بالله» على معنى تبيين ما يفارقهم عليه وتذكيرهم بتحقيق النية عند ابتداء العمل.

وقوله ﷺ: «لا تغلوا» يريد الغلول، وسيرد بيانه إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) وقال ابن عبد البر فى التمهيد ٢٢٦/٦: هكذا هو فى الموطأ عند جميع رواته عـن مـالك، وهذا يستند من حديث عبيدالله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، عن النبى الله وقد روى مـن حديث زيد بن ثابت وحديث ابن عباس، عن النبى الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي حديث رقم ١٥٥٥. أبو داود حديث رقم ٢٦١١. أحمد في المسند حديث رقم ٢٦٧٧. الدارمي حديث رقم ٢٤٣٨.

وقوله على: «ولا تغدروا» الغدر هو نقض العهد وتسرك الوفياء للمشركين وغيرهم، وذلك مما لا خلاف في المنع منه.

وقد روى ابن عمر سمعت النبى الله يقول: «لكل غادر لواء، ينصب له يوم القيامة بغدرته» (۲).

مسألة: والتأمين على ضربين، أحدهما: أن يؤمن العدو بحيث القوة للمسلمين، فهذا لا يجوز الغدر به، ولا خلاف في ذلك. والثاني: أن يؤمنهم الأسير في أيديهم ابتداء أو يطلقوه من الثقاف بشرط ذلك، وذلك يتناول أحد أمرين، أحدهما: أن يؤمنهم على أنفسهم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.

والثانى أن يؤمنهم من فراره، وأخذ شيء من أموالهم، فإن أمنهم من فراره، لزمهم الوفاء، قاله ابن القاسم. وقال سفيان الثورى: له أن يفر.

والدليل على صحة ما تقوله قوله تعالى: ﴿وَأُوفُوا بِعَهِدُ اللَّهِ إِذَا عَاهِدَتُهُم ﴾ [النحل: ٩١].

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أن هذا إنما هو إذا عاهدكم مختارًا للعهد، وأما إن أكره عليه، فإنه لا يلزمه الوفاء به، ويجوز له الفرار.

فصل: وقوله على: «ولا تمثلوا» يريد العيث في قتلهم بقطع الأيسدى والأرجل وفقء العين وقطع الآذان، وإنما يقتل من أسر منهم بضرب الرقاب.

وأما ما روى من أن النبى الله أمر بالعرنيين الذين قتلوا رعناء النبى الله واستاقوا نعمه، فأمر بهم النبى الله فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، فإنه روى سلمان التيمى عن أنس أنهم كانوا فعلوا بالرعاء مثل ذلك، ومثل هذا يجوز من مثل بمسلم أن يمثل به على سبيل القصاص والمقارضة على فعله.

مسالة: وهذا في قتلهم بعد الاستيثاق منهم. فأما في الحسرب، فإنهم على ضربين، أحدهما: أن يضعف المشرك عن المحاربة ويستسلم، فهذا مجوز قتله بالطعن والضرب دون الثمثيل ولا التعذيب. والضرب الثاني أن يكون مقاتلاً ومدافعًا، فهذا يجوز أن يتوصل إلى إذايته بكل ما يمكن بما فيه تمثيل وغيره.

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخارى حديث رقم ۳۱۸۷، ۳۱۸۸. مسلم حديث رقم ۱۷۳۸. الترمذى حديث رقم ۱۷۳۸. الترمذى حديث رقم ۲۸۷۳، ابن ماجه حديث رقم ۲۸۷۲، ۲۸۷۳. أحمد في المسند حديث رقم ۳۸۹۳، ۱۲۲۹، الدارمــــى حديث رقم ۲۸۹۳، ۷۰۷، ۲۰۲۹، الدارمــــى حديث رقم ۲۰۵۲.

٣٤٤ ..... كتاب الجهاد

فصل: وقوله رضى الله عنه: «وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام» إنما خص الأمير بهذه الوصية ثم أمره أن يوصى بها من ينفذه من الجيوش والسرايا لأنه هو الذي يطاع أمره، فإذا أمر بذلك من ينفذه امتثل أمره، وبالله التوفيق.

#### \* \* \*

## ما جاء في الوفاء والإيمان

عَامِلِ جَيْشٍ كَانَ بَعَثَهُ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالا مِنْكُمْ يَطْلُبُونَ الْعِلْجَ حَتَّى إِذَا أَسْنَدَ فِي عَامِلِ جَيْشٍ كَانَ بَعَثَهُ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالا مِنْكُمْ يَطْلُبُونَ الْعِلْجَ حَتَّى إِذَا أَسْنَدَ فِي الْحَبَلِ، وَامْتَنَعَ، قَالَ: رَجُلٌ مَطْرَسْ يَقُولُ: لا تَحَفْ، فَإِذَا أَدْرَكُهُ قَتَلَهُ، وَإِنِّي وَالَّذِي الْحَبَلِ، وَامْتَنَعَ، قَالَ: رَجُلٌ مَطْرَسْ يَقُولُ: لا تَحَفْ، فَإِذَا أَدْرَكُهُ قَتَلَهُ، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ لا أَعْلَمُ مَكَانَ وَاحِدٍ فَعَلَ ذَلِكَ إلا ضَرَبْتُ عُنْقَهُ.

قَالَ مَالِك: لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالْمُحْتَمَع عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ.

الشرخ: قوله رضى الله عنه: «أنه بلغنى أن رجالاً منكم يطلبون العلج» يريد يفر أمامهم فيتبعونه «حتى إذا أسند فى الجبل» يريد صار فى سنده، وامتنع فيه ممن طلبه، قال له مطرس، وهذه لفظه فارسية، تقول الفرس مطرس، أى لا تخف، فإذا أدركه قتله، فأنكر عمر رضى الله عنه قتله بعد أن أمن لأنه نقض لما عقد له من التأمين، وقد أمر الله تعالى بأن يوفى بالعهد فقال: ﴿ يَا أَيُهَا الدِّينَ آمنوا أوفوا بالعقود ﴾ [المائدة: ١]. وقال عز وجل: ﴿ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ﴾ [النحل: ٩١].

وفى التأمين خمسة أبواب، الباب الأول: فى صفة التأمين. والباب الثانى: فى وقت التأمين. والباب الثالث: فى صفة المؤمن. والباب الرابع: فيما يثبت به التأمين. والباب الخامس: فى مقتضى التأمين.

#### \* \* \*

## الباب الأول في صفة التأمين

التأمين لازم بكل لسان عربيًا كان أو غيره، سواء فهمه المؤمن أو لم يفهمه، والاعتبار فيه بأحد الجنبتين، فإن أراد المؤمن التأمين، ولم يفهمه الحربي، فقد لزم

١٠٢٠ - أخرجه البيهقى في معرفة السنن والآثار ١٨١٢٥/١٣. وذكره ابن عبد السبر في

الأمان، وكذلك إن أراد به المؤمن منع الأمان، فظن الحربى أنه أراد التأمين، فقد لزم من الأمان أن لا يقتله بذلك الاستسلام، وحكم الإشارة في ذلك حكم العبارة والكناية، لأن التأمين إنما هو معنى فيى النفس، فيظهره تارة بالنطق، وتارة بالكناية، وتارة بالإشارة، فكل ما بين به التأمين، فإنه يلزم كالكلام.

#### \* \* \*

## الباب الثاني في وقت التأمين

التأمين لازم ما لم يكن الحربى مأسورًا أو فى حكم المأسور، ممن تيقنت غلبته، وظهر الظفر به، فأما المأسور، فأمره إلى الإمام، فليس لغيره الافتيات غليه فيه كما أنه ليس لغير الإمام استرقاقه، ولا عقد الذمة له، كذلك ليس له تأمينه والمن عليه.

ولو أشرف المسلمون على أخذ حصن وتيقن أخذه، فأمن أهله رحل من المسلمين كان للإمام رد تأمينه، قاله سحنون؛ لأن حق المسلمين قد تعلق بهم، فليس لهذا المؤمن إبطاله، ولو تقدم الإمام بمنع التأمين، ثم تعدى بعد ذلك رحل من المسلمين، فأمن أحدًا كان للإمام رد تأمينه ورد الحربي إلى ما كان عليه قبل الأمان إن لم يعلموا منع الإمام، وإن علموا.

#### \* \* \*

## الباب الثالث في صفة المؤمن

المؤمنون على ضربين، آمن وخائف، فأما الآمن، فإذا اجتمعت له صفات الأمان، وهي خمسة: الذكورة والحرية والبلوغ والعقل والإسلام، حياز تأمينه عند مالك، فإن عدم بعض هذه الفصول، فقد اختلف العلماء فيه. وقال عبد الملك بن الماحشون: لا يلزم غير تأمين الإمام، فإن أمن غيره، فالإمام بالخيار بين أن يمضيه، وبين يرده.

والأصل فيما ذهب إليه مالك ما روى عن النبى الله قال: «وذمة المسلمين والأصل فيما ذهب إليه مالك ما روى عن النبى الله والملائكة والناس أجمعين لا واحدة يسعى بها أدناهم فمن أحفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل»(١).

ودليلنا من جهة القياس أن هذا مسلم يعقل الأمان، فجاز أمانه كالإمام.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري حديث رقم ۱۸۷۰، ۳۱۸۰، ۹۷۵، ۷۳۰۰. مسلم حديث رقم ۱۰۲۰، ۱۳۷۰، أخرجه البخاري حديث رقم ۱۰۲۰، ۱۳۷۰، أسمد في المسند حديث رقم ۱۰٤۰، ۱۳۷۰، ۱۳۰۰، ۸۹۲۲، ۱۳۰۰

٣٤٦ .....

مسألة: وأما الأنوثة، فلا تمنع صحة الأمان، وسيأتى ذكرها بعد هذا إن شاء الله تعالى. وأما الحرية، فقد اختلف أصحابنا في مراعاتها، فقال القاضى أبو الحسن: لم أحد فيه نصًا لمالك، ولكنهم يحكمون بلزوم أمان العبد، ونزاه قياس قول مالك. وقد نص على لزومه ابن القاسم.

وذكر القاضى أبو محمد لزوم أمان العبد على أنه مذهب مالك، وبعه قال الشافعى. وأخرج الشيخ أبو محمد فى النوادر رواية معن بن عيسى عن مالك أنه قال: لا يصح أمان العبد، وما سمعت فيه شيئًا. وقال سحنون: إن أذن له سيده فى القتال، حاز أمانه، وإن لم يأذن له سيده فى القتال، لم يجز أمانه، وبه قال أبو حنيفة.

وجه إجازة أمانه قوله على: «ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم» والعبيد من أدنى المسلمين.

ودليلنا من جهة القياس أن كل من لـزم أمانـه إذا أذن لـه فـى القتـال، لـزم، وإن لـم يؤذن له كالأجير والمرأة.

ووجه رواية معن أنه محجور عليه، فلم يجز تأمينه كالطفتل، والذي لا يعقل.

مسألة: وأما البلوغ، فاختلف أصحابنا فيه، فقال ابن القاسم: يجوز تــأمين الصبــى إذا عقل الأمان. وقال سحنون: إن أجازه الإمام في المقاتلة، جاز تأمينه، وإلا فلا أمـــان لــه. وقال الشافعي: لا يلزم أمانه.

وجه قول ابن القاسم أن هذا مسلم يعقل الأمان، فجاز تأمينه كالبالغ.

مسألة: وأما العقل، فلا اختلاف في اعتباره في لزوم الأمان وصحته؛ لأن من لا يعقل لا يعتبر بأقواله، ولا تصح مقاصده. وأما الإسلام، فالظاهر من المذهب الاعتبار به، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. والأصل في ذلك قوله الله المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ((٢) فخص بذلك المسلمين.

#### \* \* \*

## الباب الرابع فيما يثبت به الأمان

قد احتلف أصحابنا فى ذلك، فقال سحنون: لا يثبت إلا بقول شاهدين. وأما بقول المؤمن، فلا يثبت له التأمين. وقال ابن القاسم: يثبت بقول المؤمن، وبه قال الأوزاعى وأصبغ وابن المواز.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود حديث رقم ٢٧٥١. ابن ماحه حديث رقم ٢٦٨٣.

وجه ما قاله سحنون أن التأمين فعل المؤمن، وإلزام سائر المؤمنين تأمينه بقوله، وإنما ثبت بشهادة غيره. ووجه قول ابن القاسم أن هذا شخص يصح أمانه، فوجب أن يقبل فيه قوله كالإمام.

#### \* \* \*

## الباب الخامس في منتضى التأمين

أما التأمين، فإنه على ضربين، أحدهما: التأمين المطلق الذى لا مخافة بعده أن لا يحدث. والثاني: تأمين مترقب. فأما الأول، فمثل أن يؤمن الإمام الرحل والجماعة من المشركين تأمينًا مطلقًا، فهذا يقتضى كونه آمنا من القتل والاسترقاق.

فإن أراد البقاء في بلاد المسلمين على أداء الجزية كان له ذلك، وإن أراد الرجوع إلى حيث شاء من بلاد الحرب، فهو آمن حتى يبلغ موضع امتناعه من بلاد الحرب، وهذا حكم من أمنه المسلم الجائز الأمان. وأما التأمين المترقب، فأن ينظر فيه الإمام، فإن رآه صوابًا أمضاه وإلا رده ورده إلى مأمنه، وهذا مذهب مالك وابن الماجشون. وقال سحنون: إن التأمين أن لا يكون لأحد من الجيش قتل المؤمن وينظر الإمام في حاله، فإن رأى التأمين صوابًا أمضاه، وإلا رده إلى مأمنه، ولعل هذا أن يكون تجوزًا ممن يقوله من أصحابنا.

قال القاضى أبو الوليد رحمه الله: والصواب عندى أن يرد إلى مثل الحالة التى كان عليها قبل التأمين، ولو لزم رده إلى مأمنه لكان أمانًا تامًا، فهذا عند سحنون هو التأمين الصحيح، وابن الماحشون يرى هذا رد الأمان.

فصل: وقوله: «والذى نفسى بيده لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه» يحتمل أن يكون عمر رضى الله عنه، أى قتل المسلم بالمستأمن، وقد قال به أبو يوسف، ومنع منه مالك وأبو حنيفة والشافعي، ولذلك قال مالك: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه، وليس عليه العمل، يريد أن من قتل من المسلمين مستأمنًا، فإنه لا يقتل به.

وسُيُلَ مَالِك عَنِ الإِشَارَةِ بِالأَمَانِ أَهِىَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلامِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَإِنِّى أَرَى أَنْ يُتَقَدَّمَ إِلَى الْجُيُوشِ أَنْ لا تَقْتُلُوا أَحَدًا، أَشَارُوا إِلَيْهِ بِالأَمَانِ؛ لأَنَّ الإِشَارَةَ عِنْدِى بِمَنْزِلَةِ الْكَلامِ، وَإِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُوَّ. الشوح: وهذا كما قال أن الإشارة بمنزلة الكلام والكتابة؛ لأنها إفهام بالإمان، فيجب أن يتقدم إلى الجيوش أن لا يقتلوا من أشار إليه بالإمان، والإشارة بالإمان على ضربين، أحدهما: أن يشير إلى ممتنع بالإمان، فهذا يكون آمنًا يذهب حيث شاء. والثانى: أن يؤمن أسيرا بعد أن يأسره، فهذا لا يجوز له ولا لغيره قتله حتى يبلغ الإمام، فيرى فيه رأيه لأنه بعد أن ثبت فيه حكم النظر للإمام.

فصل: وقول عبد الله بن عباس: «ما ختر قوم العهد» يريد نقضوه، ولم يفوا بــه «إلا سلط الله عليهم عدوهم» يريد أن هذه عقوبتهم التي تختص في الدنيا مع مـا في ذلك من المآثم، والله أعلم.

#### \* \* \*

## العمل فيمن أعطى شيئًا في سبيل الله

١٠٢١ - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِى
 سَبِيلِ اللّهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: إِذَا بَلّغْتَ وَادِى الْقُرَى فَشَأْنَكَ بِهِ.

الشرح: قوله: «أن عبد الله بن عمر كان إذا أعطى شيئًا فى سبيل الله» يريد أخرج فيه نفقة أو فرسًا أو سلاحًا «يقول لصاحبه» يريد الذى يدفع إليه ذلك «إذا بلغت وادى القرى» يريد أن هذا نهاية فى سفره، ومقتضى غزوه فى رجوعه غاريًا من الشام. وقوله: «فشأنك به» يعنى هو لك.

وفي هذا مسألتان، أحداهما حكم محل العطية. والثانية: حكم العطية، فأما حكم محل العطية، فعلى ضربين، أحدهما: الإطلاق. والثاني: التعيين.

فأما الإطلاق، فهو أن يقول ما لى فى سبيل الله، فإن منصرف إلى الغزاة، ومن فى موضع الجهاد؛ لأن إطلاق هذه اللفظة، وظاهرها يقتضى الجهاد، فإن كان فى موضع لا جهاد فيه، ولا غزو، فلا يعطى منه حاج ولا غيره، قاله مالك. قال سحنون: ويعطى منه الصبيان والنساء والأعمى والمقعد. وقال سحنون: لا يعطى منه من تعطل عن العمل كالمفلوج والأعمى ويعطى منه المريض.

وجه ما قاله سحنون أن هؤلاء من عمار الثغور، وفي بقائهم هناك تكثير للعدو، وقوة لأهل الحرب، فكانوا مستحقين.

١٠٢١ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٤١.

ووجه قول سحنون أنهم لا يرجى منهم عون على الحرب، فلا يعطون منه شيئًا لأن هذا المال إنما أخرج للعون على الحرب.

مسألة: وأما حكم العطية، فإنه على ضربين، أحدهما: أن يجعل العطية فى السبيل خاصة، فهذا ليس لمن أعطيها تموّلها، ولا إنفاقها فى غير سبيل الله؛ لأنه عدول بالعطية عن وجهها، وهل له أن يأكل منها فى القفول أم لا؟ قال ابن حبيب: ينفق منها فى القفول.

وجه ما قاله ابن حبيب أن القفول من الغزو، فكان له أن ينفق فيه منه كالمسير إلى بلد العدو.

ووجه ما قاله مالك أن من أخرج شيئًا في سبيل الله فقد عينه للغزو والعون على العدو، وليس القفول منه بسبيل، فمن فضل له منه شيء بعد ذهابه على قول مالك أو عن قفوله على قول ابن حبيب، فهو مخير بين أن يرده إلى من أعطاه إياه أو يعطيه هو سبيل الله.

وأما الضرب الثانى، وهو أن يجعل المعطى العطية فى سبيل الله ويبتلها لمن أخذها بأن يقول له: هذا لك فى سبيل الله، فهذا يلزم المعطى أن يتزود منه فى السبيل بقدر ما يعلم أن تلك العطية تخرج لمثله، ثم يكون له بيعه، والانتفاع بثمنه وبهذا كان عبد الله بن عمر يشترط عليه إذا بلغ وادى القرى، يريد بعد قضاء الغزو به.

١٠٢٢ – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْو، فَيَبْلُغُ بهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ، فَهُوَ لَهُ.

الشرح: قوله: «إذا أعطى الرجل الشيء في الغزو» يريد ما قلناه من تبتيلـه لـه على وجه الغزو به.

وقوله: «فبلغ به رأس مغزاته» يريد تهاية الغزو في القفول وموضع تفرق أهل الجيش إلى مواضعهم وبلادهم، وهكذا كانت وادى القرى رأس المغزى في الغزو إلى الشام.

وقوله: «فهو له» يريد أنه قد ملكه، وكل ما لزمه المعطى فيه من الغزو به، فليفعل ما شاء من بيع أو غيره.

١٠٢٢ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٤٢.

وسُيْلَ مَالِكَ عَنْ رَجُلٍ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْغَزْوَ، فَتَجَهَّزَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْسُرُجَ مَنَعَهُ أَبُواهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَقَالَ: لا أرى أن لا يُكَابِرْهُمَا، وَلَكِنْ يُوَخَّسُرُ ذَلِكَ إِلَى عَام آخَرَ، فَأَمَّا الْجِهَازُ، فَإِنِّى أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُ حَتَّى يَحْرُجَ بِهِ، فَإِنْ خَشِي أَنْ يَفْسُدَ بَاعَهُ، وَأَمْسَكَ ثَمَنَهُ حَتَّى يَشْتَرِى بِهِ مَا يُصْلِحُهُ لِلْغَزْوِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا يَجِدُ مِثْلَ جَهازِهِ إِذَا خَرَجَ، فَلْيَصْنَعْ بِجَهَازِهِ مَا شَاءَ.

الشرح: وهذا كما قال أن من أوجب على نفسه الغزو بنذر أو قسم، فتحهز لـه ثـم منعه أبواه، فليس له أن يكابرهما في ذلك العام، وليؤخر غزوه إلى العام المقبل، وقد بينا أن الجهاد على ضربين، أحدهما: أن لا يتعين على المكلف الغزو والجهاد لقيام غيره بـه، فهذا يلزمه طاعة أبويه في المنع منه، مؤمنين كانا أو كافرين، قاله سحنون.

والأصل في ذلك ما روى عن عبد الله بن عمر أنه قال: «حاء رحل إلى النبي ﷺ فاستشاره في الجهاد، فقال: ألك أبوان؟ فقال: نعم. قال: ففيهما فجاهد»(١).

ومن جهة المعنى أن طاعة أبويه من فروض الأعيان، والجهاد من فروض الكفاية، وفروض الأعيان آكد.

مسألة: والضرب الثناني أن يتعين على المكلف الجهاد، وهو يتعين من وجهين، أحدهما: أن يوجب ذلك على نفسه بنذر أو قسم. والثاني أن يجب ذلك عليه بأصل الشرع ويتعين عليه لقوة العدو، وضعف المسلم عنه، فأما إن أوجب ذلك على نفسه، فلا يمتنع منه لمنع أبويه، وإن كان وجب ذلك عليه بأصل الشرع لم يمتنع منه لمنع أبويه.

والفرق بينهما أن حق أبويه قد وحب عليه، فليس له أن يسقطه بنذر يلزمه نفسه، وليس كذلك ما ثبت بأصل الشرع، فإنه يجب بالوحه الذى وحب به حق أبويه، فإذا كان آكد من حق أبويه لم يكن لهما المنع منه.

فصل: وقوله: «وأما الجهاز، فإنى أرى أن يرفعه حتى يخرج به» يريد أن هذا الأفضل له؛ لأنه مال قد نوى به البر وسببه للغزو فيستحب أن لا يرجع عن ذلك، فإن أمسكه كذلك، مات قبل الغزو به، فإنه ميراث سواء أمسكه عنده أو جعله على يد غيره؛ لأنه كصدقة نذرها ولم ينفذها، فإن أشهد بإنفاذها، فهو على ضربين، أحدهما: أن يشهد

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ۳۰۰۶، ۳۰۰۵، مسلم حديث رقم ۲۰۶۹. الترمذى حديث رقم ۱۹۲۷. النسائى في الصغرى حديث رقم ۳۱۰۳.

فصل: وقوله: «فإن خشى أن يفسدها، باعه وأمسك ثمنه يشترى به ما يصلحه للغزو» يريد أن يكون جهازه ذلك مما يفسد ويتغير كالأزواد والأطعمة وغير ذلك مما يسرع إليه الفساد، فإنه يبيعه ويمسك ثمنه؛ لأن الثمن يقوم مقامه، فإن كان غنيًا يعلم أنه قدر على مثل ذلك أو أفضل منه إذا تيسر غزوه، لم يكن له التصرف فيه إذا اعتقد أن يعوض منه مثله أو أفضل منه.

#### \* \* \*

## جامع النفل في الغزو

مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بَقْ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَحْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلا كَثِيرَةً، فَكَانَ سُهْمَانُهُمُ اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا وَيُفَلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا. أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفَلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا.

الشرح: قوله رضى الله عنه: «فكانت سهمانهم» يريد مبلغ سهمانهم الواقعة لهم من الغنيمة «اثنى عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرًا» شك فى ذلك الراوى، ويحتمل وجهين، أحدهما: أنه شك هل سهمانهم كانت اثنى عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرًا.

والثاني: أنه شك هل كانت سهامهم اثنى عشر، ونفلوا بعيرًا زائدا على ذلك، وبلغت بالنافلة اثنى عشر بعيرًا، غير أنه يعود من جهة هذا العدد إلى معنى واحد.

۱۰۲۳ - اخرجه البخارى في فرض الخمس ۲۹۰۱. ومسلم في الجهاد والسير ۲۲۹۰. وأبو داود في الجهاد ۲۳۲۲، ۲۳۲۲، ۲۳۲۵. وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة ۲۳۵۱، ۲۳۷۳، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۰۹۷، ۲۰۹۷، ۲۱۲۵، والدارمي في السير ۲۳۷۰

قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٤١/٦: هكذا رواه يحيى، عن مالك على شك فسى أحد عشر بعيرًا، أو اثنى عشر بعيرًا، وتابعه على ذلك جماعة رواة الموطأ؛ منهم: القعنبى وابن القاسم وابن وهب وابن بكير ومطرف وغيرهم؛ إلا الوليد بن مسلم، فإنه رواه عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ وقال فيه: فكانت سهمانهم اثنى عشر بعيرًا. ونفلوا بعيرًا بعيرًا، دون شك، وأظنه حمله على رواية شعيب بن أبى حمزة لهذا الحديث، فإنه عند الوليد، عن شعيب، عن نافع، عن ابن عمر: اثنى عشر بعيرًا، بلا شك. فحمل حديث مالك على ذلك وهو غلط منه، والله أعلم.

وقوله: «ونفلوا بعد ذلك بعيرًا بعيرًا» يريد أعطوه زائدًا على ما وحب لهم، ويحتمل أن يكون جميع ما حصل لهم اثنى عشر بعيرًا من جهه اللفظ غير أن قوله: «غنموا إبلاً» يدل على أن سهام كل واحد منهم كانت هذا العدد، والنافلة فى كلام العرب عطية التطوع والزيادة فى العطاء على الواجب.

وهذا يقتضى أن النفل فى الخمس، وذلك أنه قد سوى بينهم فى النفل، فنفلوا بعيرًا بعيرًا، فلو كان النفل من الأربعة الأخماس التى لهم لما كان فى ذلك فائدة، لأن ذلك كان لهم لو لم ينفلوه، وقسمت بينهم الأربعة الأخماس، ولو كان ذلك لكان هذا الفعل لا فائدة فيه، ولكان هذا اللفظ من جملة اللغو، ولما أجمعنا على أنه في لا يفعل ما لا فائدة فيه، ثبت أنه قسم عليهم الأربعة الأخماس، ثم نفلهم بعد ذلك من غيرها بعيرًا، ولا سهم يمكن أن يشار إليه ينفلوا منه غير الخمس، وهذا مذهب مالك رحمه الله أن النفل لا يكون إلا من الخمس، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

النَّاسُ فِي الْغَزْوِ إِذَا اقْتَسَمُوا غَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُـولُ: كَـانَ النَّاسُ فِي الْغَزْوِ إِذَا اقْتَسَمُوا غَنَاثِمَهُمْ يَعْدِلُونَ الْبَعِيرَ بِعَشْرِ شِيَاهٍ (١).

الشرح: قوله: «كان الناس إذا قسموا غناتمهم» يريد الصحابة. وفي هذا خمسة أبواب، أحدها: في موضع قسمة الغنيمة. والثاني: في من يقسمها. والثالث: فيما يقسم منها. والرابع: في من يسهم له منها. والخامس: في صفة قسمتها.

#### \* \* \*

## الباب الأول في موضع قسمتها

هو من بلد الحرب بحيث لا يمنع من ذلك مخافة أو عدم قوت يحتاج إليه، لا من

١٠٢٤ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٩٤٤.

(۱) قال في الاستذكار ١٠٨/١ - ١٠٩٠ في هذه المسألة حواز قسامة الحيوان المختلف الأجناس بعضه ببعض على اختلاف أجناسه. وبه قال الشافعي، ولا ربا عنه في ذلك في شيء من الحيوان بعضه ببعض نقدًا ونسيئة. وهو قول أبي حنيفة، إلا في النسيئة، قال: تقسم الإبل والبقر والغنم والنياب كيف شاء أربابها يدا بيد. وقال عيسى بن دينار، عن أبي القاسم: ليس العمل على حديث سعيد بن المسيب هذا، ولكن تقسم الإبل على حدة، والغنم على حدها بالغنيمة، وكذلك سائر العروض، يقسم كل حنس على حدته بالغنيمة، ولا يقسم شيء منها بالسهم، ولا يجعل جزء من حنس من غيره، ذلك مكروه؛ لأنه لا يدرى أين يقع سهمه، وهو عنده من باب الغرر. وهذا خلاف ظاهر في حديث سعيد بن المسيب.

والدليل على ما نقوله ما روى الأوزاعى أن رسول الله الله الله الله عنيمة قط إلا في دار الشرك، فمنها غنيمة بنى المصطلق قسمها على مياههم، وقسم غنيمة هوازن فى دارهم، وقسم غنيمة حيبر بخيبر، وهم مشركون، ثم لم ينزل الناس من لدن النبى الله زمن عمر وعثمان والخلفاء كلهم وجيوشهم فى البر والبحر ما قسموا غنيمة قط إلا حيث غنموها، وهذا معروف عند أهل السير والمغازى.

فإن قيل إنما قسم رسول الله الله على غنائم بنى المصطلق فى مياههم، وهوازن فى دارهم؛ لأنها كنانت دار إسلام يدل على ذلك أن النبى الله بعث الوليد بن عقبة مصدقًا إليهم، فعلم أنهم كانوا مسلمين.

فالجواب أن هذا غير صحيح لأنهم لم يكونوا مسلمين وقت الغنيمة، ولو كانوا مسلمين ما قسم غنائمهم، والنبي على غنم بني المصطلق سنة خمس وأسلموا سنة عشر وفي سنة عشر بعث إليهم الوليد بن عقبة مصدقًا.

ودليلنا من جهة القياس أن كل مكان جازت فيه قسمة الثياب إذا احتيج إليها، فإنه يجوز قسمة سائر الغنائم كدار الإسلام، وهذا إذا كان الغانم حيشًا.

فإن كان سرية من الجيش، فلا يقسم حتى يعود إلى الجيش، قالمه ابن المواز، وذكر أنه قول أصحابنا إلا عبد الملك بن الماحشون، فإنه قال: إلا أن يخشى من ذلك فى السرية مضرة من تضييع مسادرة الانصراف، وطرح أثقال، وقلة طاعة وإلى السرية، فتباع الغنيمة، ويلزم كل مبتاع حفظ ما ابتاعه، ويلزم البيع من غاب من أهل الجيش.

فوجه ما قاله ابن المواز أن القسمة لا تصح إلا بعد الرحوع إلى الجيش؛ لأن أنصباءهم في غنيمة السرية ووالى السرية لا يلزم أهل الجيش حكمه، فيقسم عليهم ويبيع ما لهم وإنما يلزمهم حكم أميرهم.

٣٥٤ ..... كتاب الجهاد

# الباب الثاني في بيان من إليه قسمة الغنيمة [......](١) الباب الثالث في بيان ما يقسم من الغنيمة وشييزه مما لا يقسم

الأصل في ذلك أن ما كان منها مباحًا لكل واحد من الجيش أخذه من بنلاد العدو والاستبداد به، وهو على ضربين، أحدهما: أن يكون مملوكًا في الأصل، ولكنه يباح للانتفاع به للغذاء والقوة، وسيأتي بيانه.

والثانى ما كان على حكم الأصل لمن يملك بعد، وهو ينقسم إلى قسمين، أحدهما: ما لا يترك أكثره ويتمول جميع ما يوجد منه لنفاسته كالجواهر والياقوت والعنبر، فإن هذا قياسه على مذهب أصحابنا أنه في كله لما ذكرناه كالنساء والصبيان.

مسالة: والقسم الثاني، أن يؤخذ من الجيش بعضه يترك أكثره كالصيد والخشب يستحب منها ما يحتاج إليه من سرج أو رحامة أو مس أو نشاب أو قتب.

فأما ما كان منه له قيمة بأرض العدو ولخفة حمله وكثرة قيمته كالبازي والصقر، فالذي عليه جمهور أصحابنا أنه يكون فيئًا، وحكاه ابن حبيب عن مالك.

ووجه ذلك أن له قيمة كثيرة بموضع الاستيلاء عليه، فوجب أن يكون فيمًا كسائر ما يقسم. وأما ما لم يكن له ببلد العدو إلا القيمة اليسيرة، فروى أشهب عن مالك فى العتبية أنه قيل له بأرض العدو أشجار لها ثمن كثير ببلاد الإسلام وحملها خفيف وشأنها ببلاد العدو يسير، قال: لا بأس بأخذ هذا وله أخذه للبيع، ولو جاء به إلى صاحب المقاسم لم يقبله ولم يقسمه.

وروى ابن حبيب عن ابن القاسم أنه إذا كان مما يؤكل من حيتان أو صيد، فما أكل منه فهو له، وما باعه كان ثمنه فيئًا. وكذلك ما حمل إلى أهله فباعه إلا اليسير الذي يفضل عنه.

وروى ابن الموازعنه أن ما عمل من الخشب والحجارة من سرج وقتب وعصى رماح، وما يحتاج إليه، فهو له، وإن فضل منه يسير كان له، وأما ما كثر مما يقصد به التمول، فهو فيء.

ووجه قول مالك أن هذا مباح، فوجب أن لا يكون فيثًا كما لو أدخل معه عـودًا أو حجرًا فتحه في بلاد الحرب؛ لكان له دون جميع الجيش.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل.

ووجه ما ذهب إليه ابن القاسم أن هذا مما وصل إليه بجماعة المسلمين، فلم يكن له دونهم إلا سائر الغنائم.

مسألة: وأما ما كان مملوكًا في الأصل، فليس لأحد من أهمل الجيش الاستبداد به كالرقيق والثياب والمتاع، فهو في كله، قليله وكثيره، ما أمكن إحراحه ونقله.

فإن عجز عن ذلك وتركه الإمام أو أراد إحراقه، فأتى من أحده، فروى ابن المواز عن مالك: هو له دون الجيش ولا خمس فيه. وقال أشهب: ليس لمن أحذه، وهو كرجل من الجيش فيه.

ووجه قول مالك أن طرح الإمام له حكم بإزالة ملك الجيش عنه، وقطعًا لحقهم منه، وانتفاع الحامل له أولى من تركه، ولو شاركه فيه غيره لأدى ذلك إلى أن يتركه.

ووجه قول اشهب أن أهل الجيش قد ملكوه بالغنيمة فلا يزول ملكهم عنه بالعجز عن حمله كما لو كان ذلك في بلاد المسلمين.

#### \* \* \*

## الباب الرابع في بيان من له حق، وسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى الباب الخامس في بيان قسم الغنيمة

قال ابن المواز: إن رأى الإمام الأفضل فى أن يقسمها خمسة أقسام بالسوية بأن يجعلها خمسة أنصباء فى كل سهم صنف، وكذلك النساء والصبيان والإبل حتى تعدل ثم يسهم بينهما، ويكتب فى سهم منها الخمس لله أو لرسول الله، فحيث حرج ذلك السهم كان الخمس وكانت الأربعة الأخمس للجيش، وإن رأى أن يبيع الجميع ثم يقسم الأثمان، فذلك له. وحكى ابن سحنون عن أبيه بيع الإمام ثم يقسم الأثمان، وإن لم يجد من يشترته قسم العروض خمسة أجزاء بالقرعة.

قال القاضى أبو الوليد، رحمه الله: والأظهر عندى من فعل النبى الله قسمه ذلك دون بيع، وعلى ذلك ورد حديث عبد الله بن عمر في السرية التي توجهت قبل نحمد، فبلغت سهمانهم اثنى عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرًا، إلا أنه تحتمل أن ذلك البيع بعذر.

وقوله في حديث سعيد بن المسيب: «كان الناس إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه»(٢). وهذا يقتضى تكرار فعل الصحابة له، ولا يعلسم مخالف فيه، فثبت أنه

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه برقم ۲۰۲۱.

٣٥٦ ... ومن جهة المعنى حقهم متعلق بالعين، فليس له أن يبيع عليهم إلا لحاجـة داعيـة إلى ذلك.

فصل: وقوله: «كانوا إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه» يحتمل أن تكون تلك كانت قيمتها يومنذ، وكذلك يجب أن يفعل الإمام إذا اختلف أحناس الغنيمة، واختار القسمة واحتاج إليها أن يعدل بينهما بالقيمة.

قال يحيى: سمعت مالكا يقول فِي الأحيرِ فِي الْغَزْوِ: إِنَّهُ إِنْ كَــانَ شَـهِدَ الْقِتَـالَ، وَكَانَ حُرًّا فَلَهُ سَهْمُهُ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَـلْ ذَلِـكَ، فَـلا سَـهْمَ لَهُ^ا. وَكَانَ حُرًّا فَلَهُ سَهْمُهُ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَـلْ ذَلِـكَ، فَـلا سَـهْمَ لَهُ^ا.

(\*) قال في الاستذكار ١٠٩/١٤: اختلف العلماء في الأحير والتاجر، فقول مالك في الأحير ما ذكره في موطئه، وذكر في غير الموطأ: لا يسهم للتاحر، ولا للأحسير إلا أن يقــاتلوا. وقــال الحسن بن حى: يسهم للأحير. وقال الليث بسن سعد: من أسلم، فخرج إلى العسكر، فإن قاتل، فله سهمه، وإن لم يقاتل، فلا سهم له. قال: والأحير إذا اشتغل بالخدمة عن حضور القتال، فلا شيء له. وقال أبو حنيفة وأصحابه في التاجر والأجير: إن قاتلوا استحقوا، وإن لم يقاتلوا، فلا شيء لهم. وهذا كقول مالك سواء. وروى الثوري، عن أشغث، عن الحسن وابن سيرين، قالا: يسهم للأحير. قال الثورى: إذا قاتل الأحير أسهم لـه، ورفع عـن مـن استأحره بقدر ما شغل عنه. وقال الأوزاعي، وإسحاق: لا يسهم للعبد ولا الأحير المستأخر على خدمة القوم. ذكر المزني، عن الشافعي، قال: ولو كان لرحل أحير يريد الجهاد معه، فقد قيل: يسمهم له، وقد قبل: لا يسهم له، إلا أن يكون قتال، فيقاتل، كذلك التحار إن قاتلوا، قيل: لا يسلهم لهم، وقيل يسهم لهم. قال المزني: قد قال في كتاب الأساري: يسهم للتساحر إذا قساتل، وهمو أولى بأصله. قال أبو عمر: جمهور العلماء يرون أن يسهم للتاجر إذا حضر القتال. وقال الأوزاعي: لا يسهم للبيطار، ولا للشعاب والحداد ونحوهم. وقال مالك: يسهم لكل مـن قـاتل إذا كان حرًا. وبه قال أحمد بن حنبل. قال أبو عمر: من جعل الأحسير كالعبد لـم يســهم لـه، حضر القتال أم لم يحضر، وحعل ما أحذه من الأحرة مانعًا له من السهمان، ومن حجته: ما رواه عبد الرزاق، عن عبد العزيز بن أبسى رواد، قال: أحبرني أبو سلمة الحمصي، أن عبد الرحمن بن عوف قال لرحل من فقراء المهاجرين: أتخـرج معـى يـافلان إلى الغـزو؟ قـال: نعـم، فوعده، فلما حضره الخروج دعاه، فأبي أن يخرج معه، فقال عبد الرحمن: أليس قـد وعدتني؟ أتخلفني؟ قال: ما أستطيع أن أحرج، قال: وما الـذي يمنعـك؟ قـال: عيـالي وأهـلـي، قـال: فمـا الذي يرضيك حتى تخرج معي؟ قال: ثلاثة دنانير، فدفع إليه عبد الرحمن ثلاثة دنانير، قبل أن يخرج معه، فلما هزموا العدو، وأصابوا المغنم، قال لعبد الرحمن: أعطني نصيبي من المغنم، فقال عبد الرحمن: سأذكر أمرك لرسول الله ﷺ فذكره له؛ فقال له رسول اللـه ﷺ: «هـذه الثلاثـة دنانير حظه ونصيبه من غزوته، في أمر دنياه و آخرته». الشرح: وهذا كما قال أن الأجير لا سهم له إذا لم يشهد القتال؛ لأنه قد أخذ عوضًا على دخوله إلى بلد الحرب ممن استأجره على ذلك، فلا يستحق بذلك غنيمة لأن ذلك منافعه مستحقة عليه لغيره كالعبد.

فصل: وقوله: «فإن شهد القتال، كان مع الناس عند القتال» يريد أنه كان مع المقاتلة لا أن يكون في جملة الجيش، فإن كان في المعترك موضع القتال، وكان من جملة المقاتلين استحق حصة من الغنيمة؛ لأن القتال لم يأخذ له عوضًا، ولا يستحق ذلك غيره، فاستحق به سهمًا من الغنيمة، وسقط عنه من الإجارة بقدر ما اشتغل عنه من الخدمة. قال سحنون: فهذا المشهور من المذهب، وقد روى أشهب عن مالك: لا يسهم للأجير، وإن قاتل.

ووجه ذلك أنه ممن لا يسهم له مع الحضور إذا لم يقاتل، فإنه لا يسهم له، وإن قاتل كالعبد. والأصل في هذه المسألة على المشهور من المذهب أن الغنيمة إنما تجب للجهاد والقتال والتعاون على الظهور على العدو.

فمن دخل أرض العدو ولم يظهر غرضًا غيره ولا مقصدًا سواه، كان وقوفه فى الجيش ومقامه فى العسكر يقوم مقام القتال؛ لأنبه لم يدخل لغيره، فأما أن يقاتل أو يحفظ المقاتل أو يكثر السواد ومن أظهر غرضًا فى تجارة أو إحارة أو صناعة، فلا حق له؛ لأن حضوره لم يكن معونة ولا جهادًا، فإن قتل ثبت حقه فى الغنيمة لأن المقصود من الغزو والجهاد قد وحد منه، وليس اكتسابه فى طريقه وانتفاعه بعمله ما يبطل حهاده إذا وحد مقصوده منه كالحاج يتحر.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فإنه يستحق الغنيمة بما ذكرناه من أنه نبت له صفات الكمال، وهي ست صفات: العقل والإسلام والبلوغ والذكورة والحرية والصحة.

فأما العقل فإن كان معه منه ما يمكنه به القتال أسهم له؛ لأن مقصود الجهاد يصح منه، فإن كان مطبقًا لا يتأتى منه القتال لم يسهم له.

وأما الإسلام، فهو شرط في استحقاق السهم؛ لأن من ليس بمسلم لا يقاتل جهادًا، وليس حضوره بجهاد ولا نصرة للإسلام؛ لأن معنى الجهاد أن يقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، والمشرك لا يقاتل لذلك، ولأنه ممن يلزم أن يقاتل عنه وتمنع الاستعانة به في الحرب، وإن استعين به في الأعمال والصنائع والخدمة.

والأصل في ذلك ما روى عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله خرج في

عزوة غزاها حتى كان بكذا وكذا لحقه رجل من المشركين كان شديدًا، ففرحوا به، قال: يا رسول الله، حثت لأكون معك وأصيب. قال: إنا لا نستعين نمشرك. قال ذلك ثلاث مرات، فأسلم في الرابعة، فانطلق معه» (٣).

فإذا كان الأمر على ذلك، فبلا يسبهم له، وأما البلوغ، فهل يكون شرطًا في استحقاق السهم من الغنيمة أم لا؟ قال مبالك: لا يكون البلوغ شرطًا في استحقاق السهم ويسهم للمراهق إذا أطاق القتال. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يسهم إلا البالغ.

وقال ابن حبيب: من بلغ خمس عشرة سنة وأنبت وأطاق القتال، فإنه يسهم له إذا حضر القتال، وإن لم يقاتل، ومن كان دون ذلك، فلا يسهم له حتى يقاتل.

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أنه حر مسلم ذكر وحد منه القتال ومكابدة العدو، فوجب أن يسهم له كالبالغ. وأما الذكورة، فإنها شرط في استحقاق السهم عند جمهوراصحابنا، ولا يسهم لامرأة قاتلت أم لم تقاتل. وقال ابن حبيب: من قاتل من النساء كقتال الرحال، إنه يسهم لها.

والدليل على ما نقوله أن هذا حنس لا يعد للقتال، فلم يسهم له كالعبيد.

ووجه ما قاله ابن حبيب ما احتج بـه مـن أن هـذا حكـم ثبـت للرحـال بـالحضور، فوجب أن يثبت للنساء بالمقاتلة كاستحقاق القتل.

مسألة: وأما الحرية، فهى شرط فى استحقاق الغنيمة، فسلا يسسهم لعبد؛ لأن منافعه مستحقة لغيره استحقاقًا عامًا، لأن العبد من جملة الأموال التى تحمى ويقاتل عنها، فلا يستحق سهمًا بقتال لا غيره.

مسألة: وأما الصحة، فإن كان معنى يمنع القدرة على القتال في الحال والمآل، فإنه يمنع استحقاق السهم من الغنيمة، وما لم يمنع من ذلك، فإنسه لا يمنع السهم؛ لأنسا قد دللنا على أن سهم الغنيمة إنما يستحق بالإعداد للمدافعة والقتال.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فما غنمه من لا يسهم لهم ولم يخالطهم غيرهم وغنموا، فإنهم على ضربين، أحدهما أن ينفرد أو يكون معهم ممن يسهم له العدد اليسير يكون تبعا لهم. والثاني: أن يكون معظم العدد ممن يسهم له.

فأما إذا انفردوا أو كان معظم العدد لهم، فإنه تدفع إليهم الغنيمة، وتقسم بينهم، إن

<sup>(</sup>٣) أحرجه مسلم حديث رقم ١٨١٧. أحمد في المسند حديث رقم ٢٣٨٦٥.

وأما إن كانوا معظم أهل المغنم، فلا يخلو أن يدخل غيرهم معهم بإذن الإمام أو بغير إذنه، فإن دخلوا بغير إذنه، فلا سهم لهم، والغنيمة لسائر الجيش دونهم.

وإن أذن لهم، فبئس ما فعل، وهل يسهم لهم أم لا؟ قال ابن حبيب: إذا أذن الإمام لقوم من أهل الذمة في الغزو معه، سهم بينهم وبين المسلمين. وقال سحنون: لا يسهم لأهل الذمة، إذا كانوا تبعًا، وإن رأى الإمام أن يرضح لهم فعل.

وجه قول ابن حبيب أن الإمام قد أذن لهم في الغزو، فلهم حقهم من الغنيمة لأنهم على ذلك دخلوا.

ووجه قول سحنون أنهم تبع للمسلمين، فلا حكم لغزوهم، وليس للإمام أن يأذن لهم في أخذ سهام المسلمين، فإن كان وعدهم بعطاء، فليكن ذلك من الخمس؛ لأن هذه الغنيمة إنما سلمت بالمسلمين، وهم المدافعون عنها، فلا اعتبار بمن شهدها معهم من غيرهم، وهذا فيما أخذ على وجه الإعلان والمدافعة.

فأما ما أخذ على وجه السرقة والتلصص، فإن حكم أهل الإسلام وغيرهم في ذلك سواء، يأخذ كل واحد منهم حصته؛ لأنهم لم يأخذوها على وجه المدافعة والمغالبة، فيكون المسلم أحق بها من الذمي والحر أولى بها من العبد.

وأما ما أخذ على وجه التلصص والسرقة، فقد استووا في أمره، فكان بينهم على السواء.

قَالَ: وَسَمَعْتُ مَالِكًا يقول: وَأَرَى أَنْ لا يُقْسَمَ إِلا لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ مِنَ الْأَحْرَار.

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يسهم إلا لمن شهد القتال ومن لا يشهده لم يسهم له، فمن حاء بعد القتال وإحراز السهم، لم يسهم له، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: من حاء بعد تقضى القتال وإحراز الغنيمة، وقبل الخروج من دار الحرب، فله سهمه، ومن حاء بعد الخروج من دار الحرب، فلا سهم له.

مسالة: إذا ثبت ذلك، فتحرير مذهب مالك في هذه المسألة إن وحد منه الخروج من منزله إلى الغزو، فقد وحمد منه الشروع في العمل، فمن لم يوحد منه اختيار ٣٦٠ الرجوع عن الغرض المقصود من الغزو، وهو القتال أو حضوره، فحكمه حكم الدخول إلى أرض الحرب، ولا اعتبار بما قبل ذلك.

ومتى وجد منه الدخول إلى أرض الحرب، فلا يخرجه عن ذلك، ولا يمنعه السهم هـو ولا غيره إلا الرجوع إلى أرض الإسلام باختياره.

وأما الرجوع على وجه الغلبة، فقد روى ابن المواز عنه: أن ذلك لا يخرجه عـن أهـل السهـم.

وفى هذا أربعة أبواب، أحدها: فى صفة الحضور للقتال. والباب الثانى: فيما يستحق من الغنيمة بحضور القتال. والباب الثالث: فى المعانى التى تمنع الغنيمة وتميزها من المعانى التى لا تمنعها. والباب الرابع: فيما تثبت به المعانى التى لا تمنع الغنيمة.

#### \* \* \*

## الباب الأول في صفة حضور القتال على المشهور

### من قول مالك

فإن لم يحضر القتال بأن يكون في الجيش وقته، وإن لم يقاتل، أو يكون في حكم من حضره، وهل يكون التقاء الجمعين دون مناشبة الحرب بمنزلة القتال؟ قال سحنون: إذا قامت الصفوف منا ومنهم، ولم يناشب القتال، فلا سهم لمن مات حينتذ.

وروى ابن المواز نحوه عن مالك، وإنما السهم لمن مات بعد مناشبة القتال، فحضور القتال عنده إنما هو حضور المناشبة لا حضور المقابلة والمواجهة. وقال ابن حبيب: سمعت أن أصحاب مالك، قالوا: إن مشاهدة القرية أو الحصن أو العسكر كالقتال، وإن لم يكن قتال.

وجه رواية ابن المواز ما روى عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما أنهما قالا. إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. ولا مخالف لهما مع انتشار أقوالهما، فثبت أنه إجماع، واسم الوقيعة إنما ينطلق في عرف الاستعمال على الحرب دون غيرها من المواجهة والمقابلة والرؤية.

ومن جهة المعنى أن المقصود من الغزو والقتال، وبه يتوصل إلى غلبة العدو وإحراز الغنيمة، فوحب أن يكون الاعتبار به دون غيره.

### الباب الثاني فيما أحرز من الغنيمة

أما ما أحرز من الغنمية، فإنه على ضربين، أحدهما: ما أحرز بالقتال، فإن من حضر القتال يستحق فيه سهمه إذا كان مسندًا إلى القتال سببًا له مثل أن ينازل حصن، فيناشب قتاله، فيموت رجل منهم، ثم يتصل قتاله، فيفتح بعد أيام، فإن للميت فيه، سهمه.

والضرب الثانى، ما أحرز بغير قتال أو أحرز قبل القتال، فإنه لا يستحق فيه سهم إلا بحضور إحرازه عند مالك رحمه الله؛ لأن الإحراز إنما يعتبر بالقتال إذا كان مسندًا إليه، لم يكن ثم قتال يكون سببًا له اعتبر بنفسه.

#### \* \* \*

### الباب الثالث نيما يمنع استحقاق الغنيمة

وأما ما يمنع استحقاق الغنيمة بعد الخروج في الجيش، فهو على ضربين، أحدهما: أن تطرأ عليه قبل القتال حالة مؤثرة في المنع من الغنيمة لمن حضرها، وقد تقدم ذكرنا لها، ونحن نزيد الآن فيما ذكر الموت؛ لأنه يذهب بالصفات كلها ويمنع وجود الغازى، فإذا كان لا يسهم للمطبق بالجنون، وهو موجود فبأن لا يسهم للميت أولى، وكذلك للكفر إذا طرأ عليه، فإنه يمنع السهم، ويبقى سهمه فيما استحقه قبل كفره باق على حكم مال المرتد.

مسألة: وكذلك الجنون، إذا كان مطبقًا يمنع القتال، فإنه يمنع السهم فيما أخذ بعده، وقبل حضوره، ولا يمنع من سهمه فيما أخذ قبل ذلك؛ لأنه معنى يزيل التكلف كالموت.

قال القاضى أبو الوليد ، رحمه الله: والأصل فى ذلك عندى أن ما كان من الأمراض التى يرجى برؤها كالحمى والرمد وما أشبه ذلك، فإنها لا تمنع السهم وما كان يرجى برؤه، ويمعن القتال كالجنون فإنه يمنع السهم فى المستقبل ولا يمنع ما قد استحق منه قبل حدوثه.

مسألة: وأما الضرب الثاني، فأن يغيب قبل القتال عن الجيش باختياره دون إذن الإمام، فهذا لا يسهم له؛ لأنه لم يحضر الوقعة على الوجه المذكور.

مسألة: وهذا فيما استحق بالقتال، فأما ما استحق بالإحراز، فإنما يراعى فيه التغيب

٣٦٢ ..... كتاب الجهاد

عند الإحراز على حسب ما تقدم، ومثل هذا ما يفوت به القادم الغنيمة باللاحق بالجيش أو الذى يسلم أو العبد يعتق أو الأسير يطلق، فهذا يسهم له فى المستقبل دون الماضى ولا تفوته الغنيمة بعد القتال بأن لا يحضر القتال إذا حضر إحرازها، وأخذها فيصير القتال، فيستحق الغنيمة بحضوره من لم يشاهد إحرازها، ولا يفوت بفواته من شاهد إحرازها.

#### \* \* \*

# الباب الرابع فيما تثبت به المعانى المؤثرة

### في منع الغنيمة

وأما ما تثبت به المعانى المؤثرة في الغنيمة، فإن ذلك على ضربين، أحدهما: أن يدعى على الغزى أمر فيقر به، ويدعى العذر فيه. والثاني: أن ينكره جملة.

فأما الضرب الأول، فمثل أن يقر بالرجوع ويدعى أنه رجع مغلوبًا أو ضالاً، فإن ذلك على قسمين، أحدهما: أن يدعى من الأعذار ما له أمارات من ريح ردت مركبًا كان فيه أو مخافة غرر طريق أو مرض أو تخلف دابة، ومنه ما لا تكون له أمارة كالضلال ونحوه، فما كانت له إمارة يستدل بها، فإذا ثبتت أمارة عذره قبل قوله، وما لم تكن له أمارة وكل إلى أمانته وقبل عذره.

مسألة: وأما إذا أنكر التحلف جملة، فإنه مدعى عليه التحلف بعد الإقرار له الغزو والكون في جملة الجيش، فلا يثبت تخلفه بقول أحد ممن يشاركه في الغنمية لأنه حار إلى نفسه نفعًا، وهل يقبل قول الأمير في ذلك أم لا؟ روى يحيى عن ابن القاسم: لا تقبل شهادة الأمير. وروى ابن سحنون عن أبيه: أنها ليست بشهادة، ويقبل قول الأمير.

وجه قول ابن القاسم أن هذا الأمير له شركه في المغنم، لم تقبل فيه شــهادته كســائر الجيش.

ووجه قول سحنون أن هذه ليست بشهادة، وإنما هو حكم ويجوز لـه أن يحكم بعلمه فيما الضرورة إليه كمعرفته بأعيان الشهود.

#### \* \* \*

### ماً لا يجب في الخمس

قَالَ يحيى: سَمَعْتُ مَالِكًا يَقُول فِيمَنْ وُجِدَ مِنَ الْعَدُوِّ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ بِأَرْضِ

کتاب الجهاد .....

الْمُسْلِمِينَ، فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ تُحَّارٌ، وَأَنَّ الْبَحْرَ لَفِظَهُمْ، وَلا يَعْرِفُ الْمُسْلِمُونَ تَصْدِيقَ ذَلِكَ إِلا أَنَّ مَرَاكِبَهُمْ تَكَسَّرَتُ أَوْ عَطِشُوا<sup>ث</sup>، فَنَزَلُوا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُسْلِمِينَ: أَرَى أَنَّ ذَلِكَ إِلَى الإمام يَرَى فِيهِمْ رَأْيَهُ، وَلا أَرَى لِمَنْ أَحَذَهُمْ فِيهِمْ خُمُسًا.

الشرح: وهذا كما قال أن العدو إذا وحد بساحل المسلمين قد نزلوا دون أحد من المسلمين أو لفظهم البحر فادعوا أنهم أتوا للتجارة، فيان لم يعلم صدق قولهم، فهم فيء، لو علم صدقهم لم يعرض لهم، ووجب تركهم على ما نزلوا عليه أو يردون إلى مأمنهم.

وفي هذا بابان، أحدهما: في بيان حكمهم. والثاني: في بيان حكم ما وحد معهم من المال.

# \* \* \* الباب الأول في بيان حكمهم<sup>(\*)</sup>

قال مالك: إن بان صدقهم لم يعرض لهم، وإلا رأى الإمام فيهم رأيه. وروى ابن حبيب عن غير واحد من أصحاب مالك عن مالك: أنهم وما معهم فيء، ولا يقبل قولهم.

وإن كانت معهم التجارات مثل الجوز واللوز وغير ذلك، وليسوا على جهة حـرب،

<sup>(\*)</sup> قال في الاستذكار ١١٧/١٤: يروى: وعطبوا، ويروى أو عطشوا. وهو أولى؛ لاختـــلاف معنى اللفظين لدخول أو بينهما.

<sup>(\*)</sup> قال فى الاستذكار ١١٧/١٤: الحكم فى هؤلاء مما يظهر من أمرهم بأن لم ير معهم سلاح، ولا آلة حرب، وظهر متاع التجارة، أو ما دل عليه، فحكم الإمام فيهم أن يقتل منهم، أو يردهم إلى مأمنهم، وإن لم يظهر من أمرهم ما يدل على صدقهم، لم يكن لأهل بلاهم صلح، ولا عهد مهادنة مأمون به، فهم فىء ساقه الله إلى المسلمين، لا خمس فيهم لأحد، لأنهم لم يوحف عليهم بخيل ولا ركاب. وقد قيل: إنهم لمن أحدهم وقدر عليهم، وصاروا بيده، وفيهم الخمس قياسًا على الركاز الذى هو من مال الكفار. وقد وردت السنة بإنجاب الخمس فيه، فأحرى بحرى الغنيمة، وإن لم يوحف عليه بخيل ولا ركاب، فإن لم يصيروا بيد أحد حتى ارتفع أمرهم إلى الإمام، فلا خمس فيهم بإجماع، وهم فى ثلث مال المسلمين مع سائر الفئ. ذكر عبد الرزاق، عن ابن حريج، قال سئل عطاء عن رحل من أهل الحرب يأتى المسلم بغير عهد؟ قال: خيره إما أن تقره، وإما أن تبلغه مأمنه. قال ابن حريج: وقال غيره: لا يرده بغير عهد؟ قال: عهد، ولوجاء بغير سلاح، إن شاء الله.

٣٦٤ ..... كتاب الجهاد فهم أهل حرب أبدًا حتى يؤمنوا إلا أن يكونوا تعودوا الأمان على الاختلاف بالتجارة قبل هذا، فهم على الأمان.

فوجه القول الأول أنه إذا عرف صدقهم في أنهم تجار، فهم مستأمنون يلزم بذل الأمان لهم أو ردهم إلى مأمنهم.

ووجه رواية ابن حبيب أنهم أهل حرب، فلا أمان لهم ومتى غلبوا وظفر بهم قبل بذل الأمان لهم، فهم فيء. وأما من اعتاد الاختلاف للتجارة إلى بلد المسلمين على أمان، فقد تقدم الأمان له على هذا الوجه، فهو على ذلك.

فرع: إذا قلنا إنهم لا يسترقون إذا عرف صدقهم، فإن الذى يعرف به صدقهم قد ذكره ابن المواز عن عبد الملك بن الماحشون: ولا يكاد يخفى أمرهم، فإن المركب يوجد فيه العدد من المقاتلة، والكثير من السلاح، والمركب الكبير ليس فيه الكثير من المقاتلة، ولا الكثير من السلاح، وإن كان فيهم بعض المقاتلة وبعض السلاح لأنهم يدفعون عن أنفسهم، فليقبل قولهم في مثل هذا أنهم جاءوا للتحارة.

وذكر في موضع في السفن تنزل بموضع ومعهم التحارات والسلاح: أنه ينظر إلى قلتهم وكثرتهم وضعف الموضع الذي نزلوا به وقوته، وما معهم من السلاح والأمتعة والتحارات، فجعل هذه كلها من العلامات التي يستدل بها على صدقهم أو كذبهم، وهذا على ما قال لأن مراكب المحاربين غير مراكب التحار، وعددهم في الكثرة غير عدد التحار، وليس معهم من التحارات ما له كبير معنى، والتجار معظم ما معهم التحارات، وصفة مراكب التحار، فهذا كله يستدل به على صدقهم أو كذبهم، وعلى حسب ذلك يكون حكمهم، وبالله التوفيق.

#### \* \* \*

# الباب الثاني في بيان حكم ما وجد معهم من المال

أما ما وجد معهم من أموالهم، فإنه على ثلاثة أضرب، أحدها: أن يكون الأخذ لذلك من بلادهم ممن يتصرف في بلادهم غير مغالب لهم كالأسير الذي قد ملكوه، وصار بأيديهم أو دخل إليهم بأمان، فأخذ شيئًا من أموالهم، وخرج بها، فإن جميعه له، ولا خمس فيه؛ لأن هذا بمنزلة المستأمن يأخذ شيئًا من أموالهم، ويخرج به إلينا، فإنه له.

والضرب الثاني: ما أحذ منهم على وجه المغالبة لهم بموضع يمكن خلاصهم منه، فإن ذلك فيء لمن أحذه، وفيه الخمس.

كتاب الجهاد ......

والضرب الثالث: ما أخذ من أموالهم ورقابهم بموضع لا ترجى فيه نجاتهم، كأن كان بتكسر مراكبهم، فإنه لا خمس فيه، ولا هو لمن أخذه، وإنما للإمام أن يصرف فيما رآه من مصالح المسلمين، وهذا حكم رقابهم، وما كان معهم من أموالهم في هذا الضرب.

فأما إذا انفردت أموالهم، ووجد شيء منها ببلاد المسلمين على هذا الوجه، فقد قال ابن المواز: هو لمن وجده، ولا تخمس عروضه، ويخمس ما فيه من ذهب أو ورق، ورواه أشهب عن مالك.

ووجه ذلك أنه بمنزلة الكنز من أموال العدو، ولأنه ليس معه من تقدم له عليه ملك، فأما الذهب والورق فيحمسان على ما ذكر عن مالك في كنز الذهب والورق.

وأما العروض، فقال هاهنا: لا تخمس. وقد اختلف الرواة في كثير العروض، فقال مرة: لا تخمس. وقال مرة: تخمس، فعلى هذا يجب أن يكون الجواب في هذه المسألة على الروايتين.

فرع: إذا ثبت ذلك، فما وحد في هذه المراكب من الرقيق، ولم يصدقوا، ففي كتاب ابن المواز عن ابن القاسم: يرى فيهم الإمام رأيه من أسر أو بيع أو فداء، ولم يذكر القتل.

وقال فى العلج يوحد ببلاد المسلمين بعد طول مقام بها، فلما ظفر به، قال: حثت لأقيم آمنا فى بلاد المسلمين، فإن الإمام يرى فيه رأيه، وهو فى، ولا يقتل، إلا أن يتهم بالتحسس، فيقتل.

وقال ابن الماجشون، في المراكب التي يكون فيها العدو، وتنكسر ببلاد المسلمين، فيدعون أنهم جاءوا تجارًا، فيظهر من كثرة عددهم وكثرة مقاتلتهم، وقلة تجارتهم أنهم كاذبون: فإنهم وما معهم فيء، وتقتل مقاتلتهم على هذا.

\* \* \*

### ما بحوز للمسلمين قبل الخمس

 ٣٦٦ ....

قَالَ مَالِك: وَأَنَا أَرَى الإبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ يَأْكُلُ مِنْـهُ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخُلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ كَمَا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ.

قال يحيى: قال مالك: وَلَوْ أَنَّ ذَلِكَ لا يُؤْكُلُ حَتَّى يَحْضُرَ النَّاسُ الْمَقَاسِمَ وَيُقْسَمَ بَيْنَهُمْ أَضَرَّ ذَلِكَ بِالْجُيُوشِ.

قال يحيى: قبال مبالك: فَلا أَرَّى بَأْسًا بِمَا أُكِلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى وَجُهِ الْمَعْرُوفِ وَلا أَرَى أَنْ يَدَّخِرَ أَحَدٌ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا يَرْجِعُ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ(١).

الشرح: وهذا كما قال، وقد تقدم من قولنا أن ينتفع به فى أرض العدو مما عندهم على ضربين، مباح غير مملوك، وقد تقدم القول فيه. والثانى: أصله الملك، ولكنه أبيح الانتفاع به للغذاء والقوة، وذلك كل مطعوم من أموال الروم وجده المسلمون فى بلادهم.

فإن لمن وحده أكله في دار الحرب، ويعلفه دوابه، ولا يحتاج في استباحته إلى قسم ولا إذن الإمام، وإنما يكون الآخذ له أحق لحاجته منه، وما فضل منه عنه أعطاه من احتاج إليه من الغازين، فإن لم يجد محتاجًا إليه رفعه إلى صاحب المغانم.

والأصل في ذلكما روى عن ابن عمر أنه قال: كنا نصيب العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه.

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ١١٩/١٤ - ١٢٠. وقال: أجمع جمهور علماء المسلمين على إباحة طعام الحربيين مادام المسلمون في أرض الحرب يأكلون منه قدر حاجتهم، وجماءت بذلك آثار مرفوعة من قبل أخبار الآحاد العدول من حديث ابن عمر، وحديث ابن مغفل، وحديث ابن أبي أوفي. وجملة قول مالك، والثورى، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي: أنه لا بأس أن يأكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن الإمام، وكذلك ذبح الأنعام للأكل. وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور. وكان ابن شهاب الزهرى لا يرى أحد الطعام في أرض الحرب إلا بإذن الإمام. ذكره عنه معمر وغيره، ولا أعلم أحدا قاله غيره. وروى الثورى، عن مغيرة، عن إبراهيم، قالوا: كانوا يرخصون للغزاة في الطعام والعلف. وكره الجمهور من أهل العلم أن يخرج شيء من الطعنام إلى أرض الإسلام إذا كان له قيمة، أو كانت للناس رغبة، وحكموا الذي يحكم لقسمة الغنيمة فإن أخرجه، من ذلك إلى دار المقاسم إن أمكنه وإلا باعه، ونظر في ثمنه. وقال الأوزاعي: ما أخرجه من ذلك إلى دار الإسلام فهو له أيضًا. قال أبو عمر: روى بشر بن عبادة، عن عبادة بن نسى، عن عبد الرحمن ابن غنم، عن معاذ بن حبل، أنه قال: كلوا لحم الشاة، وردوا بها إلى المغنم فإن له ثمنا.

كتاب الجهاد .....

مسألة: وأما الحيوان المباح أكله كالبقر والغنم والإبل، فإنها في ذلك بمنزلة الطعام عند مالك. وقال الشافعي: لا يذبح شيء من ذلك إلا لضرورة إذا عدموا الطعام.

والدليل على ما نقوله أن الحاجة إلى أكلها والاقتيات بها أشد من الحاجة إلى العسل والعنب، فإذا جاز أكل العسل والعنب، فبأن يجوز الاقتيات بلحوم الغنم والبقر أولى وأحرى.

فصل: قوله: «فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك على وجه المعروف والحاجة إليه» يريد أن الذى أبيح له من ذلك أكله على وجه حرت العادة بأكله وأما ذبح الحيوان وإتلافه أو ذبح الكثير منه الذى يكفى يسيره، ويخرج فيه عن حد الاقتيات البالغ إلى حد الإفساد والانتهاب والتبذير، فإن ذلك ممنوع إلا أن يريد إفساده إذا لم يقدروا على العدو إذا لم يطيقوا انتقاله.

فصل: وقوله: «ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئًا يرجع به إلى أهله» يريد ما له من ذلك بال وقيمة، وإنما له أن يأكل منه حتى ينصرف، فإن فضل منه شيء تصدق به إلا أن يكون التافه اليسير كالقديد والكعك مما يقل ثمنه.

مسالة: وأما ما أخذ من ذلك للقوة والاستعداد كالفرس والسلاح والثوب ينتفع به حتى ينقضى غزوه، فهذا اختلف أصحابنا فيه، فقال ابن القاسم: له أن يأخذ ذلك من احتاج إليه بغير إذن الإمام، وينتفع به حتى ينقضى غزوه. وروى على بن زياد وابن وهب: ليس له أن يأخذ شيئًا من ذلك ولا ينتفع به.

وجه ما قاله ابن القاسم أن هذا مما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به، فحاز أن ينتفع به من أخذه دون قسمة كالطعام.

ووجه الرواية الثانية أن هذا مما ينتفع به مع بقاء عينه، وله قيمة، فلم يكن لأحــد مـن الغانمين الانفراد به كالذهب والورق والحلى والوطاء.

وسُئِلَ مَالِكَ عَنِ رَجُلَ يُصِيبُ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَيَتَزَوَّدُ، فَيَفْضُلُ مِنْهُ شَيْءٌ، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ فَيَأْكُلَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ بِلادَهُ فَيَنْتَفِعَ بِثَمَنِهِ؟.

قَالَ مَالِك: إِنْ بَاعَهُ وَهُوَ فِي الْغَزْوِ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَخْعَلَ ثَمَنَهُ فِي غَنَاتِمِ

٣٦٨ ... كتاب الجهاد الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ بَلَغَ بِهِ بَلَدَهُ، فَلا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَهُ وَيَنْتَفِعَ بِلهِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا تَافِهًا ().

الشرح: وهذا كما قال أنه إن باع شيئًا مما فضل عنه من الطعام أو ما لم يفضل منه، وكان محتاجًا إليه، فأراد بيعه من تجار معه، فإنه على ضربين، أحدهما: أن يرغب في بيعه رغبة في ثمنه واختصاصًا به، فإن ذلك غير مباح له لأنه إنما أبيح له أكله والانتفاع به وأما بيعه وأخذ ثمنه، فغير جائز.

ووجه ذلك أنه لا يملكه قبل الأكل، ولذلك لو أقرضه أحدًا من الغازين أو باعــه منــه بنسيئة لم يلزم المبتاع أن يقضيه الثمن ولا المقترض أن يوفيه القرض.

مسألة: وأما إن باعه لحاجة أن يصرف ثمنه فيما يحتاج إليه من السلاح واللباس، فقد قال ابن سحنون عن بعض أصحابنا: لا بأس بذلك؛ لأن له أن يأحذ هذا من المغنم إذا وجده فيه، فإن لم يجده وأمكنه أن يأخذ من المغنم ما أبيح ليتوصل به إليه، فإن له ذلك كما لو بذل طعامًا لا يحتاج إليه في طعام محتاج إليه. وهذا يقتضى أنه يجوز أن يتاع به طعامًا.

وقد قال ابن حبيب: هو مكروه؛ لأنه إذا صار ثمنًا وجب أن يرجع مغنمًا، وهذا يقتضى أنه لا يجوز أن يبتاع به طعامًا، وأنه متى صار ثمنًا وجب أن يرجع مغنمًا كما لو أخذ دينارًا أو درهمًا، فإنه لا يجوز أن ينفرد به.

\* \* \*

# ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو

١٠٢٥ - مَالِك عن نافع أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَبَقَ، وَأَنَّ فَرَسًا لَهُ عَارَ فَأَصَابَهُمَا الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ غَنِمَهُمَا الْمُسْلِمُونَ، فَرُدًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُمَا الْمُقَاسِمُ.

الشرح: قوله: «أن عبدًا لعبد الله بن عمر أبق» يريد ذهب، «وأن فرسًا له عار ()»

<sup>(\*)</sup> ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ١٢٠/١٤. وانظر: الحاشية السابقة.

۱۰۲۵ - أخرجه البخاري موصولاً كتاب الجهاد حديث رقم ۳۰۲۷، باب إذا غنم المشركون مال مسلم ثم وجده المسلم.

<sup>(\*)</sup> عار: أي انطلق هائمًا على وجهه.

وقال ابن دريد في جمهرته: عار الفرس يعير عيرًا، إذا انطلق من مربضه، فذهب على وجهه، وكذلك البعير.

وقوله: «فأصابهما المشركون» يريد صار ذلك بأيديهم وفي قبضتهم وحيازتهم، «شم غنمهما بعد ذلك المسلمون، فردا على عبد الله بن عمر» يريد أنهما ما ردا إلى ملكه لما علم أنهما له «قبل أن تصيبهما المقاسم» يريد مقاسم الغنائم من أهل الجيش، وفي هذا ثلاث مسائل، إحدها: أن يعرف صاحبه. والثانية أن يعرف أنه لمسلم، ولا تعرف عينه. والثالثة: أن لا يعرف شيء من ذلك. فأما إن عرف صاحبه، وكان حاضرًا، فإنه يدفع إليه لحديث عبد الله بن عمر، ولأنه باق على ملكه لم ينزل عنه بتجدد ملك عليه.

فرع: فإن كان صاحبه غائبًا معروفًا بعينه، فإنه يوفق له، قاله سحنون. وقال ابن المواز: ينظر الإمام في ذلك للغائب، فإن رأى أن ينفذه إليه، وتكون عليه النفقة والأجرة فعل، وإن رأى أن يبيعه عليه ويوقف له الثمن فعل. وروى ابن وهب عن مالك: إن عرف صاحب، ولم يستطيع تسليمه إليه قسم.

وجه القول الأول أنه باق على ملكه لم تفته القسمة، فوجب أن لا يفوت عليه بالقسمة كما لو كان حاضرًا. ووجه القول الثانى أنه لو كان حاضرًا لم يتقرر ملكه عليه إلا أن يدعيه، فإذا كان غائبًا، وكان ثم من يستحقه لم يحكم له به كما لو كان في يد مالك معين.

مسألة: فإن عرف أنه لمسلم، ولم تعرف عينه، فالذى عليه جمهور أصحابنا أنه مقسم بين الغانمين، ولا يكون له إذا قدم إلا بالثمن بمنزلة ما لم يعرف أنه لمسلم. وقال القاضى أبو محمد: إن علم أنه لمسلم لم يجز للحيش تملكه وقسمته، ولزم تركه إلى أن يأتى ربه.

وجه القول الأول أنه في أيدى الغانمين مستحقين له، فلا يخرج عن أيديهم إلا بـأن يستحقه معين يدعيه.

ووجه الرواية الثانية أن الغانمين لا يدعون ملكه إلا من جهة الغنيمة، وقد ثبت لهم مالك تقدم ملكه، فكان أحق بملكه.

، ۳۷ ..... كتاب الجهاد

مسألة: فإذا لم يعرف أنه لمسلم، فلا خلاف في أنه يباع في المقاسم؛ لأنه بمنزلة سائر الفيء، وهذا إذا كان المشركين قد أخذوا ذلك من غير اختياره.

فأما دفعه إليهم طوعًا مثل أن يبيعه منهم، فلا يوفوه ثمنه أو يخافهم فيصالحهم به، فلا حق فيه إذا غنمه المسلمون، قاله سحنون.

ووجه ذلك أنه سلمه إليهم باختياره، وملكهم إياه، وذلك لخروجه عن ملكه، فلا حق له فيه.

قَالَ يحيى: وسَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ: فِيمَا يُصِيبُ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّهُ إِنْ أُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِيهِ الْمَقَاسِمُ، فَهُوَ رَدُّ عَلَى أَهْلِهِ، وَأَمَّا مَا وَقَعَتُ فِيهِ الْمَقَاسِمُ، فَلَا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِهِ، وَأَمَّا مَا وَقَعَتُ فِيهِ الْمَقَاسِمُ، فَلَا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِهِ، وَأَمَّا مَا وَقَعَتُ فِيهِ الْمَقَاسِمُ، فَلَا يُرَدُّ عَلَى أَحْدِ<sup>٥</sup>.

الشرح: وهذا كما قال أنه إن أدرك قبل المقاسم، فإنه يرد على صاحبه يكون أصق به من الغانمين وغيرهم، وأما إذا لم يعلم أنه له حتى وقعت فيه المقاسم، فإنه لا يرده على صاحبه.

ومعنى الرد هاهنا أنه لا يكون أحق به دون ثمن، وذلك إن أخذ أهل الشرك الشيء على وجه القهرة شبهة تملك، وهكذا كل ما تملكوه على وجه لا يصلح للمسلم أن عليه، فإنه له، ويصححه إسلامه عليه أو الحكم له بصحته.

وقال الشافعى: لا يصح ملكهم لشىء إلا على الوحمه الذى تملك عليه المسلمون، ومن أسلم منهم، وفى يده شىء من أموال المسلمين، فلا شىء له فيه، ورد إلى صاحبم، وكذلك ما أصابوا من أموال المسلمين ثم غنمه المسلمون، فلا يعلم بذلك حتى قسم، فإن صاحبه أحق به يرد إليه بغير شىء، ويعطى من صار إليه فى قسمه قيمته من بيت المال.

والدليل على ما نقوله أن القهر والغلبة جهة يملك بها المسلم على المشرك، فجاز أن يملك بها المشرك على المسلم كالبيع والصلح.

مسألة: إذا ثبت ذلك، ففي هذا مسألتان، إحداهما: أن يجد الإنسان ملكه في الغنيمة قبل القسمة، فلهذا له أن يأخذه بغير قيمة، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وقال عمرو بن دينار: إذا وصل إلى دار الحرب، ثم أخذه المسلمون بعد هذا، فهو للغانمين.

<sup>(\*)</sup> ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ١٢٣/١٤.

والدليل على ما نقوله أن ملك المشركين على ما غنموه لم يستقر، ولو استقر لما كان لصاحبه قبل القسمة ولا بعدها، وإنما يتقوى بشبهة الإسلام، فهو على ملك صاحبه الأول.

مسألة: فإن أثبته صاحبه بعد القسمة، فهو أحق به. وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: من هو بيده أحق به.

والدليل على ما نقوله أن من صار بيده له فيه شبهة ملك، ومن كان لـه ملك ثابت صحيح كان أولى، وحيازة المشركين لـه شبهة ملـك لـم تتـم؛ لأن تمامها لا يكون إلا بالإسلام، فبقى لصاحبها فيها حق.

ولو أسلم من هي في يديه لبطل حق السيد منها لتمام ملكه لها، وحكم الإمام ببيع العبد وقسمة ثمنه ليس بحكم بإبطال حقه منه، وإنما هو حكم بصحة أحذ العائمين ثمنه، ويبقى له فيه أن يفتديه بذلك الثمن أو تتركه.

ولو حكم الإمام بإبطال حقه منه لما كان له رجوع فيه، على قول سحنون، ويرجع فيه على قول ابن القاسم؛ لأنه لم يطالبه به أحد ولا دعتـه إليـه ضـرورة، فلـم يكـن فيـه غير مجرد الضرورة، فيحب أن يرد فيه وينقض.

فرع: إذا ثبت لربه أحذه، فإنه لا يكون له أحذه إلا بالثمن يريد من عنده. وقال الشافعي: تدفع إليه القيمة من بيت المال.

والدليل على صحة ما نقوله أن العبد لا يدفع إلى بيت المال، وإنما رد إلى سيده، فوجب أن تكون القيمة على من يصير إليه العبد أو يكون استحقاقًا تامًا، فلا تحب فيه القيمة على آخذه.

وسُيْلَ مَالِكَ عَنْ رَجُلٍ حَازَ الْمُشْرِكُونَ غُلامَهُ ثُمَّ غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ.

قَالَ مَالِك: صَاحِبُهُ أَوْلَى بِهِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَلا قِيمَةٍ وَلا غُرْمٍ مَا لَمْ تُصِبْهُ الْمَقَاسِمُ، فَإِنْ وَقَعَتْ فِيهِ الْمَقَاسِمُ، فَإِنِّى أَرَى أَنْ يَكُونَ الْغُلامُ لِسَيِّدِهِ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ<sup>()</sup>.

الشرح: قوله: (إن صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم، يريد أن له أن يأخذ، ولا يدفع فيه قيمة، وهو ما يساوى يوم أخذه له ولا تُمنّا إن كان وقع تبايع بين

<sup>(\*)</sup> ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ١٢٣/١٤.

المشركين قبل أن يغنم، ولا يغرم بسبب ذلك من أنفق عليه ولا يكفه بسبب ذلك من أنفق عليه ويكلف نفسه.

ووجه ذلك أن الغنيمة لا يستقر ملك الغانمين عليها بنفس الغنيمة، وإنما استقر بالقسمة، وبه قال القاضى أبو الحسن، وهو مذهب أبى حنيفة، وملك صاحب يتقرر عليه حال الغنيمة، فكان له أخذه بغير ثمن.

وأما ما بعد القسمة، فلا خلاف في تقرر ملك الغانمين عليها، فلم يكن لصاحب ذلك أحذه إلا بالثمن كالشفعة.

فصل: وقوله: «فإن وقعت المقاسم، فإنى أرى أن يكون الغلام له بالثمن إن شاء» يريد بالثمن الذى ضار إلى الذى هو في يده بالقسمة إن كان الفئ بيع وقسمت الأثمان، إن كان الفيء قسم فبقيمته يوم دفع إليه في القسمة، وسواء دخل العبد زيادة أو نقصان عمى أو غيره، فإن صاحبه لا يأخذه إلا بجميع الثمن لأنه إنما يستحقه بسبب قديم كالشفعة.

مسألة: فإن ادعى من صار إليه العبد بالقسمة ثمنًا، وأنكره المستحق، فهو مصدق فيما يشبه، فإن أتى لا يشبه رد إلى القيمة.

ووجه ذلك أنه يخرج العبد من يده بعوض، فكان القول قوله في ذلك العوض ما لــم يتبين كذبه كالشفعة.

قَالَ مَالِكَ فِي أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَازَهَا الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ غَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ، فَقُسِمَتْ فِي الْمَقَاسِمِ، ثُمَّ عَرَفَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْقَسْمِ: إِنَّهَا لا تُسْتَرَقُ، وَأَرَى أَنْ يَفْتَدِيَهَا الإَمَامُ لِسَيِّدِهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْتَدِيَهَا وَلا يَدَعُهَا، وَأَرَى أَنْ يَفْتَدِيَهَا الإَمَامُ لِسَيِّدِهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْتَدِيَهَا وَلا يَدَعُهَا، وَإِنَّمَا هِي بَمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ وَلا يَسْتَرِقُهَا وَلا يَسْتَرِقَهَا وَلا يَسْتَحِلَّ فَرْجَهَا، وَإِنَّمَا هِي بَمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ لائتَ اللهُ أَنْ يُسَلِّمَ أُمَّ لَانَ يَسَلِّمَ أُمَّ وَلا يَسْتَرِقَةً وَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ أُمَّ وَلا يَسْتَرِقَةً وَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ أُمَّ وَلَا يَسْتَرِقَةً وَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ أُمَّ وَلَا يَسْتَرِقَةً وَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ أُمَّ وَلَا يَسْتَرِقَةً وَيُونَ وَيُسْتَحَالُ فَرْجُهَا أَنْ يُسَلِّمَ أَمَّ وَلَا يَسْتَرِلَةٍ وَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ أُمَّ وَلَا يَسْتَرِلُهُ وَلِي مَا مَنْ يَسَلِّمَ أَنْ يُسَلِّمُ أَنْ يُسَلِّمُ أَنْ يُسَلِّمُ وَيُسْتَعَالُ فَوْ مُعَالًا إِنَّا مِنْ يَعْلَى اللهَ أَنْ يُسَلِّمُ أَنْ يُسَلِّمُ وَلَا يَسْتَرِلُهُ وَلِي اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَا الْمُعْمَالُ أَنْ يُسَلِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَامُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(\*)</sup> ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٢٩/١٤، وقال: اختلف العلماء في هذه المسألة: فقول مالك فيه ما ذكر في موطئه. وقد روى عنه أن على صاحبها أن يفذيها إن كان موسرًا، فإن كان معسرًا أتبع دينا به إن لم يعط ذلك من بيت المال. قال: وأرى على الإمام أن يفديها. وقال الليث بن سعد في ذلك كقول مالك، إلا أنه قال: يتبع السيد بقيمتها دينا إن لم يكن =

كتاب الجهاد .....كتاب الجهاد ....

الشرح: وهذا كما قال أن أم الولد قد ثبت ولاؤها لسيدها، ولم يكمل عتقها؛ لأن سيدها قد بقى له فيها الاستمتاع وأكثر أحكام الرق من انتزاع المال والحجر وغير ذلك.

فإذا غنمها المشركون، ثم صارت بأيدى المسلمين بالغنيمة، فإن علم بذلك قبل القسمة، فهى لسيدها، وإن لم يعلم بذلك حتى تصيبها المقاسم، فإن مالكًا قال: يفتديها الإمام لصاحبها، وقال ابن القاسم وغيره من أصحابنا: يفتديها لنفسه صاحبها.

وجه قول مالك أن الإمام يفتديها له إنما ذلك؛ لأن صاحبها يجبر على افتكاكها، وليس سبب ذلك من جهته، ولا من جهتها، وإنما ألزمه الإمام ذلك بما فعل من القسمة، وليس هذا بمنزله الأمة لأن له تركها، وهذا ليس له إسلامها وتركها.

وجه الرواية الثانية أن لصاحبها فيها بقية ملك، فلزمه أن يفتدى ذلك المملوك منها لأن القسمة شبة ملك، وإذا كان منها ما يصح ملكه جاز أن يصحح شبهة ملك، فإذا لم يصح الانتفاع بها إلا لسيدها أجبر على أن يفتدى تلك المنفعة منها؛ لأن غيره لا ينتفع بها، ولا يجوز له تسليمها؛ لأنه لا يملك إباحة ما يملك منها لغيره.

فصل: وقوله: «فإن لم يفتدها الإمام فعلى سيدها أن يفتديها» يريد أن الإمام إن ترك الواجب عليه من ذلك أو رأى فيه غير ما رآه مالك، فإن على سيدها أن يفتديها على كل حال، وبماذا يفتديها؟ اختلف أصحابنا في ذلك. فروى ابن القاسم عن مالك أن عليه أن يفتديها بثمنها الذي أخذها به، كان أكثر من القيمة أو أقل. وحكى ابن المواز عن أشهب والمغيرة أن على سيدها الأقل من القيمة والثمن.

وجه قول مالك أن ما افتدى من ذلك لحق القسمة، فإنما يفتدي بالثمن كالأمة.

ووجه الوجه الثانى أنه يجبر على افتدائها، فلزمته القيمة إن كانت أقل من الثمن، وليس ذلك بمنزلة الأمة، فإنه مخير بين افتدائها وتركها، فلذلك لزمه الثمن الذي اقتسمت به.

مسألة: فإن ماتت قبل الحكم للسيد بها، فلا شيء عليه من قيمتها لأن الثمن إنما هـو

<sup>=</sup>عنده ما يفديها به. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يملك العدو علينا بالغلبة حرًا ولا أم وللر ولا مدبرًا. وقال الشافعي على أصله: ليس في أم الولد على سيدها شيء ويدفع إليه أم ولـده؛ لأن العدو لا يملكون عنده شيئًا من أموال المسلمين.

٣٧٤ ..... كتاب الجهاد

ليفتديها، فإذا ماتت، فلا شيء عليه من فدائها، وكذلك لو مات سيدها قبل أن يحكم له بها فهي حرة، لا شيء عليها ولا على تركة سيدها، قاله سحنون.

ووجه ذلك أنها تعتق بموته ولا تتبع تركة السيد بشيء؛ لأنه لا يقوم علمي ميت ولا تتبع هي بشيء؛ لأن ذلك ليس بسببها بخلاف الجناية.

فصل: وقوله: «ولا أرى للذى صارت له أن يسترقها، ولا يستحل فرجها» يريد لأن فيها ملكًا لسيدها، ولا تصح إزالته إلى رق، وإذا لم يحل للشانى استرقاقها لم يحل له وطؤها، وإنما له على سيدها عوض ما يملكه سيدها منها، فلما لم يتقرر ذلك، ولم يتميز كان عليه قيمه رقبتها لأن رقبتها مشغولة بما بقى لسيدها فيها من الملك، ولأنها لو قتلت لكان له قيمتها، فإن كان غنيًا أحذ ذلك منه، وإن كان فقيرًا اتبع في ذمته، وإن كان ميتًا، بطل حقه.

فصل: وقوله: «إنما هي بمنزلة الحرة» يريد أنه لا يصح لمن هي في يده أن يملكها، فهي منزلة الحرة في حقه.

وقوله: «لأن مبيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت» يريد أنها لو جنت على أحد لكلف سيدها أن يفتديها، فهذا بمنزلة ذلك في وجوب افتدائها عليه، وقياسه على الجناية يقتضى أن على سيدها أن يفتكها ممن هي في يده بالأقل من الثمن والقيمة كالجناية إنما هي الأقل من الأرش والقيمة.

فصل: وقوله: «وليس له أن يسلم أم ولده تسترق، ويستحيل فرجها» يريد أنه لا يجوز له ذلك، فيحبر على افتكاكها.

وسُيْلَ مَالِكَ عَنِ الرَّحُلِ يَعْرُجُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فِى الْمُفَادَاةِ أَوْ لِتِحَارَةٍ، فَيَشْتَرِى الْحُرَّ، فَإِنَّ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ دَيْنَ عَلَيْهِ، وَلا الْحُرَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوْ يُوهَبَانِ لَهُ، فَهُوَ حُرُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَىٰءٌ إِلا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى يُسْتَرَقُ، وَإِنْ كَانَ وُهِبَ لَهُ، فَهُوَ حُرُّ ولَيْسَ عَلَيْهِ شَىٰءٌ إِلا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ شَيْعًا مُكَافَأَةً، فَهُوَ دَيْنَ عَلَى الْحُرِّ بِمَنْزِلَةِ مَا الشُرِى بِيهِ، وَأَمَّنَا الْعَبْدُ، فَإِنَّ سَيِّدَهُ الْوَل مُحيَّرٌ فِيهِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيَدْفَعَ إِلَى الَّذِي الشَيْرَاهُ ثَمَنَهُ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ الْوَل مُحيَّرٌ فِيهِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيَدُفَعَ إِلَى اللّذِي الشَيْرَاهُ ثَمَنَهُ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ أَحْبُ أَنْ يُعْرَدُ فَعَ إِلَى اللّذِي اللّهَ لَهُ أَمْنَهُ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ أَحْدَى أَنْ يَعْدَلُكُ لَهُ مَنَاءً أَنْ يَأْخُذَهُ وَيَذَفِع لَا أَنْ يَكُونُ مَا أَعْطَى فِيهِ عَرْمًا عَلَى سَيِّدِهِ إِلا أَنْ يَكُونَ الرَّحُلُ أَعْطَى فِيهِ شَيْعًا مُكَافَأَةً، فَيكُونُ مَا أَعْطَى فِيهِ غُرْمًا عَلَى سَيِّدِهِ إِنْ يَعْدَدِيهُ أَنْ يَفْتَذِيهُ ().

<sup>(\*)</sup> ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ١٣٠/١٤.

الشرح: وهذا كما قال أن الرجل إذا خرج إلى أرض العدو في المفاداة أو التجارة، الخروج إلى أرض العدو على ثلاثة أضرب، الجهاد، والمفاداة، والتجارة.

فأما دخول أرض الحرب للجهاد، فقد تقدم ذكره وفضله. وأما دخولها للمفاداة ودخولها للتجارة، فقال سحنون: من ركب البحر إلى بلاد الروم في طلب الدنيا فهي جرحه، ونهى عن التجارة إلى أرض السودان، لأن أحكام الكفر تجزئ هناك عليه.

فصل: وقوله: «فيشترى الحر أو العبد أو يوهبان له، أما شراء الحر، فإنه لا يصح إلا بأن لا يعلم أنه حر، فاشتراه ثم تبين له ذلك، ولعله سمى الفداء شراء». والأصل فى ذلك أن فداء المسلمين وتخليصهم من أيدى المشركين واحب لازم، رواه أشهب عن مالك، قال: ولو لم يقدروا أن يفتدوهم إلا بكل ما يملكون فذلك عليهم.

وقال أشهب: لما ستل عن فدائهم بالخمر لا يفدون بها، ولا يدخل في نافلة بمعصية فسماها نافلة، ولعل هذا أن يكون رأى أشهب. وروى عن مالك خلافه وجمهور أصحابنا على قول مالك.

والأصل في ذلك ما روى عن النبي أنه قال: «أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني»(١). والدليل على ذلك من جهة المعنى ما احتج به مالك من أنه يلزم القتال لاستنقاذهم، وفيه إتلاف المهج وسفك الدماء، فبأن يلزم استنقاذهم بالمال أولى.

وفى هذا الباب خمس مسائل، إحداها: فيما يجوز فداؤهم به. والثانية: فى الحكم بيننا وبينهم، إن لم يتفق الفداء. والثالثة: فى وحوب الرجوع على الأسير بما فدى. والرابعة: فى تبيين من لا يرجع عليها الفداء. والخامسة: فى تداعى الأسير والمفادى فى مبلغ الفداء.

فأما الأولى، فاختلف أصحابنا فيها، فذهب ابن القاسم إلى أنه يفدى من الأموال بما يجوز أن يملكهم إياه ولا يتقوون به.

فأما ما لا يجوز أن يملكهم إياه من رقيق المسلمين، فلا يفدون به؛ لأنه فداء مسلم عسلم وحقهما واحد في وحوب الاستنقاذ منهم، وكذلك الخمر والخنزير، فإنه لا يجوز أن يملكهم شيئًا منه، وكذلك ما يتقوون به على المسلمين كالخيل والسلاح؛ لأنهم يرفعون إلينا أسيرًا واحدًا ويتقوون بما يصير إليهم من الخيل والسلاح على جماعة المسلمين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري حديث رقم ٥٣٧٣، ٥٦٤٩. أبو داود حديث رقم ٣١٠٥. أحمد في المسند حديث رقم ٢١٠٥. الدارمي حديث رقم ٢٤٦٥.

٣٧٦ ..... كتاب الجهاد

وقال ابن الماحشون وأشهب: يفدون بجميع أنواع المال مما يمكننـ نحن أن مملكه، ونملكهم إياه، فأجازا فداءهم بالخيل والسلاح.

ووجه ذلك أن الخيل والسلاح قوتهم بها مترقبة مؤجلة وإذايتهم لهذا المسلم موجودة. وقال سحنون: يفدون بكل شيء حاشا المسلمين، فحوز فداءهم بالخمر، فقال: تبتاع لهم الخمر للفداء، وهي ضرورة.

ووجه ذلك الضرورة تبيح الانتفاع بالمحرمات، ولذلك أبيح أكل الميتة، وضرورة هذا الأسير مثل ذلك وأشد، فكان له الانتفاع بالخمر والخنزير لإزالة ضرورته.

وأما المسألة الثانية، وهي أن يأتي أهل الحرب بأسرى المسلمين للفداء، فيطلبون فيهم ما لا يستطاع، فيريدون صرفهم إلى بلد الحرب، قال مالك وابن القاسم: لهم أن يرجعوا بهم، ولا يؤخذون منهم إلا برضاهم.

وقال ابن الماحشون وغيره: إن أراد الذي في يده الأسير قيمته وأكثر من ذلك بيسمير دفعت إليه، وإلا أخذ منهم قهرًا، ودفعت إليهم قيمته.

وحه قول مالك أنهم نزلوا على عهد فلا يجوز نقضه وغلبتهم على ما بأيديهم.

ووجه القول الثاني ما احتج به أصبغ أننا لم نعاهدهم على مخالفة أحكام الله تعالى، وإنما عاهدناهم على أن نفي لهم بشروطهم ما لم يخالفوا الحق.

فرع: وأما الذى يراعى فى قيمتهم، قال سحنون: يراعى فى ذلك فداء مثلهم، ليسس القرشى والعربى كالأسود والمولى. قال ابنه: فقد فديت الأسارى الذين كانوا بسردانية على قيمتهم عبيدًا. قال: إنما ذلك؛ لأنهم غير معروفين عندى من ذوى القدر.

وأما المسألة الثالثة، وهي وجوب الرجوع على الأسير بالفداء لمن شاء ذلك، فالذي عليه جمهور أصحابنا أن الأجنبي يرجع على الأجنبي بما فداه به، وإن كان أضعاف ثمنه، قاله ابن القاسم وسحنون، فإن وجده عنده أخذه منه، قال عبد الملك وسحنون: وهذا أحق بماله من غرمائه حتى يستوفى الفداء. واحتج عبد الملك بأن الفداء آكد من الدين؛ لأنه يجبر على فدائه بأضعاف قيمته ودينه، إنما يدخل في ذمته باختياره. وقال محمد بن المواز: إنما هذا ماله الذي أحرزه العدو مع رقبته.

فرع: فإن كان ما اشتراه به مما له مثل رجع عليه بمثله، وإن كان مما يرجع إلى القيمة رجع عليه بقيمته، فإن كان المشترى مسلمًا لم يرجع عليه بشيء، هذه رواية ابنه عنه.

كتاب الجهاد .....

ويحتمل على قوله إنه اشتراه بالخمر والخنزير، أنه يرجع على الأسير بثمن ذلك، قال سحنون: إن كان المشترى ذميًا رجع عليه بقيمة الخمر والجنزير؛ لأنه مال، وإن كان ممن يتمول الميتة، فهذا حكمها.

وأما المسألة الرابعة، وهي تميز من يرجع عليه بالفداء من غيره، فالناس في ذلك علمي ثلاثة أضرب، أجانب، وذو محارم ومن يعتق عليه.

فأما الأجانب، فإنه يرجع عليهم على كل حال، إلا أن يريد الصدقة عليهم، وكذلك الأقارب ممن ليسوا بذى محارم، فلذلك جعلناهم في جملة الأجانب. وأما من يعتق عليه، فلا رجوع له عليهم فيما فداهم به عرفهم أو لم يعرفهم إلا أن يقول له: افد ولك الفداء علي. .

وأما ذو المحارم غيرهم والزوجة، فإنه إن فداهم، وهو لا يعلم من هم، فله الرجوع عليهم، لأنه لم يقصد الهبة، فإن عرفهم، فلا رجوع له عليهم إلا أن يأمروه هم بفدائهم ليرجع عليهم.

قال سحنون: والأصل في ذلك أن كل من لا يرجع عليه بثواب الهبة فإنه لا يرجع عليه بالفداء، ومن يرجع عليه بثواب الهبة، فإنه يرجع عليه بالفداء.

وقد قال القاضى أبو محمد فى هبة أحد الزوحين الآحر، روايتان عن مالك، إحداهما: لا ثواب عليه، وعلى هذا بنى سحنون هذه المقالة. والثانية: عليه التواب، فيحب أن يرجع أحد الزوجين على الآحر بالفداء قياسًا على هبة الثواب.

وأما المسألة الخامسة، وهي تداعى الأسير والمفادى في الفداء، فاختلف أصحابنا فيه، فذهب أكثرهم إلى أن القول قول الأسير في إنكار الفداء جملة، وفي إنكار بعضه، فإن أتى يما يشبه حكم عليه به، ولم يقض عليه بغيره، سواء أخرجه من أرض الحرب أو لم يخرجه منها، رواه ابن حبيب عن ابن القاسم وابن الماجشون ومطرف وأصبغ.

قال ابن حبيب: وقيل إذا أقر الأسير أنه فداه، واختلفا في قدر الفداء، الفادى مصدق، ويصير كالرهن في يديه، وهذا خلاف قول مالك، وقد قال سحنون مثل هذا القول قول الفادى إذا كان الأسير بيده.

فصل: وقوله: « وأما العبد، فإن سيده الأول مخير فيه، فإن شاء أن يأخذه، ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه، فذلك له، وإن أحب أن يسلمه أسلمه»، هذا حكم العبد القن، سيده مخير فيه، وكذلك المكاتب والمدبر والمعتق إلى أحل.

٣٧٨ .....

وأما أم الولد، فإنه يجبر على أخذها بالثمن الذي اشتريت به. والفرق بينهما أنه يجوز بيع ما له في المكاتب والمدبر والمعتق إلى أجل، وأخذ العوض عنه، ولا يحوز له ذلك في أم الولد.

#### \* \* \*

### ما جاء في السلب في النفل

مُحمَّدٍ مَوْلَى أَبِى قَنَادَةً، عَنْ أَبِى قَنَادَةً بْنِ رَبْعِى أَنَّهُ قَالَ: حَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَمْ مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِى قَنَادَةً، عَنْ أَبِى قَنَادَةً بْنِ رِبْعِى أَنَّهُ قَالَ: خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَمَّمَ عَامَ حُنَيْ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةً، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَحلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَلْ عَلَى مَوْلَةً، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ فَدْ عَلا رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَاصَدَّتَى، فَضَمَّ وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ السَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَيْلَ عَلَى، فَضَمَّنى ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ النَّاسِ؟ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبِلَ عَلَى، فَضَمَّنى ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَلْدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَنْ النَّ مِنْ عَلَى عَمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ، فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: «مَنْ قَتَل قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَةً فَلَهُ سَلَبُهُ». قَالَ: هَمَّ قَلْتُ مَنْ عُمْرَ بُنَ الْحَطَّابِ، فَقُلْتُ مُ عَلَيْهِ بَيْنَةً فَلَهُ سَلَبُهُ». قَالَ: هَمَّ قَلْتُ مَنْ عُمْرَ بُنَ الْحَطَّابِ، فَتُلْ وَتَسُلُ قَتِيل عِنْهُ لَكُ عَلْهُ مَالُكُهُ عَلَيْهِ بَيْنَةً فَلَهُ سَلَبُهُ»، قَالَ: فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِى ثُمَّ حَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ: هَمَنْ قَلْتُ وَلِكَ الْقَوْمِ: وَمَدْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فِقَالَ رَسُولُ اللّهِ فِقَالَ رَسُولُ اللّهِ فِذًا لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدِ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَرَسُولُ اللّهِ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ مَسُولُ اللّهِ فَلَا اللّهِ فَقَالَ اللّهِ فَقَالَ اللّهِ فَعَمْ اللّهُ فَلَا اللّهِ فَقَالَ اللّهِ فَلَا اللّهِ فَاللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ عَلْلَ اللّهُ فَلَا اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الل

۱۰۲٦ - أخرجه البخارى في البيوع ١٨٥٨. ومسلم في الجهاد والسير ٢٣٩٥. والترمذي في السير ١٤٨٧. وأبو داود في الجهاد ٢٣٤٢. وابن ماجه في الجهاد ٢٨٢٧. وأحمد في باقي مسند الأنصار ٢١٤٨، ٢١٥٥٩.

قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٥٥/١: هكذا قال يحيى: عن مالك في هذا الحديث، عن يحيى ابن سعيد، عن عمرو بن كثير، وتابعه قوم، وقال الأكثر; عمر بن كثير بن أفلح. وقال الشافعي: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن كثير بن أفلح ولم يسمه؛ والصواب فيه، عن مالك عن عمر بن كثير، وكذلك قال فيه: كل من رواه عن يحيى بن سعيد؛ منهم: ابن عيينة وحفص بن غياث.

الشرح: قوله: «فلما التقينا كانت للمسلمين جولة» يريد بعض الانهزام، وإنما انهزمت مقدمة الجيش، والنبي الله ثابت، ولذلك قال رجل للبراء بن عازب: «يا أبا عمارة، أكنتم فررتم يوم حنين؟ قال: لا والله، ما ولى رسول الله الله ولكنه خرج سباق أصحابه وخفافهم حسرًا ليسوا بسلاح، فأتوا قومًا رماة جمع هوازن وبني نضر، ما يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقًا، ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هناك إلى النبي وهو على بغلته البيضاء وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل واستنصر ثم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثم صف أصحابه» (١).

فصل: وقوله: «فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين» يحتمل أن يريد ظهر عليه وأشرف على قتله، ويحتمل أن يريد أنه صرعه.

وقوله: «فاستدرت له حتى أتيته من ورائه، فضربته بالسيف على حبل عاتقه» ظاهر هذا أنه لم يبرز أحدهما إلى صاحبه، ويؤكذ هذا قوله: «فلما التقينا كانت للمسلمين جولة» وأنه إنما لقى أحدهما الآخر بالتقاء الجيش، ولو كان كل واحد منهما برز إلى صاحبه لم يجز لأبى قتادة أن يقتله إذا ظهر على المسلم.

واختلف أصحابنا في حواز دفع المشرك عن المسلم إذا تبارزا وظهر عليه، وخيف عليه أن يقتله، فقال أشهب وسحنون: يعان، ويدفع عنه المشرك ولا يقتل؛ لأن مبارزته عهد أن لا يقتله إلا من بارزه. وقال سحنون أيضًا: لا يعان بوحه، ارواه ابن المواز عن ابن القاسم.

وسئل مالك، أيعان؟ فقال: إن حاف الضعف، فلا يبارز.

فرع: فإن قتل المشرك غير الذى يبارزه، فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم: على الذى قتله ديته. وقال أشهب: لا دية عليه.

مسألة: فإن بارز ثلاثة من المسلمين ثلاثة من المشركين، فلا بأس لمن قتل صاحبه من المسلمين أن يعين صاحبه في القتل، والدفع كما فعل على بن أبى طالب رضى الله عنه، وحمزة بن عبد المطلب في معوذة عبيدة بن الحارث يوم بدر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ٢٨٦٤. مسلم حديث رقم ١٧٧٦. الترمذي حديث رقم ١٨٧٨. أحمد في المسند حديث رقم ١٨٠٢٠، ١٨٢٣١.

۳۸۰ ...... كتاب الجهاد ووجه ذلك أنهم قد رضوا بتعاونهم، فهم كجماعة الجيش تلقى جماعة حيش آخر، فلا بأس بتعاونهم.

فصل: وقوله: «فضمنى ضمة، وجدت منها ريح الموت» يريد أنه وحد من شدتها ألَّا يقرب من ألم الموت، ويحتمل أن يريد أنه خاف من شدتها الموت.

وقوله: «ثم إن الناس رجعوا» يحتمل أن يريد رجعوا من جولتهم، ويحتمل أن يريد رجعوا من القتال بعد الفراغ منه، وقال رسول ﷺ: «من قتل قتيلاً له عليه بينة، فله سلبه».

والدليل على أن هذا القول إنما كان بعد الفراغ من القتال الذى فيه وقع القتال قوله: «ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول الله ﷺ: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» وهذا يقتضى أن قوله ﷺ كان بعد رجوعهم، فإن كان رجوعهم ذلك من القتال، فهو ما قلناه

وإن كان رجوعهم من الهزيمة، فإنه يقتضى أنه الله قال ذلك بعد التراجع من الهزيمة، فيمن قتل قبل التراجع، وقضى له بسلبه.

ووجه آخر، وهو أن القعنبي، وهو أوثق الناس وأحفظهم لحديث مالك، قال في هذا الحديث: ثم إن الناس رجعوا، وحلس النبي فقال: «من قتل قتيلاً، فله سلبه» وهذا يدل على أنه بعد الفراغ من القتل؛ لأن النبي في كان راكبًا على بغلته في حال القتال، ومعلوم أنه لا يرجع عنه إلى الجلوس والراحة إلا بعد الفراغ منه.

ووجه آخر، وهو أنه لا خلاف أن النبي الله إنما قال ذلك بعد الفراغ، ورجوع الناس من الهزيمة، وهذا يدل على أنه لم يرد به التحريض، ولو أراد به التحريض على القتال ذلك اليوم لقاله في أول القتال، وقبل الهزيمة.

ووجه رابع، وهو ما روى أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رجلاً سأل النبى فقال: «الرجل يقاتل للغنيمة، ويقاتل للحمية، ويقاتل ليرى مكانه من الشهداء، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فذلك في سيبل الله»(٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري حديث رقم ٢٨١٠، ٣١٢٦. مسلم حديث رقم ١٩٠٤. الترمذي-

كتاب الجهاد .....

وإذا قال ذلك الإمام بعد تقضى الحرب كانت النيات قبله سليمة صحيحة، ولم يقاتل أحد إلا لتكون كلمة الله هي العليا، وإذا قاله في أول القتال أثر ذلك في النيات وعرض الناس ليقاتلوا لما يحصل لهم من السلب.

والدليل على أنه من الخمس حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله الله العبث سرية قبل نجد فغنموا إبلاً كثيرة، فكانت سهمانهم اثنى عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا بعيرًا "

فوجه الدليل منه أنه ذكر أن سهمانهم بلغت أحد عشر بعيرًا، ثم نفلوا بعيرًا بعيرًا، وهذا يدل على أن النفل من غير الأربعة الأخماس، ولا مكان له غير الخمس، ومما يسين ذلك من جهة المعنى أن الأربعة الأخماس من الغنيمة للغانمين تجب المساواة بينهم فيه لا يزاد أحد منهم لغنائه، ولا لقتال.

ولو كان فيه تفضيل لقتل أو قتال لوجب أن يفاضل بينهم للغناء، فلا يأخذ عبد الله بن مسعود وأبو هريرة ما يأخذ على بن أبى طالب والزبير بن العوام وحالد بن الوليد والبراء بن مالك وأبو قتادة الأنصارى رضى الله عنهم، ولما أجمع المسلمون على أن أخذهم سواء له، وإن اختلفوا وتباينوا في القتل والقتال، بطل أن يكون للقتل مزية لأحد من الأربعة الأخماس، وإنما يكون التفاضل في الخمس، فإنه محل للتفاضل والعطاء لبعض دون بعض على قدر اجتهاد الإمام.

وأما الأربعة الأخماس، ليست بمحل لاحتهاده، ونحرر من هذا قياسًا فنقول: إن هذه مزية غناء، فلم يجز أن يعاوض عليها بمزية عطاء من الأربعة الأخماس.

وأصل ذلك لشدة القتال وحماية المسلمين والمدافعة عنهم، والانفراد بأخذ الغنائم العظيمة، والأموال الجسيمة.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فلو أن إمامًا قال قبل القتال من قتل قتيلًا، فله سلبه أو نفل رحلاً سلب قتيل قتله من غير الخمس، فإنه لا ينقض؛ لأنه من الإمام حكم حاكم بقول بعض العلماء، فلا ينقض، قاله سحنون.

<sup>=</sup> حديث رقم ١٦٤٦. النسائي في الصغرى حديث رقم ٣١٣٦. أبو داود حديث رقم ٢٥١٧. أبو داود حديث رقم ٢٥١٧. ابن ماحه حديث رقم ٢٧٨٣. أحمد في المسند حديث رقم ١٩٠٤٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى حديث رقم ٣١٣٤، ٣٣٨، ٤٣٣٨. مسلم حديث رقم ١٧٤٩. أبو داود حديث رقم ٤٧٧٤، ٢٧٤٥. أحمد في المسند حديث رقم ٤٥٦٥، ١٥١٥، ٢٢٢٥، ٤٤٤٥. الدارمي حديث رقم ٢٤٨١.

وفى هذا أربع مسائل، إحداها: فيما يقتضيه قول الإمام من ذلك. والثانية: في ذكر من يستحق ذلك من الغانمين. والثالثة: في وصف من يستحق ذلك بقتله من المقتولين. والرابعة: في وصف السلب الذي يستحق بذلك.

فأما ما يقتضيه قول الإمام من ذلك، فإن الإمام إذا نادى فى ذلك بلفظ يعمه ويعم الناس مثل أن يقول من قتل قتيلاً، فله سلبه، فإن هذا الحكم ثابت له ولجميع الناس، وإن حص نفسه بأن قال: إن قتلت قتيلا، فلى سلبه، لم يكن له من ذلك شيء؛ لأنه قد حانى نفسه، وأظهر ما نهى عنه من ترك المعدلة، فلم يجز حكمه، ووجب نقضه، وإن قال: من قتل منكم قتيلاً فله سلبه، فإن هذا الحكم ثابت للناس دونه؛ لأنه قد أحرج نفسه منه بقوله منكم، قال ذلك كله سحنون.

مسألة: وإذا قال الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه، فكان القاتل ممن لا يسهم له، فقد روى ابن سحنون عن أبيه: إن كان القاتل ذميًا، فلا شيء له من السلب.

وكذلك لو قتلت امرأة، قال: وأشهب يرى أن يرضخ لأهل الذمة على قياس قوله: له السلب من الخمس؛ لأنه نفل. واختلف قول الشافعي في العبد والمرأة والصبي. والأظهر عندي على مذهبه أن من قتل قتيلاً منهم فله سلبه، فإن اللفظ عام.

وأما إن كان القاتل مخذلاً أو مرحفًا على المسلمين، فإنه ليس له من السلب شيء؛ لأنه لم يقاتل عن الله ورسوله.

مسألة: وإذا قال الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه، فقتل امرأة أو صبيًا، فقد حكى سحنون عن الأوزاعى إن قاتلا، فله سلبهما، وهذا يقتضى أن يكون المذهب، وقد رأيت لسحنون ما يقتضيه. وأما من قتل مستأسرًا أو من لا يدافع، فليس له من سلبه شيء.

مسألة: وأما السلب الذي يستحقه القاتل بهذا القول، قال سحنون: قال أصحابنا: لا نفل في العين، وإنما هو العرس وسرحه ولجامه وخاتمه ودرعه وبيضته ومنطقته في ذلك من رحليه إلى ساعديه وساقيه ورأسه والسلاح ونحوه، وحلية السيف تبع للسيف، ولا شيء له في الطوق والسوارين والعين كله، ولا في الصليب يكون معه. وقال ابن حبيب: يدخل في السلب كل ثوب عليه وسلاحه ومنطقته التي فيها نفقته وسواراه وفرسه الذي هو عليه أو كان يمسكه لوجه قتال عليه.

فأما إن كان يجنب أو كان منفلتًا، فليس من السلب، فتحقيق مذهب سحنون أن ما

ومذهب ابن حبيب أن ما كان عليه من اللباس والحلى والنفقة المعتادة وما يستعان به على الحرب، فهو من السلب.

فصل: وقوله: «فقمت فقلت: من يشهد لى، ثم جلست» يريد أنه قام ليطلب سلب القتيل الذى قتله لما سمع من النبى الله: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه»، ثم تأمّل قوله الله: «له عليه بينة» ولم يعلم بأن أحدًا رآه يشهده له بذلك، فقال فى نفسه: من يشهد لى بذلك؟ فلما استبعد أن تكون له بينة بما فعل من ذلك يصل بها إلى استحقاق سلب القتيل الذى قتله حلس عن القيام فى ذلك، وسكت عن طلبه.

فصل: وقوله: «ثم قال: من قتل قتيلاً له عليه بينة، فله سلبه» تكرار النبي الله ذلك ثلاث مرات، يحتمل أن يكون قالها في ساعات مفترقة لكى يسمع قوله من يأتي بعد قوله الأول والثاني، ويحتمل أن يكون جرى في ذلك على عادته الله أنه إذا قال قولاً أعاده ثلاثًا، فيكون قال ذلك قولاً متقاربًا،

وقيام أبى قتادة عند قوله الأولى والشانى بعد أن جلس فى الأول والشانى لما كان يتحدد له من الأمل فى سلب قتيله بقول النبى الله عمل كان يتبت فى نفسه أنه مستحق لسلب ذلك القتيل لعلمه بقتله، ثم كان يجلس بعد ذلك عندما تبين له أنه لا يدفع إليه إلا ببينة، وكان عنده أن بينته على ذلك معدومة، وما الذى يثبت به هذا فى مثل تلك المواضع أما من شهد له شاهدان بأنه قتله، فلا خلاف فى ذلك.

واحتجاج أصحابنا بخبر أبى قتادة أنه دفعه إليه بقول واحد دون يمين، يدل على أنه يجوز أن يقبل فيه قول الواحد، إذ قال الإمام: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه. قال أبو بكر بعد ذلك للذى شهد له به: لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، فيعطيك سلبه، فأضاف السلب إلى ملكه بقول الشاهد الواحد، وإذا كان هكذا فطريقه طريق الخبر، لا طريق الشهادة.

مسألة: وأما إذا قال من قتل قتيلاً فله سلبه، ولم يشترط البينة، فقد قال ابن سحنون: من جاء برأس، فقال: أنا قتلته، فلقد اختلف فيه قوله، فعلى قوله الأول السلب له، وعلى قوله الآخر لا شيء له إلا ببينة.

فأما إن جاء بسلب، فقال: أنا قتلت صاحب هذا السلب، فلا يأخذ السلب إلا ببينة. ٣٨٤ ..... كتاب الجهاد

وجه القول الأول في التفريق بين الرأس والسلب في الأغلب لا يكون إلا بيد من قتله؛ لأنه أقرب إليه من غيره، وهو يمنع منه من أراده، وقد علم أن الإمام نفله سلبه، فهذا لا يشهد له.

وأما السلب، فليس كونه بيده شاهدًا له لأنه موضع سلب ولا يمنعه منه غيره؛ لأنه لا حق له فيه إلا كحقه.

وأما على القول الآخر، فلا فرق بينهما أنه لا يصدق صاحب الرأس ولا صاحب السلب.

قال القاضى أبو الوليد: إنه يجوز أن يقبل فى ذلك الشاهد الواحد على ما تقدم من احتجاج أصحابنا بقول أبى قتادة، وإلا فظاهر لفظ البينة يقتضى الشهادة، ولا يكون أقل من الشاهدين، ولا يجوز على هذا القول فى ذلك الشاهد واليمين؛ لأن الشهادة لا تتناول المال، وإنما تتناول القتل، وهو حكم فى الجسد.

فصل: وقوله: «فقال رسول الله على: مالك يا أبا قتادة» يحتمل أن يكون على أبا قيامه مرة بعد مرة اعتقد أنه ممن يستحق مثل هذا أو ممن في نفسه شبهة من استحقاقه، فإن كان مستحقاً له وجه استحقاقه، وهذاه إليه، فإن لم يكن على ذلك الوجه بين له أنه غير مستحق له أو تفضل عليه ابتداء، ويحتمل أيضًا أن يكون اعتقد فيه أن له حاجة، فمنعه الحياء من إبدائها، وتبعته حاجته على القيام إليها مرة بعد مرة، فأراد أن يسهل عليه استفتاح الكلام فيها.

فصل: وقوله: «فاقتصصت عليه» يريد أنه أورد عليه ما حرى لـه والواحب لقيامـه وحلوسه، فقال رحل من القوم: «صدق يا رسول اللـه وسلب ذلـك القتيـل عنـدى، فأرضه منه يا رسول الله».

وقول الرحل: «صدق» شهادة لأبى قتادة بقتله، وبإضافة السلب عندى إلى ذلك القتيل؛ لأن القاتل للقتيل يحتاج أن يبين وجهين، أحدهما: مباشرة قتله. والثانى: أن ذلك السلب له، إذا وحد السلب عليه ومعه، فإن قلنا إن كون رأس القتيل معه شهادة له يقبل قوله، فيحب أن يكون مع ذلك سلب القتيل بيده شهادة له به، هذا، إن قلنا إن طريقه طريق الخبر، فإنه ظاهر فيما يدعيه.

فصل: وقول ذلك الرحل: «وسلب ذلك القتيل عندى» عدة ورغبة إلى النبى الله في أن يهبه إياه من غير أن يكون قتله، ويعوض أبا قتادة من ذلك ما يرضى به.

فصل: وقوله رضى الله عنه: «لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، فيعطيك سلبه» يريد أبا قتادة من أسد المؤمنين، فأضافه إلى الله لما كان عمله لله كما قال تعالى: ﴿يشرب بها عباد الله ﴾ [الإنسان: ٦]، فأضافهم إلى الله تعالى لما كانوا عاملين له.

وقوله: «يقاتل عن الله ورسوله» يريد أنه يقاتل لتكون كلمتهما العليا ودينهما الظاهر، وأضاف السلب إلى القاتل بقوله: «فيعطيك سلبه» لما كان قد استحقه بقوله على: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» فاستحق بذلك كل قاتل سلب قتيله بعينه، وإنما وقف تسليمه لوحود البينة بذلك، ولما استحق أبو قتادة سلب ذلك القتيل بعينه ملك أعيان السلب، ولم يكن لأحد أن يعوضه منه إلا باختياره، فلذلك منع أبو بكر رضى الله عنه من أن يعطى غيره شيئًا من ذلك بغير رضاه، إن عوض منه.

فصل: وقوله: «يقاتل عن الله ورسوله» يقتضى أن كل من كان من المقاتلين على هذا الوجه مستحق سلب القتيل بما تقدم من قول النبى الله ورسوله، فإنه غير داخل تحت ذلك.

وقوله الله الله المحق، فأعطه إياه الله تصديقًا لقول أبى بكر بالمنع من أحذ الرحل لسلب قتيل أبى قتادة، وأمرًا له بإعطائه أبا قتادة ما كان عنده من سلبه الأنه الله ققد كان أوجبه له بقوله: من قتل قتيلًا، فله سلبه أغاطاه إياه الرحل، فباع أبو قتادة الدرع، وهذا يدل على أن ذلك كان من جملة ذلك السلب.

قال أبو قتادة: «فابتعت به مخرفًا»، والمحرف البستان فيه الفاكهـة من التمر وغيره، والخرفة هي الفاكهة.

وهذا يدل على أن التمر من جملة الفاكهة؛ لأنه سمى بساتين المدينة بها، وليس فيها شيء غير النخيل. وأما قوله تعالى: ﴿فيها فاكهة ونخل ورمان﴾ [الرحمن: ٦٨]، بعطف النخل والرمان على الفاكهة، فعلى معنى التأكيد، وكذلك قال تعالى: ﴿من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال﴾ [البقرة: ٩٨]، فعطف حبريل وميكائيل على الملائكة، وهما من أفاضل الملائكة.

فصل: وقوله: «وإنه لأول مال تأثلته في الإسلام» يريد بالمال هاهنا الأصل الذي لا ينقل ولا يحول؛ لأنه لا خلاف أنه قد ملك قبل ذلك ما يقع اسم مال من السلاح وغيرها، ويحتمل أن يريد بذلك غير ذلك من الأموال، ولكنه لم يكن اتخذها على معنى

٣٨٦ التأثل، وإنما اتخذها للحاجة إليها بالاستعمال كالثوب يلبسه وغير ذلك، فلم يكن على معنى التأثل.

رَجُلا يَسْأَلُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبْسِ عَنِ الْإِنْ شِهَابِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمدٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلا يَسْأَلُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبْسِ عَنِ الْأَنْفَالِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْفَرَسُ مِنَ النَّفَلِ، وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ، عَالَ: ثُمَّ عَادَ الرَّحُلُ لِمَسْأَلَتِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَلِكَ أَيْضًا ثُمَّ وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ، قَالَ: ثُمَّ عَادَ الرَّحُلُ لِمَسْأَلَتِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلِكَ أَيْضًا ثُمَّ وَالَ اللهُ تعالى فِي كِتَابِهِ: مَا هِلَيَ؟ قَالَ الْقَاسِمُ: فَلَمْ يَزَلُ قَالَ الرَّحُلُ صَبِيغٍ يَسْأَلُهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُحْرِحَهُ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِ أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ صَبِيغٍ يَسْأَلُهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُحْرِحَهُ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِ أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ صَبِيغٍ اللّهِ عَمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ.

الشرح: سؤال الرحل عبد الله بن عباس عن الأنفال ظاهره أننه سأله عن الأنفال المذكورة في قوله تعالى: ﴿يسألونك عن الأنفال قل الأنفال للمه والرسول [الأنفال: ١]، قال عكرمة ومجاهد وابن عباس: هي غنائم، قيل والأنفال جمع نفل، وإنما سميت الغنيمة نفلاً؛ لأنها تفضل من الله على الناس.

وروى عن ابن عمر وابن عباس أيضًا: أن الأنفال هي الزيــادات التــي يزيدهــا الأئمـة للناس إذا شاءوا ذلك، ولو كانت فيه مصلحة.

وقال الحسن: الأنفال ما شذ من العدو من عبد أو دابة للإمام أن يعطى ذلك من شاء، فمن قال: إن الأنفال هى الغنائم، قال: إن الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ﴾ [الأنفال: ٤١]، ومن قال بالقولين بعده جعلها محكمة، فإذا تقرر ما ذكرنا، واحتمل أن يكون سؤال الرجل عن الأنفال المذكور، فكان سؤاله عن معنى هذه اللفظة، ومقتضاها، فأجابه عبد الله بن عباس بذكرها ما يصح أن يكون منها، وهو بعضها، وإنما يكون هذا حوابًا لمن عرف أن الأنفال هى الزيادة التي ثبت بالشرع أو بالعرف في الشرع.

۱۰۲۷ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٤٧، وقال: هكذا هو الخبر في الموطأ عند جمهور الرواة. ورواه الوليد بن مسلم، عن مالك مثله، فقال في أخره: السلب من النفل، والفرس من النفل، يريد أنه للقاتل، وأظن أنه يريد لنفسه أقل من قول الوليد بن مسلم، فهو مذهبه ومذهب الأوزاعي شيخه والشافعي، ومن ذكرنا معهم. وليس ذلك في الموطأ في أحر هذا الحديث.

وأما من سأل عن نفس الأنفال فليس هذا جوابه، ولعل ذلك الرجل لم يتبين سؤاله، ولا تبين مراده، فاعتقد عبد الله بن عباس أنه لما كان يسأله عما قد حاوبه به أو لعله قد اقترن بسؤاله التأويل، وإظهار الإعجاب بقوله، وادعاء المعرفة بما سأل عنه، وانفراده بمعرفة ذلك ما اقتضى أن يجاوبه ابن عباس بما حاوبه به، أو لعله رأى أنه ممن لا يستحق السؤال عن هذه المسألة، وأنه ممن يجب عليه أن يسأله عن مسائل وضوئه وصلاته لقلة معرفته، فيغفل ذلك، ويقبل على السؤال عن مثل هذه المسائل التي لا تليق به، ولا يفهمهما، ولا يحتاج إلى معرفتها، فلذلك قال له ابن عباس: «أتدرون ما مثل هذا، مثل صبيغ الذي ضربه به عمر بالدرة».

وقصة صبيغ المذكور ما روى سعيد بن المسيب قال: جاء صبيغ التيمى إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه: فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرنى عن: ﴿والذاريات ذروا﴾ [الذاريات: ١]، قال: هى الرياح، قال: فأخبرنى عن ﴿فالحاملات وقوا﴾ [الذاريات: ٢]، قال: هى السحاب. قال: فأخبرنى عن ﴿فالجاريات يسوا﴾ [الذاريات: ٣]، قال: هى السفن، ثم أمر به فضربه مائة، وجعله فى بيت، فلما برأ دعا به فضربه مائة أخرى، وحمله على قتب، وكتب إلى أبى موسى الأشعرى: امنع الناس من بحالسته، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف له بالأيمان المغلظة ما يجد فى نفسه مما كان يجد شيئًا، فكتب فى ذلك إلى عمر، فكتب عمر: ما إخاله إلا قد صدق، فخل بينه وبين بحالسته الناس.

سُئِلَ مَالِك عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيلا مِنَ الْعَدُوِّ، أَيكُونُ لَهُ سَلَبُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الإَمَامِ؟ قَالَ: لا يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الإَمَامِ إِلا عَلَى وَجْهِ يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الإَمَامِ إِلا عَلَى وَجْهِ يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الإَمَامِ إِلا عَلَى وَجْهِ لَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الإَمَامِ إِلا عَلَى وَجْهِ لَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الإَمَامِ إِلا عَلَى وَجْهِ الإجْتِهَادِ، وَلَمْ يَنْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلا فَلَهُ سَلَبُهُ» إِلا يَوْمَ حُنَيْن.

الشرح: وهذا كما تقدم من أن سلب المقتول لا يكون للقاتل إلا بإذن الإمام، وهو قوله في العموم: «ومن قتل قتيلاً فله سلبه» وقوله في الخصوص لرجل بعينه: إن قتلت قتيلاً فلك سلبه، وإن قتلت فلانًا لرجل من المشركين فلك سلبه أو يقول من قتل قتيلاً من بني فلان من المشركين، فله سلبه، فيكون ذلك على حسب ما قاله، ولا يكون لغيره، وإنما يحب للإمام أن يقوله على ما يؤديه إليه اجتهاده من النظر للمسلمين.

فصل: وقوله: «ولم يبلغني أن رسول الله على قال من قتل قتيـ الا فلـ ه سلبه إلا يـوم

حدين الجهاد عدين أحدهما: أنه إذا كانت المغازى قبل حنين وبعده عريت من هذا القول، ومن هذا الحكم، فلم يكن لمن قتيل قتيلاً سلبه إلا يوم حنين، فإن ذلك يقتضى أن ذلك لا يكون إلا بإذن الإمام وحكمه، وأنه إن قاله، وحكم به، نفذ حكمه به، وإن لم يقله لم يكن لمن قتل قتيلاً سلبه.

والمعنى الثانى أن قوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فيان الله خمسه ﴾ [الأنفال: ٤١]، وأجمع المسلمون على أن أربعة أخماسه للغاغين من هذه الآية، وهذه الآية نزلت في غزوة بدر.

\* \* \*

### ما جاء في إعطاء النفل في الخمس

١٠٢٨ - مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّـهُ قَـالَ: كَـانَ النَّـاسُ يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنَ الْحُمُسِ.

قَالَ مَالِك: وَذَٰلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِي ذَٰلِكَ.

الشوح: وهذا كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله: الناس كانوا يعطون النفل، وهو الزيادة على أنصبائهم من الخمس؛ لأنه لا يجوز أن يعطوا من غيره؛ لأن الخمس معرض لمثل هذا إنما هو موقوف لمصالح المسلمين، وليعط منه ما ينتفع به المسلمون.

وأما أربعة أخماس الغنيمة، فهو لقوم معينين، وهو مبنى على المساواة لا يفضل فيه أحد لغناء، ولا ينقص منه أحد لقلة غناء، وهو أحب الأقوال إلى مالك هذا يقتضى أنه أحب إليه من قول من قال غير الخمس، ولا يخمس، وإنما يخرج أولا الأنفال للقاتلين، ثم يخمس الباقى، وليس معنى قوله أن هذا القول أحب إليه من الآخير أن الآخير عنده

١٠٢٨ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٤٨.

قال يحيى: وسُئِلَ مَالِك عَنِ النَّفَلِ، هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّل مَغْنَمٍ؟ قَالَ: ذَلِكَ عَلَى وَحُهِ الاجْتِهَادِ مِنَ الإمَامِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْقُوفٌ إِلا اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الاجْتِهَادِ مِنَ الإمَامِ فِي أَوَّلِ مَعْنَمٍ وَفِيمَا بَعْدَهُ أَلَى المَّامِ فِي أَوَّلِ مَعْنَمٍ وَفِيمَا بَعْدَهُ أَلَى الْمَامِ فِي أَوَّلِ مَعْنَمٍ وَفِيمَا بَعْدَهُ أَلَى اللَّهِ المَامِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى وَجْهِ الاجْتِهَادِ مِنَ الإمَامِ فِي أَوَّلِ مَعْنَمٍ وَفِيمَا بَعْدَهُ أَنْ

الشرح: قوله: «أنه سئل عن النفل هل يكون في أول مغسم» معناه أن ينفل قوسًا يخصهم بشيء من الغنيمة لأمر ينفردون به سرية أو نحوها مثل أن يبعث سرية، وينفلها الربع بعد الخمس، فإن ذلك لها لأنه أمر قد حكم لها به الإمام، وحكمه نافذ.

مسألة: فلو غنمت هذه السرية، ثم لقيها عسكر آخرللمسلمين أخرجه الخليفة إلى جهة أخرى، فإن كانت السرية ضعيفة عن النفوذ بما غنمته، ولم يكن لها من العسكر الذى انفصلت عنه عون على ذلك، فإن العسكر الثاني يشركهم في النفل والغنيمة، فما صار للسرية من نفل أخذته، وما صار لها من مغنم ضم إلى ما يأتي العسكر الأول من المغانم، وإن كانت السرية قوية على التخلص لم يشركهم العسكر الثاني في نفل ولا سهم.

<sup>(\*)</sup> ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ١٦٧/١٤ وقال: احتلف العلماء في النفل في أول مغنم، وفي النفل في العين من الذهب والورق: فلهب الشاميون إلى لا نفل في أول مغنم، وهم: رحاء بن حيوة، وعبادة بن نسى، وعدى بن عدى الكندى، ومكحول، وسليمان بن موسى، والأوزاعي، ويزيد بن يزيد بن حابر، والقاسم بن عبد الرحمن، ويزيد بن أبى مالك، وقال الأوزاعي: السنة عندنا أن لا نفل في ذهب ولا فظة، ولا لؤلؤ. وهو قول مالك، وسليمان بن موسى، وسعيد بن عبد العزيز. وأنكر أحمد بن حنبل قول الشامين: لا نفل إلا في أو مغنم. قال أبو عمر: لما أرى مالك، رحمه الله، احتلاف الناس في النفل في أول مغنم، وفيما بعده، ولم ير في شيء من أقوالهم حجة توجب المصير إليها، فجاز النفل للوالى على حسب ما يؤديه إليه احتهاده، كان في أول مغنم أو غيره. هذا ويكون ذلك من الخمس على ما ذكره سعيد بن المسيب. وروى محمد بن سيرين أن أنس بن مالك كان مع عبيد الله ابن ما ذكرة في غزاة، فأصابوا شيئًا، فأراد عبيد الله أن يعطى أنسًا من الشيء قبل أن يقسم، قال أس: لا ولكن أعطني من الخمس، فقال عبيد الله أن يعطى أنسًا من الشيء قبل أن يقسم، قال أس: لا ولكن أعطني من الخمس، فقال عبيد الله: لا إلا من جميع غنائم، فأبي أنس أن يقبل،

، ٣٩ ..... كتاب الجهاد

مسالة: وإن أنفذ الأمير سرية على أن الربع بعد الخمس نفل لهم، فلما فصلت أشهد أنه قد أبطل ذلك، فقد قال سحنون: له ذلك، ما لم يغنموا ولا يكون له ذلك بعد أن يغنموا.

فصل: وقوله: «أن ذلك على وجه الاجتهاد، ليس فيه حد معروف» يريد أنه على وجه الاجتهاد من الإمام في مصالح المسلمين، وما يعود لنافعهم، «ليس فيه حد معروف» يريد مؤقت يلزم المصير إليه على كل حال؛ لأن ما كان مصروفًا إلى اجتهاد الإمام يفعله إذا رأى ذلك، ويتركه وما حد بالشرع ليس له النظر فيه، ولذلك لما كان الخمس من المغنم لله ولرسوله مؤقتًا لم يكن للإمام أن يزيد فيه، ولا ينقص منه باحتهاده، ولما كان أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين على السواء لم يكن للإمام أن يزيد منا من ذلك أحدًا لغنائه، ولا ينقص من حظه لضعفه لرأى يراه، ولا لمصلحة يعتقدها. وأما النفل، فله الزيادة فيه والنقص منه، فبان الفرق بينهما.

ولو كان الأمر لازمًا في كل غزوة لحكم به النبي في سائر مغازيه كما حكم به يوم حنين، ولما أثبت أنه حكم به في بعض المواطن، ولم يبلغنا أنه حكم به في بعض ولو حكم به لبلغلنا كما بلغ حكمه بذلك يوم حنين، ثبت أنه إنما يحكم به في بعض المواطن لما كان يرى فيه من المصلحة في ذلك اليوم، ولا يحكم به في غيره لما كان يرى من المصلحة في ذلك اليوم.

فصل: وقوله: «وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده» يريد أنه قد يرى الإمام وجه الصواب في أن يأمر به في أول المغنم، وهو ما ذكرناه من أن ينفل السرية، فيعطيها ثلث ما يغنمه أو ربعه تختص به دون الجيش لما يرى من المصلحة في ذلك للسرية والجيش وغيرهم، قد يرى الصواب أن يحكم به في آخر المغنم على حسب ما فعل يوم حنين، فيفعل ذلك في آخر المغنم، والله أعلم.

١٠٢٩ - قال مَالِك: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَقُولُ: لِلْفَرَسِ سَهُمَانِ وَلِلرَّجُلِ سَهُمَّ.

قَالَ مَالِك: وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ ذَلِكَ.

الشرح: يريد للفرس سهم يخصه، وهذا يقتضى أن للفارس ثلاثة أسهم وللراحل سهم واحد؛ لأنه إذا كان للفرس خاصة سهمان، وللراحل الذي يركبه سهم كالرحل المفرد، فإنه يكون للفارس ثلاثة أسهم، وبهذا قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: للفرس سهم واحد ولفارسه سهم واحد، فللفارس سهمان، وللراحل سهم.

والدليل على ما نقوله ما روى أبو داود عن أحمد بن حنبل، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله الله أسهم لرحل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمًا له، وسهمين لفرسه (١)».

ودليلنا من جهة المعنى ما ذكره الشيخ أبو بكر أن الفرس لما كانت مؤنته أكثر من مؤنة فارسه، وغناؤه أكثر من غناء الفارس، زيد في القسم من أجل ذلك.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فإنه يسهم للفرس الرهيص يدرب به كذلك. قال مالك: فأما المريض، فاختلف أصحابنا في سهمه، فقال مالك: يسهم له. وقال أشهب وابن نافع: لا يسهم له.

وجه القول الأول أنه على حالة يرجى برؤه ويترقب الانتفاع بـ كالذى يصيبـ القيء الخفيف. ووجه القول الثانى أنه لا يمكن القتال عليه الآن، فأشبه الكسير.

مسألة: وأما الكسير يدرب كذلك، فلا خلاف أنه لا يسهم له، ولو أصابه ذلك بعد الإدراب لا سهم له، قاله أشهب وأصبغ.

١٠٢٩ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٤٩.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ٤٢٢٨. الترمذى حديث رقم ١٥٥٤. أبو داود حديث رقم ٢٧٣٣. أبو داود حديث رقم ٢٧٣٣. أحمد في المسند حديث رقم ٢٤٣٤، ٩٧٩٤. الدارمي حديث رقم ٢٤٤٧.

وقوله: أنه لا يسهم لـه إذا أصابه بعد أن أدرب، ليس بمقتضى قـول مـالك، وإنمـا مقتضى قول مالك أنه إنما يسهم له إذا أصابه بعد حضور القتال بـه، وإنمـا ذلـك القـول مبنى على قول ابن الماحشون، وهو ينحو إلى قول أبى حنيفة.

وسُئِلَ مَالِكَ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَ بِأَفْرَاسٍ كَثِيرَةٍ، فَهَـلْ يُقْسَـمُ لَهَـا كُلِّهَـا؟ فَقَـالَ: لَـمُ أَسْمَعْ بِذَلِكَ، وَلا أَرَى أَنْ يُقْسَمَ إِلا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيْهِ.

الشرح: وهذا كما قال أن من حضر بأفرس كثيرة فكان ممن يسهم له، فإنه لا يسهم له منها إلا مع فرس واحد، ولا يسهم لسائرها، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل: يسهم لفرسين، ولا يسهم لأكثر مسن ذلك، وبه قال ابن وهب من رواية سحنون عنه.

والدليل على ما نقوله أنه إنما يسهم لفرس يركبه فارس، وأما فرس لا يركبه أحد، ولا يقاتل عليه، فلا منفعة فيه، وهذا الفارس إذا كانت عنده عدة أفراس، فإنه لا يمكنه أن يقاتل على اثنين منها في وقت واحد، ولا يكون فارس يركب فرسين في وقت واحد، ولا يكون فارس يركب فرسين في وقت واحد.

مسألة: وإذا كان الفرس بين رحلين، فسهماه للذى حضر به القتال، وإن كان الآخر ركبه في أكثر طريقه، وعليه للآخر أجرته، وإن شهدا عليه القتال جميعًا، فلكل واحد منهما بمقدار ما حضر عليه من ذلك، وعليه نصف الإحارة، قاله مالك في كتاب ابن سحنون.

ووجه ذلك أن المراعى في استحقاق السهم حضور القتال، فكان أحقهما بسهمى الفرس من حضر عليه القتال، وعليه نصف الأجرة كالذي يعمل على الدابة بينه وبين شريكه، فإن له ما أصاب في ذلك العمل، وعليه نصف كراء الدابة في مثل ذلك العمل.

قَالَ مَالِك: لا أَرَى الْبَرَاذِينَ وَالْهُجُنَ إِلا مِنَ الْحَيْلِ لاَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَالْحَيْلُ وَالْبُعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ [النحل: ٨] وقَالَ: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلُ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللَّهِ وَعَدُو كُمْ ﴾ [الانفال: ٦٠] وأنا أرى الْبَرَاذِينَ وَالْهُجُنَ مِنَ الْحَيْلِ إِذَا أَجَازَهَا الْوَالِى،

الشرح: وهذا كما قال أن البراذين والهجن من الخيل. قال ابن حبيب: البراذين هي العظام، يريد الخلقة الغليظة الأعضاء، وليست العراب كذلك، فإنها أضمر وأرق أعضاء وأحلى خلقة. وأما الهجن، فهي التي أبوها عربي، وأمها من البراذين، فهي من الهجن.

وذهب مالك رحمه الله في قوله هذا إلى أحد معنيين، أحدهما: أن اسم الخيل واقع على جميعها، وإن افترقت في أنواعها، فمنها العراب، ومنها الهجن، والمعنى أن يريد أنها من الخيل أي أن حكمها حكمها، وإن لم يكن اسم الخيل يتناولها.

ومن ذلك ما روى عن النبي الله أنه قال: «إن الأشعريين إذا أملقوا جمعوا أزوادهم وتساووا فيها، فهم منى، وأنا منهم» (٢) لم يرد أنه من الأشعريين في النسب، ولا أنهم من قريش، وإنما أراد أن خلقهم في المساواة أقرب الأخلاق إلى خلقه الكريم العظيم

واستدلال مالك بالآية على أنه أراد أن اسم الخيل يتناول البراذين والهجن؛ لأنه تعالى قال: ﴿والخيل والبغال والحمير﴾ [النحل: ٨]، فالظاهر أنه استوعب ذكر الحيوان المشار إلى ركوبه، والحمل عليه ليعدد نعمه علينا بذكر الأنعام، وما نحمل عليه منها ثم ذكر الخيل والبغال والحمير، فالظاهر أنه استوعب هذا الجنس، ولم يذكر الهجن ولا البراذين، فدل ذلك على أن اسم الخيل يتناولها.

فصل: وقوله: «وقال: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية» ومعنى ذلك أنه إذا ثبت بالآية المتقدمة أن الهجن والبراذين من الخيل، ثم قال تعالى: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ثبت أن البراذين والهجن مما سمى الله؛ لأنها مما قد أمر الله بأن يربط في سبيل الله ليذهب بها إلى العدو.

فصل: وقول مالك: «وأنا أرى أن البراذين والهجن مين الخيـل إذا أجازهـا الـوالى»

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى حديث رقم (٢٤٨٦) من حديث أبى موسى بلفظ: «إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عبالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم منى وأنا منهم». وكذلك أخرجه مسلم بهذا اللفظ حديث رقم ٢٥٠٠.

ووجه ذلك أن هذا المقصود من الخيل الكر والفر عليها والطلب بها، ولم يشترط ابن حبيب إجازة الوالى لها، وإنما اشترطه مالك لئلا يكون من التخلق والدناءة بحيث لا يتنفع بها، ولا يمكن القتال عليها، فمثل هذا يجب أن لا يجيزه الوالى. وقال الشيخ أبو بكر: إذا لم يكن بها عيب لا يقاتل على مثلها.

قال القاضى أبو الوليد، رحمه الله: ذلك عندى إلى العيب إذا كان العيب أمرًا ثانيًا لا يرجى برؤها منه. وأما ما يرجى برؤها منه بالقرب كالرهيص، فإنه لا يمنع السهم. قال سحنون: وإذا دخل دار الحرب بفرس لا يقدر أن يقاتل عليه من كبر أو ممن صعب لا يركب، فهو راجل، ولم يكن ينبغى للإمام أن يجيزه، فهذا يدل على أن على الإمام أن يجيزه، فهذا يدل على أن على الإمام أن يتفقد أمر الخيل، فيميز منها ما يجب إحازته، ويسرد منها ما يجب رده مما لا منفعة فيه، ولا يمكن القتال عليه.

مسألة: وإناث الخيل بمنزلة ذكورها يسهم لها، رواه ابن عبد الحكم عن مالك.

ووجه ذلك أنه يمكن عليها القتال والطلب ما يمكن على ذكورها، فوجب أن يسهم لها كما يسهم للذكور.

مسألة: وأما صغار الخيل لا مركب فيها، ولا حمل، فلا يسهم لها، فإن كان فيه القوة على ذلك أسهم له، قاله ابن حبيب .

ووجه ذلك أن هذا مما لا يقاتل على مثله، ولا ينتفع به في فرار ولا طلب، فلا يسهم له كالكثير.

فرع: ولو دحل بفرس صغير، فبقى فى أرض العدو حتى كبر وصار يقاتل عليه، فله من يومئذ سهم فرس دون ما قبل ذلك، رواه ابن سحنون عن أبيه بمنزلة من بلغ من الصبيان بأرض العدو، فلا سهم له، إلا فيما غنموا بعد ذلك.

مسألة: وأما راكب البغل والحمار أو البرذون الذى لا يجيزه الوالى، فإنه لا يسلهم لله ولا يرضخ له.

فصل: قال: «وقد قال سعيد بن المسيب، وسئل عن البراذين هبل فيها من صدقة، فقال: وهل في الخيل من صدقة البراذين،

كتاب الجهاد .....

فأحاب بنفى الصدقة عن الخيل اقتضى ذلك أن البراذين عنده من الخيل، وإلا كان بحيبًا عن غير ما سئل عنه، وهذا لا يجوز، فثبت بذلك أن البراذين من جملة الخيل، واسم الخيل يتناولها، ولذلك فهم من سعيد بن المسيب نفى الزكاة عن البراذين بنفيها عن الخيل، والله أعلم.

#### \* \* \*

### ما جاء في الغلول

قال ابن قتيبة: سمى غلولاً؛ لأن من أخذه كان يغله فى متاعه أى يدخله فى أضعافه، ومنه سمى الماء الجارى من الشجر غللاً. وقال يعقبوب: يقال فى المغنم غل يغل، وغل يغل إذا خان.

• ١٠٣٠ حَالِك، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِهِ بْنِ شَعْيبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ حَمْرِهِ بْنِ شَعْيبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ حَمْرِهِ بْنِ صَدَرَ مِنْ حُنَيْنٍ، وَهُوَ يُرِيدُ الْجِعِرَّانَةَ، سَأَلَهُ النَّاسُ حَتَّى دَنَتْ بِهِ نَاقَتُهُ مِنْ شَعَرَةٍ، فَتَشَبَّكُتْ بِرِدَائِهِ حَتَّى نَزَعَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ (رُدُوا عَلَى رَدُائِي، أَتَحَافُونَ أَنَّ لا أَفْسِم بَيْنَكُمْ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالَّذِى نَفْسِى بِيلِهِ لَوْ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ سَمُرِ تِهَامَةَ نَعْمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لا تَحدُونِي بَحِيلا وَلا حَبَانًا وَلا كَذَابًا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ سَمُر تِهَامَة نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لا تَحدُونِي بَحِيلا وَلا حَبَانًا وَلا كَذَابًا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ سَمُر تِهَامَة نَعْمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لا تَحدُونِي بَحِيلا وَلا حَبَانًا وَلا كَذَابًا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ سَمُر تِهَامَة نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لا تَحدُونِي بَحِيلا وَلا حَبَانًا وَلا كَذَابًا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ سَمُر تِهَامَة نَعْمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لا تَحدُونِي بَخِيلا وَلا حَبَانًا وَلا كَذَابًا اللهُ عَلَيْكُمْ وَالْمِخْيَطَ، فَإِنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ وَالْمَ وَالْمَوْمِ وَبَرَةً مِنْ الْقَيَامَةِ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَا مِثْلُ هَلَا وَالْمَحْمُ وَلا مِثْلُ هَذِهِ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلا مِثْلُ هَذِهِ عَلَيْكُمْ وَلا مِثْلُ هَا لَكُ عُمُسُ ، وَالْحُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ (١٠).

١٠٣٠ - المحرجه النسائي في الصغرى حديث رقم ٣٦٢٦، قسم الفيء ٤٠٦٨. وأبو داود في الجهاد حديث رقم ٢٣١٩. البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٨١٤٦/١٣. وذكره الهيئمي في بحمع الزوائد ٢٣٨٥، وعزاه للطبراني في الأوسط. وذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٥٥٠.

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر فى التمهيد ٣٨٣/٦: لا خلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، وقد روى متصلاً، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده، عن النبى المساق وأتم ألفاظ من رواية الثقات. وروى هذا الحديث أيضا الزهرى، عن عمر ابن أحى محمد بن حبير بن مطعم، عن أبيه. ورواه معمر عمر ابن أحى محمد بن حبير بن مطعم، عن أبيه. ورواه معمر

٣٩٦ ..... كتاب الجهاد

الشرح: قوله: «إن رسول الله على حين صدر من حنين» يريد حيث أصاب هوازن، فأظفره الله بهم، وغنم أموالهم وذراريهم فصدر، يريد الجعرانة، وهي طريقه إلى مكة، ولعله أراد أن يعتمر منها، وحنين يقرب من الجعرانة، فسأله الناس، قسم تلك الغنائم، وضايقوه في طريقه لإلحاحهم عليه بالمسألة حتى ألجوه إلى سمرة، فدنت ناقته منها فعلقت بردائه، وهو الثوب الذي يلقيه على ظهره، فنزعه عن ظهره.

فصل: وقوله على: «ردّوا على ردائى» يريد ثوبه الذى انتزعته السمرة منه «أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم» (٢) يريد الإنكار لكثرة سؤالهم إياه؛ لأن ذلك سؤال من يخاف أن يمنع حقه.

وأما من كان له حق في الغنيمة يتيقن أنه سيعطاه ويستوفيه، فلا يجب أن يسأل، ومن لم يكن له حق في الغنيمة، فيستغنى عن الإلحاح لما علم من حال النبي الله وأنه سيعطى من له سهم سهمه، ويعطى من لا سهم له من الخمس على قدر ما يستحقه، وتلك قسمة أحرى في الخنمس تتناول من له حق في الغنيمة، ومن لا حق له فيها.

فصل: وقوله على سبيل الإنكار عليهم لفعلهم، وكثرة إلحاحهم عليه بالسؤال بينكم» قسمه على سبيل الإنكار عليهم لفعلهم، وكثرة إلحاحهم عليه بالسؤال فيما قد عرف من حاله أنه لا يمنعه حتى أنهم قد اعتقدوا فيه المنع، وهذا مما لا يفعله فقهاء الصحابة ولا فضلاء المهاجرين والأنصار، وإنما يفعله قوم من المؤلفة قلوبهم أو ممن قرب إسلامه، ولم يتمكن الفقه بعد في نفسه، ولا عرف أن على النبي من أحكام الشريعة تفريقه أربعة أخماس من الغنمية على الغانمين، ورد الخمس عليهم، وعلى غيرهم من المؤمنين، فأقسم الله كان ما أفاء الله عليهم في الكثرة مثل سم تهامهة نعما لما منعه ذلك أن يقسمه بينهم.

<sup>-</sup> ویونس بن یزید، عن ابن شهاب، عن عمر بن محمد بن حبیر بن مطعم، عن أبیه، عن حـده. وروی أیضًا عن ابن کعب بن مالك، عن أبیه، عن النبی شخصًا.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر في التمهيد: قسمة الغنائم في دار الحرب موضع اعتلف فيه العلماء، فنه مالك والشافعي والأوزاعي وأصحابهم إلى أن الغنائم يقسمها الإمام على العسكر في دار الحرب، قال مالك: وهم أولى برخصها. وقال أبو حنيفة: لا تقسم الغنائم في دار الحرب. وقال أبو يوسف: أحب إلى ألا تقسم في دار الحرب إلا أن لا يجد حمولة فيقسمها في دار الحرب. قال أبو عمر: القول الصحيح في هذا المسألة ما قاله مالك والشافعي والأوزاعي، ولا وحه لقول من خالفهم في ذلك من معنى صحيح، مع ثبوت الأثر عن النبي على بخلافه.

كتاب الجهاد ......

فصل: وقوله على: «ثم لا تجدونسى بخيلاً، ولا جبانًا، ولا كذابًا» يحتمل أن تكون هاهنا «ثم» بمعنى السواو، فيكون تقديره إنى أقسم عليكم ما أفاء الله عليكم، ولا تجدونى بخيلاً بشىء من ذلك، ولا تجدونى جبانًا ولا كذابًا، ويحتمل أن تكون «ثم» على بابها فى الترتيب والمهلة، فيكون معنى ذلك أنى أقسم عليكم جميع ما أفاء الله عليكم، ثم لا تجدونى بعد هذا بخيلاً بما يكون لى منعه وصرفه إلى سواكم ولا كذابًا ولا جبانًا، وخص هذه الصفات بنفيها عن نفسه.

قال بعض المفسرين: لأن وجود أضدادها من الجود والصدق والشجاعة من صفات الإمام، فنفى الله عن نفسه النقائص التي لا يصح أن تكون في الإمام، ولا يصح أن يكون إماما من كانت فيه.

وعلى هذا ما قاله عمر أن صفات الإمام أكثر من هذه الصفات، وهي إحدى عشرة صفة، فقد كان يجب على هذا أن ينفي عن نفسه أضداد جميعها.

قال القاضى أبو الوليد، رحمه الله: والأظهر عندى أن يكون إنما نفى عن نفسه هذه الثلاث الخلال؛ لأنها مختصة بالحالة التي كان عليها لأنهم كانوا سألوه ما أفء الله من الغنائم والمال، فأقسم أنه يقسم جميعها بينهم، ولا يجدوه بخيلاً ولا كذابًا فيما يعد به من قسمتها ولا جبانًا يحتمل أن يريد به عن عدو يظهر في الله عليه، وأغنم مثل هذه الغنيمة وأكثر منها، ويحتمل أن يريد جبانًا عن السائلين له وأن قسمته الفيء عليهم لا يفعله عن حبن وضعف عن منعه، وإنما يفعله طاعة لله تعتالي في أمره، وتفضلاً على أمته.

فصل: وقوله: «فلما نزل رسول الله فقام في الناس، فقال: أدّوا الخائط والمخيط» يريد لما نزل من مركبه ذلك، ولعل نزوله كان بالجعرانة لقسمة الغنائم وكانت الجعرانة إذا ذاك دار حرب، وهذا يقتضى أن قسمة الغنيمة إنما تكون في دار الحرب، وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يقسم في دار الحرب.

والدليل على صحته في الحرب ما ذهب إليه مالك.

مسالة: وأما «الخائط والمخيط»(٢)، فإن الخائط واحد الخيوط والمخيط الإبرة، ومن

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد السبر في التمهيد ٣٨٥/٦: أدوا الحياط والمحيط، فإن الحياط قلد يكون الحيوط، وقد يكون الحيوط، وقد يكون الحياط والمحيط بمعنى واحد وهي الإبرة، ومنه قول الله عز وحل: ﴿حتى يلج الجمل في سم الحياط﴾. يعنى ثقب الإبرة، ولا خلاف أن المحيط، بكسر الميم، الإبرة. -

رواه الخياط، فقد يكون الخياط الخيوط، ويكون الإبرة، قال الله تعالى: ﴿حتى يلج الجمل في سم الخياط﴾ [الأعراف: ٤٠].

ومعنى ذلك الأمر بأداء القليل التافه، وإذا وحب رد القليل، فبأن يجب رد الكثير الذى له القدر، والقيمة أولى، وهذه المسألة كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَهُلُ الْكُتَابُ مِنْ أَنْ تَأْمَنُهُ بِقَيْطًار يُؤْدُهُ إِلَيْكُ ﴾ [آل عمران: ٧٥].

فمن أدى القنطار، فهو أقرب إلى أن يؤدى الدينار، ومن لم يؤد الدينار، فهو أبعد إلى أن يؤدى القنطار، فإذا وحب أداء الخيط والإبرة من الغنيمة، فبأن يجب أداء الشوب والعين أولى وأحرى.

وفى الموازية وسع ابن القاسم فيما لا ثمن له مثل الخرقة يرقع بها أو الخيط يخيـط بـه أو مسلة أو إبرة، فقال: له أن ينتفع به، وقاله أصبغ، وقال؛ لا خلاف فيه.

قال مالك: والذي يرد الخيط والكبة ومثله مما ثمنه دانق وشبهه أحاف أن يراثى بذلك، وليس يضيق على الناس.

وروى أشهب عن مالك فى العتبية: ما كان ثمنه درهم ونحوه له أن يحبسه ولا يبيعه، فمعنى قوله ﷺ: «أدوا الخائط والمحيط» إنما هو على وجه المبالغة لا على معنى إنما يقع عليه اسم حيط من وبر أو أقل من ذلك يجب نقله ورده إلى الغنائم.

وهذا كما قال ﷺ: «ما لى مما أفاء الله عليكم، ولا مشل هذا ثم تناول وبرة من الأرض»، ومعلوم أن مثل هذا لا يجب أداؤه، ولا يكن الاحتراز منه، ومن أحذه من بعير غيره لغير أذى، فلا يأثم بذلك.

فصل: قوله على: «فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة» الغلول السرقة من المغنم، فمن حان منه شيئًا، فقد غل وأما الشنار، فهو العيب والعار. وقال أبو عبيدة: الشنار العيب والعار. وأنشد للقطامي:

# ونحن رعيسة وهمم رعساة ولحولا رعيهم شنع الشنار

= وقال الفراء: ويقال: حياط ومخيط، كما قيل: لحاف وملحف، وقناع ومقنع، وإزار ومئزر، وقرام ومقرم؛ وهذا كلام حرج على القليل، ليكون ما فوقه أحرى بالدخول فسى معناه؛ كما قال الله عز وحل: ﴿فَمَن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره ﴾. ومعلوم أن من يعمل أكثر من مثقال ذرة أحرى أن يراه. وفي هذا الحديث دليل على أن الغلول كثيره وقليله حرام نار، قال الله عز وحل: ﴿ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ﴾.

فصل: وقوله: «ثم تناول من الأرض وبرة من بعير أو شيئًا» يريد ما هو غاية فى النذارة والقلة والقدز، ثم قال على: «والذى نفسى بيده ما لى مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» يريد أن أربعة أخماسه لهم لا حق له على فيه، وإنما له أحذ الخمس، فهو له معنى التصرف والاجتهاد فى رده عليهم ولذلك قال: «والخمس مردود عليكم» يريد ذلك الخمس؛ لأنه ليس فى الغنيمة شىء يوصف بالخمس ينفرد بحكم غير الخمس الذى تقدم ذكره، وهذا يدل على أن الخمس إنما يصرفه الإمام على قدر ما يرى من اجتهاده فى مصالح المسلمين، وأنه ليس فيه حق معين لأحد.

ابْنَ خَالِدٍ الْحُهِنِيُّ قَالَ: تُوفِّي بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ زَيْدَ ابْنَ خَالِدٍ الْحُهَنِيُّ قَالَ: تُوفِّي رَجُلٌ يَوْمَ حُنَيْنِ، وَإِنَّهُمْ ذَكَرُوهُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى، فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِلْلِكَ، وَيُدُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِلْلِكَ، فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ خَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». قَالَ: فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ خَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». قَالَ: فَنَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فَرَوْدَ مَا تُسَاوِينَ دِرْهَمَيْنِ.

الشرح: قوله: «توفي رجل يوم حنين»(١) كذا وقع في كثير من النسخ، وهو غلط،

۱۰۳۱ - أحرجه النسائى فى الجنائز ۱۹۳۲. وأبو داود فى الجهاد ٢٣٣٥. وابن ماحه فى الجهاد ٢٨٣٨. وأحمد فى مسند الأنصار ٢٠٦٨٦. والبيهقى فى الكبرى ١٠١/٩ عن زيد بن حالد الجهنى. والحاكم فى المستدرك ٢٠٢/٢ عن زيد بن حالد الجهنى. والطبرانى فى الكبير ٢٦٢/٥ عن زيد بن حالد الجهنى. والبيهقى فى الدلائل ٢٥٥/٤ عن زيد بن حالد الجهنى. والطحاوى فى المشكل ١٦٢/١ عن زيد بن حالد الجهنى.

قال ابن عبد البر فى التمهيد ٢٧٨/٦: هكذا فى كتاب يحيى وروايته: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، أن زيد بن حالد لم يقل عن أبى عمرة، ولا عن ابس أبى عمرة، وهو غلط منه، وسقط من كتابه ذكر أبى عمرة، واختلف أصحاب مالك فى أبى عمرة، أو ابن أبى عمرة فى هذا الحديث أيضا: فقال القعنبي وابن القاسم ومعن بن عيسى وأبو المصعب وسعيد بن عفير، وأكثر النسخ عن ابن بكير كلهم، قالوا: فى هذا الحديث عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن أبى عمرة، أن زيد بن حالد الجهنى، قال: توفى رحل، فذكروا الحديث.

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٧٩/٦: كان عند أكثر شيوحنا في الموطأ عن يحيى في -

والصواب يوم عيبر، و عدت رواه الم بهاف ويتمان على قصف عنه عال. "هو بعث خرزات من خرز يهود، والقصة مشهورة، وإنما كان ذلك إذ فتحت خيبر.

وقوله على صاحبكم» امتناعًا مما قصدوه، فذكر ذالك له من الصلاة عليه وقد علم من حاله على أنه لا يمتنع من الصلاة إلا على من لا ترضى حاله، وأنه قد علم أنه أحدث حدثًا يمنعه من الصلاة عليه، إما بخبره بذلك عند من يشهد عليه أو بوحى يوحى إليه وهذه سنة فى امتناع الأئمة، وأهل الفضل من الصلاة على أهل الكبائر على وجه الردع والزجر عن مثل فعلهم، وأمر غيره بالصلاة عليه دليل على أن لهم حكم الإيمان لا يخرجون عنه بما أحدثوه من معصية.

وقد روى ابن الماجشون عن أبيه عن معن عن مالك أنه قال: لا بأس أن يصلى على من غل، وذلك يحتمل وجهين، أحدهما: أن يريد به أن يصلى عليه غير الإمام. والشانى أن الإمام مخير، إن شاء صلى، وإن شاء ترك، وأن ما فعل النبى أن من الامتناع من الصلاة على من غل لم يكن على وجه المنع من الصلاة عليه وإنما كان ذلك لأنه رأى ذلك في ذلك الوقت أفضل، وأن لمن رأى الصلاة في وقت تكون الصلاة أفضل أن يصلى، وقد قال أن في الصلاة على المنافقين: «إنى خيرت فاخترت» (٢).

## فصل: وقوله: «فتغيرت وجوه الناس» يحتمل أن يريد به وجوه المؤمنين لامتناعــه عليه

حهذا الحديث: «توفى رحل يوم حنين»، وهو وهم، وإنما هـ و يـ وم حيـبر، وعلى ذلك جماعـة الرواة، وهو الصحيح، والدليل على صحته قوله: فوحدنا خرزات من خرزات يهود، ولم يكن يهود، والله أعلم.

(۲) حزء من حديث طويل أحرجه البحارى حديث رقم ١٣٦٦، من حديث عمر بن الخطاب، وتمامه: «عن عمر أنه قال: لما مات عبدالله ابن أبي بن سلول، دعي له رسول الله الخطاب، وتمامه فام رسول الله الله أتصلى على ابن أبي وقد قال: يوم كذا وكذا، كذا وكذا، أعدد عليه قوله، فتبسم رسول الله في وقال: «أحر عنى يا عمر»، فلما أكثرت عليه، قال: «إنسى حيرت فاحترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له، لزدت عليها»، قال: فصلى عليه رسول الله الله المصرف فلم يمكث إلا يسيرا، حتى نزلت الآيتان من براءة: ﴿ولا تصل على أحد شهم مات أبدا إلى قوله: ﴿وهمم فاسقون فاله ورسوله أعلم.

كتاب الجهاد .....

من الصلاة على من هو من جملتهم، ولا يعلمون له ذنبًا انفرد به فخافووا أن يكون ما منع من الصلاة عليه أمرًا يشملهم، فيهلكوا بذلك، ويحتمل أن يريىد بـه قبيلـة، وطائفـة تغيرت وجوههم لما يخصهم من أمره، ولما خافوا أن يكون ذلك لمعنى شائع فيهم.

فصل: وقوله على: «إن صاحبكم قد غلى على وجه التبيين للمعنى الذى منعه من الصلاة عليه، وفي ذلك زجر عن الغلول ، وإذهاب لما في نفس من لم يغل وأمان له من امتناعه على من أن يصلى عليه، ولما سمع المسلمون ذلك فتحوا متاعه لينظروا هل يجدوا مما غل فيه فيردوه إلى الغنائم ولعله قد فعل ذلك أولياؤه، فوحدوا حرزات من خرز يهود، يحتمل أنهم عرفوا أنها من الغنائم؛ لأنهم انفصلوا عن غنائم اليهود بخيبر، ولم يكن عنده مثل هذا من المتاع لاسيما في ذلك الموضع الذي لا يحمل فيه الخرز لزينة ولا لبيع، فعلموا بذلك أنها غل من الغنائم.

ويحتمل أن يكون عرف ذلك من رآها من دور اليهود، فظن أنه قد أداها، فلما وحدها في متاعه بعد موته عرفها ورصفها بذلك على معنى الإعلام بجنسها، وقلة الانتفاع بها كما أحبر بقيمتها ليعلم بتفاهة قيمتها، وأن أحد هذا المقدار على تفاهته على هذا الوجه من جملة الكبائر التي تمنع من صلاة النبي في وصلاة الأئمة وأهل الفضل على من فعل ذلك ورضيه، واستأثر به على جماعة المسلمين، والله أعلم.

١٠٣٢ - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ الْكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ الْكِنَانِيِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَتَى النَّاسَ فِى قَبَائِلِهِمْ يَدْعُو لَهُمْ، وَأَنَّهُ تَرَكَ قَبِيلَةً مِنَ الْقَبَائِلِ، قَالَ: وَإِنَّ الْقَبِيلَةَ وَحَدُوا فِى بَرْذَعَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ عِقْدَ حَزْعٍ غُلُولا فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَكَبَّرُ عَلَيْهِمْ كَمَا يُكَبِّرُ عَلَى الْمَيِّتِ.

الشرح: قولة: «إن رسول الله الله الله الله الناس في أبائلهم يدعو لهم يريد أن

١٠٣٢ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٥٢. والتمهيد ٢٨٠/٠.

وقال ابن عبد البر في التمهيد ٢٨٠/٦: هذا الحديث لا أعلمه في حفظي أنه روى مسندا بوجه من الوجوه، والله أعلم. وأما تركه الدعاء للقوم الذين وحد عند بعضهم الغلول، فعلى وحه العقوبة والتشديد والإعلام بعظيم ما حنوه؛ وقد مضى القول في عقوبة الغال وما للعلماء في ذلك من المذاهب في باب ثور بن زيد من هذا الكتاب، وهذا الحديث عندى لا يوجب حكما، لأنه منقطع عمن لا يعرف بكبير علم، وليس مثل هذا مما يحتج به لأن عبد الله بن المغيرة هذا بحمول، قوم يقولون فيه: عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة.

القبائل تتحيز في نزولها تنزل كل قبيلة في جهة، فأتى النبي النبي النباس في قبائلهم، يريد أن إتيانه القبيلة إنما كان يريد في مواضعهم التي تحيزوا فيها بالقبائل، يدعو لهم، يريد أن إتيانه القبيلة إنما كان

للدعاء لها استغلاقًا للمسلمين، وإحسانًا إليهم وإرادة أن تعمهم بركة دعائه على وجه التخصيص به لكل قبيلة، وتركه على قبيلة من تلك القبائل لم يأتهم، ولا دعا لهم تنبيهًا على فعل وجد منهم، منع من ذلك، ويحتمل أن يكون على فعل ذلك الفعل بعينه بالوحى ويحتمل أن يعلم أن ثم معنى يجب أن يمتنع من أجله، وإن لم يعين ذلك له

الفعل.

فصل: وقوله: «وإن القبيلة وجدوا في برذعة رجل منهم عقد جزع غلولاً» والجرز حجارة يتخذ منها أمثال الخرز، فتنظم فيه القلائد والعقود، وكان ذلك الرجل قد غل ذلك العقد وصيره في برذعته، وهي الفراش المبطن، فلما علم القوم أن رسول الله الله علم يدع الإتيان إليهم، والدعماء لهم، وقد فعل ذلك لسائر القبائل إلا لحدث فيهم كشفوا عن ذلك الحدث، وفتشوا متاعهم حتى وجدوا عندهم الغلول.

فصل: وقوله: «فاتاهم رسول الله فلله ، فكبر عليهم كما يكبر على الميت» يحتمل أن يكون فلله فعل ذلك على وجه الزجر عن مثل ما وجده عندهم من الغلول، ولعله فلله قد أشار بتكبيره عليهم أربعًا كما يكبر على الميت إلى أن حكمهم حكم الموتى الذين لا يسمعون الوعظ، ولا يمتثلون الأوامر، ولا يجتنبون النواهى، وقد قال الله تعالى: ﴿إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين [النمل: ٨٠].

و يحتمل أن يكون على قد أشار بذلك إلى أنهم بمنزلة الموتى الذين انقطع عملهم، وذلك إن كان يعلم أن من فعل ذلك منهم لا يقضى له بتوبة، فكان ذلك بمنزلة الإعلام بسوء مصيره كما قال الله للرجل المسمى قزمان، وقد بلى قى قتال المشركين بلاء عظيمًا فقال: «إنه من أهل النار»(١) فكانت حاتمته أن قتل نفسه.

فيكون في هذا الحديث على من غل حاصة وتمادى على كتمان ما غله وستره، ولسم يأت به إذا امتنع النبي على من إتيان قبيلته والدعاء لها، ولا صرفه عن سوء معتقده في الإصرار على الغلول حتى فتش متاعه، ووجد الغلول عنده.

ولعل معتقده في الإيمان كان على مثل هذا، فكان تكبير النبي على كتكبيره على

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ۲۸۹۸، ۳۰۹۲. مسلم حديث رقم ۱۱۲. أحمد في المسند حديث رقم ۲۲۳۰۲. أحمد في المسند

١٠٣٣ - مَالِك، عَنْ تُوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ سَالِمٍ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنَا مَعْ مَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: فَأَهْدَى رِفَاعَة بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَامًا وَرَقًا إِلاَ الأَمْوَالَ النِّيَابَ وَالْمَتَاعَ، قَالَ: فَأَهْدَى رِفَاعَة بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَامًا أَسُودَ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ، فَوَجَّة رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى وَادِى الْقُرَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوادِى الْقُرَى بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِذْ حَاءَهُ سَهُمْ عَائِرٌ فَأَصَابَهُ فَقَتَلَهُ، الْقُرَى بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذْ حَاءَهُ سَهُمْ عَائِرٌ فَأَصَابَهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الْحَنَّةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ حَلَيْ مَنْ مَنْ الْمَعَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَقَاسِمُ لَتَسْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا ﴿ فَقَالَ النَّاسُ ذَلِكَ حَاءَ رَجُلُ بِشِيرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعَالِلَهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللللَهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَالِمُ الللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللللَهُ الْمُعَلِمُ

الشرح: قوله: «عمام حنين»(١) كذا قال عن مالك يحيى بن يحيى وابن القاسم والقعنبي. وقال جماعة من الرواة عن مالك: عام خيبر.

وقوله: «فلم نغنم ذهبًا ولا ورقًا إلا الأموال الثيباب والمتناع» المذى يظهر أن المراد من الأموال الثياب والمتناع دون الورق والذهب، ويقال إنها لغة دوس. والأظهر من لغة سائر العرب أن المال كل ما تمول.

وعلى هذا التأويل يكون قوله: «إلا الأموال المتاع والثياب» استثناء من غير حنس؛ لأنه استثنى الأموال التي هي المتاع والثياب مما ليس بمال، وهي الذهب والورق، ويحتمل وجهًا آخر، وهو أن يكون اسم المال واقعًا على الورق والذهب والثياب والمتاع، فيكون

۱۰۳۳ - أخرجه البحاري فسي المغازي ۳۹۰۸. ومسلم في الأبمان ١٦٦. والنسائي في الأبمان والندور ٣٧٦٥. وأبو داود في الجهاد ٢٣٣٦.

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٨١/٦: هكذا قال يحيى: حرحنا مع رسول الله الله عام حير، وتابعه على ذلك عن مالك قوم، منهم: الشافعي وابن القاسم والقعنبي، وقال جماعة من الرواة عن مالك في هذا الحديث: حرحنا مع رسول إلله الله على عنه، والله أعلم بالصواب، وقال ايحيى: إلا الأموال والثياب والمتاع، وتابعه قوم، وقال ابن القاسم: إلا الأموال والثياب والمتاع، والبعا قوم، وقال ابن القاسم: إلا الأموال والثياب والمتاع.

٤٠٤
 قوله: «فلم نغنم ذهبًا ولا ورقًا» بمعنى أنه لم يغنم من المال ما هذه صفته، ثم استثنى من ذلك فقال: إلا الأموال التي هي الثياب والمتاع، فيكون استثناء من الجنس.

فصل: قوله: «فأهدى رفاعة بن زيد الجذامي لرسول الله على غلامًا أسود يقال له مدعم» ومعنى ذلك أن النبي على كان يقبل الهدية من كل فرد منهم. قال سحنون في كتاب ابنه: ولذلك قبل هدية المقوقس أمير مصر والإسكندرية، وهدية أكيدر دومة، ولم يقبل هدية عياض المجاشعي.

وقد قال بعض من تكلم على هذا الحديث: إن هذا خاص بالنبي الله دون غيره من الأمراء، وتعلق في ذلك بحديث أبي حميد أن النبي الله استعمل على الصدقة رجلاً يقال له ابن اللتبية، فلما جاء قال: هذا لكم، وهذا أهدى لى، فقال رسول الله الله الله الله على العدى له، وعدا أبيه، فينظر هل يهدى له، (٢).

وهذا التأويل غير صحيح، وذلك أن قبوله لهدية مشرك ليس فى طاعته، ولا يجرى عليه حكمه لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون الكافر المهدى فى حال منعة وقوة، فأهدى إلى الخليفة أو الأمير، فقد قال سحنون: إنه لا بأس أن يقبلها، وهى له خاصة، وليس عليه أن يكافئه. وقال الأوزاعى: يكافئه من بيت المال، وهى للمسلمين. وقال سحنون: وإن كان الروم فى ضعف، والمسلمون مشرفون عليهم، فقصدوا بذلك توهين عزمهم، فهذه رشوة لا يحل قبولها.

وقاله ابن القاسم من رواية عيسى عنه، قال: وهو بخلاف أن يهدى العلج لرجل من المسلمين هدية، تكون له خاصة، زاد ابن المواز عن ابن القاسم، وقال: إلا أن يتبين له أنه يهدى للأمير لغير سبب الجيش لمودة قرابة، ومكافأة أو غير ذلك مما يدل على أنه لخاصته، فذلك له.

وأما رده الله لهدية عياض المجاشعي، وقوله: «إنا لا نقبل هدايا المشركين» (٣) فيحتمل إن صح الحديث أن يكون على الوجه المنوع، وأنه أراد بذلك إبطال حق من حقوق المسلمين.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى حديث رقم ۲۹۷۹. مسلم حديث رقم ۱۸۳۲. أبو داود حديث رقم ۲۹۲۹. أجمد في المسند حديث رقم ۲۳۰۸.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي حديث رقم ١٥٧٧. أبو داود حديث رقم ٣٠٥٧. أحمد في المسند حديث رقم ٢٠٠٨.

وأما إنكاره على ابن اللتبية قوله: «هذا أهدى لى»، فإنه كان عاملاً وهذه رشوة لأن عامل الصدقة لا يهدى إليه إلا ليترك للمهدى حقًا وجب عليه أو يكف عنه ظلمه وإذايته، وذلك لازم له من غير رشوة.

وإذا ثبت ذلك، فقد قال ابن حبيب: إنه يقبلها الأمير، وتكون لأهـل الجيـش، قـال: ولا حجة لأحد في هدية المقوقس للنبي ، يريد الاختصاص بهـا دون قبولهـا، وهـذا وجه يحتمل.

وأما ردها، فليس بقول لأحد من أصحابنا على أن قول ابن حبيب بين فى التخصيص، فإنه كان ما يأخذه من ذلك لا يتميز له، ولا يورث عنه، وإنما يستعمله فى مصالح المسلمين ثم يرجع إليهم بعد ذلك، ولو استعمله الأمير اليوم على هذا الوجه لجاز له ذلك، والله أعلم.

مسألة: وأما إن كان المهدى يجرى عليه أحكام حكم المهدى إليه، فقد قال سحنون وأشهب: لا تقبل هديته، مسلمًا كان أو كافرًا.

ووحه ذلك أن هديته إليه تكون لدفع مظلمة يجب عليه دفعها أو تـرك حـق، لا يحـل له تركه. وقد روى ابن نافع عن مالك فـى السرية يبعثهـا الـوالى، فـيرجعون بالفواكـه، فيهدون إليه مثل قفة عنب أو تين: لا بأس به، وتركه أمثل لأنا نكره له قبـول مثـل هـذا فى الغزو.

ووجه إباحة ذلك أن مثل هذا لا يهدى إلا لموضع الحاجـة إليه، وعـدم وجـوده مـع تفاهة قيمته هناك.

فصل: وقوله: «حتى إذا كنا بوادى القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله هذا من الاستخدام بالعبد والاستعانة به فى مثل هذا من الأعمال لاسيما لمن يجب أن يفرغ نفسه للنظر فى أمور المسلمين، ومكان نزولهم، وتحفظهم من عدوهم، وتحصنهم مما يتقى عليهم منه فى بلد الحرب، ومكان القتال.

فصل: وقوله: «جاء سهم عائر فأصابه، فقتله السهم العائر، الذي لا يدرى من رمى به» يريد أنه أصابه في غير قتال، وإنما رمى به من قصد الجملة، ولم يقصد مقاتلاً برمتيه، والله أعلم.

فصل: وقول: «فقال الناس: هنيئًا له الجنة» على اعتقدوا من أنه شهيد إذ قتل في

7.3 خدمته النبى في في سبيل الله، فقال في: «كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخدها يوم حنين أو خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا» ظاهر هذا القول أنها تشتغل عليه نارًا لأنه أخذها من المغانم بغير قسمة، ولا حق، وإنما أخذها غلولاً، ويحتمل أن يكون أخذها غير محتاج إليها للبسه، فلذلك اشتعلت عليه نارًا أو أخذها محتاجًا إليها، ثم أمسكها بعد القسمة وبعد الرجوع إلى بلاد المسلمين.

وقد قال ابن القاسم في الموازية: وما احتاج إليه في السرية من ثـوب يلبسه أو دابة يركبها أو يحمل عليها، فذلك له إذا كان إذا بلغ العسكر، واستغنى عنه حعله في المقاسم. وروى ابن وهب وعلى بن زياد عن مالك في المدونة: لا تنتفع بدابة ولا سلاح ولا ثوب.

فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسم، فمن أحد شيئًا من ذلك محتاجًا إليه في المغنم إذا استغنى عنه، فإن فاته ذلك، فقد روى أشهب عن مالك يبيع ذلك ويتصدق بثمنه.

ووجه ذلك أنه قد تعذر رده إلى مستحقه، فلزمه أن يبيعه ويتصدق بثمنه لتعم منفعته المسلمين بسد فاقة فقير من فقرائهم أو مرفق لجماعة فقرائهم.

فصل: وقوله ﷺ: «لتشتعل عليه نارًا» يدل على أن من المؤمنين من يعاقب بالمعاصى ممن شاء الله أن يعاقبه إلا أن الإنجان سيعود عليه بعد ذلك بالجنة، يدل على ذلك أن من سمع ذلك من المسلمين أتوا عما عندهم من الغلول مخافة أن يصيبهم مثل ذلك.

ولو فهموا منه أن ذلك يختص بأهل الكفر لما رد مؤمن ما عنده لأنــه لا يخــاف ذلـك مع وجود إيمانه، ولما خاف المؤمنين.

وقال النبى الله الم الله الحلام الشراك: «شراك أو شراكان من نار» علم أن الإيمان لا يمنع من ذلك، وإنما يمنع من ذلك تفضل اله تعالى بالعفو عن المعاصى، وإنما الله الحلود في النار.

فصل: وقوله: «فجاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله على، فقال رسول الله على، فقال رسول الله على: شراك أو شراكان من نار» يقتضى أن من غل مثل هذا، فإتما يعاقب بمثله من النار، وقد يحتمل أن يكون الشراك والشراكان لهما القيمة، ويكون ثمنه الدراهم، فمثل هذا لا يحل أخذه على رواية ابن وهب وابن نافع؛ لأنه ليس بطعام، ويجوز أخذه على رواية ابن وهده وجوده للشراء لأنه يلزم رده عند الاستغناء عنه.

كتاب الجهاد .....كتاب الجهاد ....

مسألة: فمن أخذ مثل هذا على مذهب ابن وهب، على أى وجه كان، أو على مذهب ابن القاسم، غير محتاج، ثم تاب فجاء تائبًا به، فإنه يؤخذ منه، ولا نكال عليه. قال ابن حبيب: وقاله ابن القاسم: وذلك أن من تاب قبلت توبته، وسقطت عنه العقوبة التي تمنع التغرير وإنما تثبت الحدود، والله أعلم.

مسألة: فإن تفرق الجيش، تصدق عنهم، قاله مالك. وقال الليث: إن تفرق الجيش، حعل خمسه في بيت المال، وتصدق بما بقي.

مسألة: وإن ظهر عليه قبل أن ينفصل منه، فإنه يؤدب ويتصدق بمثله، قاله مالك فى كتاب ابن المواز وأنكر مالك أن يحرق رحله، وبه قبال أبو حنيفة والشافعي. وقبال الأوزاعي: يحرق مناعه كله إلا سلاحه وثيابه، وبه قال أحمد وإسحاق، والحديث الذى روى صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن ابن عمر عن النبي الله أنه قال: «من غل، فأحرقوا مناعه» (أ) انفرد به صالح بن محمد، وهو مدنى تركه مالك، وليس ممن يحتج بحديثه.

١٠٣٤ – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلا أُلْقِى فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ، وَلا فَشَا الزِّنَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلا أُلْقِى فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ، وَلا فَشَا الزِّنَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ، وَلا نَقُصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ، وَلا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ، وَلا حَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُو.
الْعَدُو.

الشرح: قوله: «ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقى في قلوبهم الرعب» يحتمل أن يكون هذا عما بلغه من الكتب المتقدمة، وصحح ذلك عنها التجربة، ويحتمل أن يكون ذلك بتجربة، قد حربها الناس قبله، فصحح قولهم، وما زعموا من ذلك، ويحتمل أن يكون ذلك بتوقيف من النبي على.

والأظهر أنه لو كان بتوقيف لبينه لأنه إنما قصد الزجر والردع عن مثـل هـذا الفعـل،

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود حديث رقم ٢٧١٣. الترمذي حديث رقم ١٤٦١. الدارمي حديث رقم ٢٠٤٩.

۱۰۳٤ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ١٥٥. والتمهيد ٢٨٠/٦. وقال ابن عبد البر في التمهيد ٢٨٠/٦: هذا حديث قد رويناه متصلا عن ابن عباس، ومثله، والله أعلم، لا يكون رأيا أبدا.

٤٠٨
 والزجر إنما يكون عن مثل هذا بقول النبى هيئ، فلو نقله عن النبى لكان ذكره عن النبى هيئ أبلغ فى الزجر، وأتم فى الموعظة، وأقرب من القبول.

وما ذكر من هذه العقوبات أنها تكون عند ذكر من المعاصى، يحتمل أن يكون ذلك إذا كثرت هذه المعاصى، وأعلن بها، ولم يكن منكر لها، قال الله تعالى: ﴿فُلُولا كَانُ مِن القرونُ من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم [هود: ١١٦]، وروى عنه على الله المناهم ال

#### \* \* \*

### الشهداء في سبيل الله

۱۰۳٥ – مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْتَلُ، وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا فَأَقْتَلُ،

الشرح: قوله على معنى التحقيق والتأكيد، لا على معنى استفادة التصديق؛ لأنه قد علم صدقه من غير يمين، فقال: «لوددت أنى أقاتل في سبيل الله فأقتل» بمعنى أن يجاهد في سبيل الله ويقاتل فيه دون أن يكون لحمية، ولا لظهور مكافأة، ولا لاستجلاب أمر من أمور الدنيا، فيقتل في ذلك.

وكرر ذلك ثلاثًا على المعروف من حاله أنه كان إذا ذكر القول، كرره ثلاثًا، وقد تمنى النبي على هذه الدرحة، وتكرر القتل في سبيل الله، وإن كان قد عرف أنه لا يجوز ذلك، وأن أحدًا لا يحيا في الدنيا بعد موته لما في ذلك من تعظيم ثواب الشهادة، واستسهال القتل، وألم الجراح ثلاث مرات لما علم من تعظيم ثواب الشهيد، وتمنى الثواب، والعمل الصالح حائز، وإن تمنى المكلف منه ما لا يطيقه، ولا سبيل له إليه؛ لأنه تمنى خير وعمل صالح يقرب من الله.

۱۰۳۰ - أخرجه البحاري في الإيمان ٣٥، التمني ٦٦٨٦. ومسلم في الإمارة ٣٤٨٥. والنسائي في الجهاد ٣٤٨٥. وأحمد في باقي مسند الجهاد ٢٧٤٣. وأحمد في باقي مسند المكثرين ٢٨٦٠، ٢٨٦١، ٩٧٤٢، ٩٧٤١، ١٠١٩٠.

كتاب الجهاد .....

١٠٣٦ - مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَالَةً عَلَى الْقَاتِلِ، فَيُقَاتِلُ فَيُسْتَشْهَدُ».

الشرح: قوله على: «يضحك الله إلى رجلين» يريد والله أعلم أنه يفعل بهما ويتلقاهما من الثواب والإنعام والإكرام بما يتلقى به الضاحك المسرور لمن يقدم عليه من ذلك، ويحتمل أن يريد به يضحك ملائكته، وخزنة جنته أو حملة عرشه إلى هذين الرجلين على معنى التبشير لهما، والإعلام لهما بما يقدمان عليه من فضل الله تعالى ورحمته ونعمته.

فصل: وقوله على: «إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة» وذلك أن مثل هذا غير معهود؛ لأن قتل أحدهما الآخر على معنى المحالفة في الدين والشريعة يقتضى بمستقر الشرع أن يكون أحدهما، وهو المحق من أهل الجنة، وأن يكون الثاني، وهو المبطل من أهل النار، وهذه القصة على خلاف ذلك، فإنهما يدخلان الجنة، ولعلهما يكونان من الذين، قال الله تعالى: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين [الحجر: ٤٧].

فصل: وقوله على الله على سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل، على القاتل، على القاتل، على الله كان كافرًا، فيتوب من كفره بالإيمان، فيسقط عنه جميع ما فعله في حال كفره من قتل المسلم وغيره، وقد قال الله تعالى: ﴿قُلْ لللَّيْنَ كَفُرُوا إِنْ ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴾ [الأنفال: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿إِنَمَا التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيمًا ﴾ [النساء: ١٧]، فإن كانت التوبة بالإيمان تسقط القتل للمسلم وغيره، فإذا قاتل بعد ذلك، فاشتشهد دخل الجنة مع الذي قتله.

١٠٣٧ - مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

۱۰۳۱ - أخرجه البحارى في الجهاد والسير ٢٦١٤. ومسلم في الإمارة ٢٠٥٤. والنسائي في الجهاد ٣٠١٢. وابن ماجه في المقدمة ١٨٧. وأحمد في باقي مسند المكترين ١٨٧٤. وأحمد في باقي مسند المكترين ٢٠٢٤. ٧٨٧٧، ٧٨٧٧، ١٠٢٧٠.

۱۰۳۷ - أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٥٩٣. ومسلم في الإمارة ٣٤٨٥. والترمذي في فضائل الجهاد ١٠٨٠. والنسائي في الجهاد ٢٠٨٥. واجمد

عَنَّابِ الجهادِ اللهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ، إلا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيْتُ رِيتُ الْمِسْكِ».

الشرح: قوله على الله الله الله الكلم أحده لا يجرح والكلوم الجسراح، ثم قبال الله العلم عن يكلم في سبيله (۱) على معنى أن هذا الحكم ليس على الظاهر أن من كان يقاتل في حيز المسلمين أنه عمن يقاتل في سبيله ويكلم في سبيله؛ لأنه قد يكون في حيز المسلمين، ويقاتل حمية، ويقاتل ليرى مكانه، ويقاتل للمغنم، ولا يكون لأحد من هؤلاء هذه الفضيلة حتى يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي الغليا، فتكلم على الوجه فحيننذ يكون عمن يجيء يوم القيامة «وجرحه ينعسب (۲) دمًا» يريد والله أعلم أن لون ذلك الدم لون الدم وريحه ريح المسك.

وهذا دليل على فضيلته وعلو درجته، وما له عند الله من الثواب الجزيل.

١٠٣٨ - مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَانَ يَقُـولُ: اللَّهُمَّ لا تَحْعَلْ قَتْلِى بِيَدِ رَحُلِ صَلَّى لَكَ سَحْدَةً وَاحِدَةً، يُحَاجُّنِي بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

الشرح: في سماع ابن القاسم، سئل مالك عن قول عمر هـذا، فقال: يريد بذلك أنه ليس لغير أهل الإسلام حجة عند الله.

قال القاضى أبو الوليد، رحمه الله: ومعنى ذلك عندى أن يكون عمر بن الخطاب رضى الله عنه علم أنه يقتل إما يخبر النبي على، فكان قول ذلك في صحته.

وإما أن يكون إنما علم ذلك بعد أن حرح، وعلم أنه يموت من حرحه ذلك، فكرر قوله ذلك حنقًا على من قتله، وإشفاقًا من أن يكون من الموحدين الذين سحدوا لله سحدة، فيكون لهم بها حجة تمنع من خلودهم في النار.

سفى باقى مسند المكثرين ، ٦٨٦، ، ٧٠٠١، ، ٧٨٥، ، ٢٢٨، و٨٧٢، ٩٨٨، ، ٨٨٢، ، ٨٨٢، ، ٢٢٨، وفي باقى مسند المكثرين ، ١٠٤٥، ، ١٠٤٠، والدارمي في الجهاد ٢٢٩٩.

(١) جملة معترضة للإشارة إلى اعتبار الإخلاص. قاله السيوطى في تنوير الحوالك ٣٠٦/١. (٢) يثعب: أي منفجرًا أي كثيرًا.

۱۰۳۸ - أخرجه مسلم في الإمارة ٣٤٩٧. والترمذي في الجهاد ١٦٣٤. والنسائي في الجهاد ٢١٥٧٠. والنسائي في الجهاد ٣١٠٣. وأحمد في باقي مسند الأنصار ٢١٥٠٢، ٣١٥٩٠. وأحمد في باقي مسند الأنصار ٢١٥٠٢، ٣١٥٠٧.

كتاب الجهاد .....كتاب الجهاد .....

ويحتمل أن يقولها إشفاقًا على المؤمنين أن يصيبه مؤمن، فيعنذب بقتله لعمر رضى الله عنه، ويحاج عمر في الموقف بأنه مومن سجد لله تعالى، فتكون حجته بالإيمان تمنع عمر من الحرص على تعذيبه بالنار، وإن كان قد تولى قتله وأذاه بألم الجراح التي أدته إلى الموت.

١٠٣٩ - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ عَيْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي قَنَادَة، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَنْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ قَتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلا غَيْرَ مُدْبِر، أَيُكَفِّرُ اللّهُ عَنِّى رَسُولَ اللّهِ إِنْ قَتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلا غَيْرَ مُدْبِر، أَيُكَفِّرُ اللّهُ عَنِّى حَطَايَاى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: «نَعَمْ فَلَمّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ نَادَاهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى أَوْ أَمْرَ بِهِ فَنُودِى لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: «كَيْفَ قُلْتَ» فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ بِهِ فَنُودِى لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: «كَيْفَ قُلْتَ» فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ بِهِ فَنُودِى لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى جَبْرِيلُ».

الشرح: للنبى الله عند الله تعالى «ومقبلاً على الموت، وقتال العدو غير مدبر» يريد الموت ومحتسبًا لذلك عند الله تعالى «ومقبلاً على الموت، وقتال العدو غير مدبر» يريد غير فار، ولا متحرف، وذلك أعظم للأجر «أيكون ذلك كله مما يكفر الله به عنى ما اكتسبت من الخطايا؟ فقال رسول الله الله الله عنى يريد أن القتال على هذا الوجه يكفر خطاياه.

وذلك أنه لما استوعب كلامه أولا ثم جاوبه عنه السؤال، ويحتمل أن يكون ذكر ذلك اللفظ كله غير أنه بان له بعد أن حاوبه أن سؤاله يحتمل وجهًا غير ما حمله عليه من المعنى.

١٠٣٩ - أخرجه مسلم كتاب الإمارة برقم ١١٧، ١٥٠١/٣ باب من قتل في سبيل الله عن أبيي

قال ابن عبد البر ٢٩٩/٦: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبى سعيد؛ وتابعه على ذلك جمهور الرواة للموطأ عن مالك، وممن تابعه ابن وهب وابن القاسم ومطرف وابن بكير وأبو المصعب وغيرهم.

٢١٢ ..... كتاب الجهاد

وإن كان المعنى الذى حمله سائغ فيه، والأظهر منه، فأمره بإعادة السؤال ليتحقق احتماله لما اعتقد احتماله له، وذلك بأن يريد في سؤاله إذا أعاده شيئًا يؤكد عنده ما ظهر إليه من احتماله أو ينفيه عنه.

وقوله: «فلما أعاد عليه سؤاله» يحتمل أن يريد أنه أعاده عليه مثله مطابقًا لمعناه، ويحتمل أن يكون أعاد عليه السؤال، وإن كان قد زاد أو نقص، غير أن الأول أظهر.

فصل: وقوله على: «إلا الدين كذلك قال لى جبريل» يريد إلا الدين، فإنه من الخطايا التي لا يكفرها القتل في سبيل الله. وقد قال بعض العلماء: إنما ذلك لأنها من حقوق الآدميين وحقوق الآدميين لا تكفرها الحسنات. وهذا وجه محتمل، وقد كان في أول الإسلام يمتنع النبي على من الصلاة على من مات وعليه دين، لم يترك له قضاء.

وظاهر ذلك أنه لتلا يتسرع الناس في أكل أموال الناس بغير حاجة، ولا رفق في إنفاق ثم يموت من مات منهم على ذلك، ولا يسترك له قضاء، فيذهب بأموال الناس بغير حاجة، ولا رفق في إنفاق ثم لما فتح الله عليه في قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلاً أو دينًا أو ضياعًا فعلى وإلى أننا أولى بالمؤمنين من أنفسهم (١).

ويحتمل أن يكون النبي على قال لهذا السائل: إلا الدين، إذ كان يمتنع من الصلاة على من ترك دينًا لا أداء له، فيكون على عمومه، ويحتمل أن يكون قاله بعد ذلك، ويكون معنى قوله: إلا الدين لمن أحذه، يريد إتلاف أموال الناس، ويأخذه من غير وجهه وينفقه في سرف أو معصية، فهذا حكمه باق في المنع وما ثبت أن أحدًا من الأئمة قضى دين من مات وعليه دين من بيت مال المسلمين بعد النبي في فيحتمل أن يكون هذا الحكم احتص بالنبي في بين ذلك قوله الناء الولى بالمؤمنين من أنفسهم» وهذا لا يكون لأحد بعده.

فصل: إذا ثبت ذلك، فإن قوله الله الله الله الله الله الدين الدين بعد أن قال: «إلا الدين» فاستثنى الدين بعد أن قال: «نعم» ولم يستثن شيئًا، يحتمل وجوهًا أن يكون سؤاله أولا اقتضى الجواب على العموم دون الاستثناء، وسؤاله آخرًا اقتضى الاستثناء، ويحتمل أن يكون السؤال واحدًا غير أنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم حديث رقم ۸٦٧. أبو داود حديث رقم ٢٩٥٦، ٣٣٤٣. النسائي في الصغرى حديث رقم ١٥٥٨. أحمد في المسند حديث رقم الصغرى حديث رقم ١٤٥٠، أحمد في المسند حديث رقم ١٣٩٤، ١٤٥٦٦، ١٤٥٦٦.

كتاب الجهاد ......كتاب الجهاد .....

جاوب أولا بلفظ عام، أو أمر أن يجاوب به ليكون للمحتهد، حمله على عمومه، أو تخصيصه بالدليل، ثم أعلمه جبريل الله أنه يجب أن يعجل تخصيصه بالنص عليه لله لا يفوت الحكم فيه بأن يكون السائل إنما سأل ليستبيح الأحذ بالدين، ولا ينظر في القضاء، فإن قتل في سبيل الله كان ذلك يكفر عنه ما اكتسبه من أحذه دينًا، لم ينو قضاءه فيتعجل عند حروجه، ويأخذ الدين فأمره جبريل عليه السلام، بأن يعلمه بأن الدين ليس مما يكفره القتل في سبيل الله.

ويحتمل أن يكون النبي الله قد اعتقد حمل ذلك على العموم، إما الاحتهاده أو للفظ عام ورد عليه في ذلك، فأوحى إليه على لسان حبريل عليه السلام بتحصيص الدين، والله أعلم.

• ٤٠ ١ - مَالِك، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَمَلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالَ لِشُهَدَاء أُحُدِ: «هَوُلَاء أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ». فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ: أَلَسْنَا يَا رَسُولُ رَسُولَ اللَّهِ بِإِخُو اَنِهِمْ، أَسْلَمْنَا كَمَا أَسْلَمُوا، وَحَاهَدْنَا كَمَا حَاهَدُوا؟ فَقَالَ رَسُولُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَلَكِنْ لا أَدْرِى مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِى» فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ بَكَى ثُمَ قَالَ: اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بَكْرٍ ثُمَّ بَكَى ثُمَ قَالَ: أَيْنَا لَكَايْنُونَ بَعْدَكَ.

الشرح: قوله الشهداء أحد: «هؤلاء أشهد عليكم» يحتمل أمرين، أحدهما: أن يشهد على ظاهر أمورهم من الإيمان، وإقام العبادات والجهاد في سبيل الله تعالى، واستدامة ذلك إلى أن قتلوا في مجاهدة عدوهم، وأن غيرهم بمن بقى بعده لا يشهد على استدامتهم لذلك إلى موتهم؛ لأنه لا يعلم بما يحدثون بعده، ويحتمل أيضًا أن يكون شهد على ظاهرهم بما رآه، وعلى باطنهم بما أعلم به، وأوحى إليه؛ لأنه لو كان فيمن قتل منهم منافق لم ينتفع بهذه الشهادة، ولم ينجه من النار قتاله بين يدى النبي على كما لم ينتفع بذلك قزمان حيث أعلم النبي الله بباطنه وأنه من أهل النار مع غنائه وانتفاع المسلمين بجهاده واجتهاده؛ لأن ذلك لا ينفع إلا مع الإيمان والنية السالمة أن يكون جهاده لتكون كلمة الله هي العليا، فعلى هذا لم يشهد لمن يبقى بعده؛ لأنه لا يعلم باستدامتهم للظاهر الصالح، ولم يطلع عند موتهم على أنهم ختموا عملهم بما يرضى الله تعالى.

١٠٤٠ - أخرجه أحمد بنحوه ٤٣١/٥ عن حابر. وذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٦٠،
 وقال هذا حديث منقطع، لم يختلف عن مالك فيه، وقد روى معناه مسندًا متصلاً من وحوه من حديث عقبة بن عامر وحديث حابر، وحديث أنس وغيره.

وقوله: لم يبلغنا أنه قال ذلك لمن قتل في غير أحد، ولا قاله لمن مات فسى زمنه غير مقتول، فلو كان هذا الحكم يثبت لمن استصحب لظاهر العمل الصالح، إلى أن مات فى حياة النبى الله لقال: من مات فى حياتى، فأنا أشهد لهم، ولم يخص بذلك أهمل أحد، فقال: هؤلاء أنا شهيد عليهم، فدل تخصيصهم على أنهم قد احتصوا بأمر، وظاهره يحتمل أنه أوحى إليه بباطنهم، وبتقبل الله تعالى لعملهم، والله أعلم.

فصل: وقول أبى بكر رضى الله عنه: «ألسنا يا رسول الله بياخوانهم أسلمنا كما أسلموا، وجاهدنا كما جاهدوا» على وجه الإشفاق لما رأى من تخصيصهم بحكم كان يرجو أن يكون حظه منه وافرًا، وأن يكون حظ جميع من شركه فيه من الصحابة ثابتًا، فقال: إن عملنا كعملهم في الإعان الذي هو الأصل والجهاد الذي هو آخر عملهم، فهل تكون شهيد لنا كما أنت شهيدًا لهم، فقال في: «بلى ولكن لا أدرى ما تحدثون بعدى» قال قوم: إن الخطاب وإن كان متوجهًا إلى أبى بكر، فإن المراد به غيره ممن لم يعلم على عمّل حاله وعمله، وما يموت عليه.

وأما أبو بكر رضى الله عنه، فقد أعلم أنه من أهل الجنة، والنبى الله شهيد له بذلك لظاهر عمله الصالح، ولما قد أوحى إليه وأعلم من رضوان الله تعالى عنه، ولكنه لما سأل أبو بكر، واعترض بلفظ عام، ولم يخص نفسه بالسؤال عن حاله كان الجواب عامًا، وقد تبين بأنه ليس ممن يحدث بعد النبى الله شيئًا مما يحبط عمله بما تقدم، وتأخر عن هذا الحال من تفضيل النبى الله له، وإخباره بما له عند الله من الخير وجزيل الشواب وكريم المآب.

قال القاضى أبو الوليد، رضى الله عنه: ويحتمل عندى وجهًا آحر وهو أن يكون قال: أنا شهيد عليهم بما شاهدت من عملهم فى الجهاد الذى أدى إلى قتلهم فى سبيل الله، ولذلك لم يقل إنه شهيد لمن حضر ذلك اليوم، وقاتل وسلم من القتل كعلى وطلحة وأبى طلحة وغيرهم، ممن أبلى ذلك اليوم، ومن هو أفضل من كثير ممن قتل ذلك اليوم، لكنه خص هذا الحكم بمن شاهد النبى على حهاده إلى أن قتل.

وليكون على هذا معنى قوله لأبى بكر رضى الله عنه: «بلى ولكن لا أدرى ما تحدثون بعدى» لم يرد به الحدث المضاد للشريعة، وإنما أراد به جميع الأعمال الموافقة للشريعة والمخالفة لها، فيكون معنى ذلك أن ما تعملونه بعدى لا أشاهده، فلا أشهد لكم به، وإن علمت أن منكم من يموت على ما يرضى الله من الأعمال الصالحة إلا أنها لم تعين لى.

فيقال لى إنه يجاهد فى مواطن كدا، وأن الواحد منكم يقتل زيدًا أو يقتله عمر، وكما شاهدت من حال هؤلاء، فلذلك لا أكون شهيد لكم بنفس الأعمال وتفصيلها كنا أشهد على تفصيل عمل هؤلاء، وإن شهدت لبعضكم بجملة العمل بالوحى، وإعلام الله، فعلى هذا يكون قوله، ولكن لا أدرى ما تحدثون بغدى، متوجهًا إلى جميع الصحابة من أبى بكر وغيره.

فصل: وقوله: «فبكى أبو بكر ثم بكى، ثم قال: أئنا لكائنون بعدك» يريد أنه أطال البكاء وكرره، وأظهر معنى بكائه بقوله: «أئنا لكائنون بعدك» كائنة للإشفاق من البقاء بعد النبي على والانفراد دونه، وفقد بركته، ونعمة الله على أمته به.

وهذا يدل على أنه قد فهم أبو بكر رضى الله عنه من قول النبى الله على الدرى ما تحدثون بعدى الله الله الله يكر حدث يضاد الشريعة، ويخالف به من أجله عن سبيل النبى الله لأن بكاءه لذلك كان أولى له، وكان حكمه على ذلك بأن يقول أثنا المحدثون بعدك حدثا يصد عن سبيلك، ونخالف به طريقتك، ولما لم يقل ذلك، ولا بكى من أجله، وإنما بكنى من أحل فراقه النبى الله وبقائه بعده علمنا أنه فهم منه ما قدمنا ذكره، والله أعلم.

يُحْفَرُ بِالْمَدِينَةِ، فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ حَالِسًا وَقَبْرٌ يُحْفَرُ بِالْمَدِينَةِ، فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ، فَقَالَ: بِعُسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ، إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الأَرْضِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا عَلَى الأَرْضِ بُقْعَةٌ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ مَا عَلَى الأَرْضِ بُقَعَةٌ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمَدِينَةُ.

الشرح: قوله: «كان رسول الله على جالسًا، وقبر يحفر بالمدينة» أن يكون قصد ذلك لمواصلة من كان القبر يحفر بسببه أو لفضل المقبرور فيه ودينه، وقرب محله من النبي الله المرابع الله الله العامل أن يكون حلس لغير ذلك، فصادف حفر القبر.

وقول المطلع في القبر: «بئس مضجع المؤمن»، ويحتمل ظاهر اللفظ أن يريـد بذلـك

۱۰۶۱ - ذكره السيوطى فى الدر المنثور ۷۹/٥ وعزاه لابن حرير وابن أبى حاتم عن أبى هريرة. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ٩٦١. والتمهيد ٢٠٨/٦، وقال ابن عبد البر فى التمهيد: وهذا الحديث لا أحفظه مسندا، ولكن معناه موجود من رواية مالك وغيره.

المكان، وقد يتأوله على ذلك من يسمعه منه، فلو أقره النبي الله السامعين السامعين المان، وقد يتأوله على قوله أن المدينة بئس مضجع المؤمن.

فصل: وقول النبى الله له: «بئس ما قلت» يحتمل إما أنه قد أراد عيب القبر وتفضيل الشهادة لكن اللفظ لما كان فيه من الاحتمال ما ذكرناه أنكر عليه اللفظ دون المعنى، ويحتمل أن يكون على هذا الوجه أنكر عليه اللفظ والمعنى؛ لأنه لا يجوز أيضًا أن يقول فى القبر بئس مضجع المؤمن لأنه روضة من رياض الجنبة، وسبب إلى الرحمة، والدرجة الرفيعة، وإنما يجب أن يقول إن الشهادة أفضل من هذا، وإذا كان الأمران فاضلين، وأحدهما أفضل من الآخر، وجب أن يقال هذا أفضل من هذا، ولا يجوز أن يقال في المفضول بئس هذا الأمر.

وأما المعنى الثانى فأن يكون المن اعتقد أنه أراد بذلك ذم الدفن بالمدينة، ولذلك لم ينكر على القائل إذ قال: «لم أرد هذا يا رسول الله، وإنما أردت القتل في سبيل الله» ولر كان فهم منه هذا لكان الأظهر أن يقول له: قد فهمت مرادك، ولكن هو مع ذلك خطأ، فإنك قد حثت بلفظ مشترك أو عبت المفضول مع فضله.

فصل: وقوله على سائر الأحوال، وأنه لا مثل له من أحوال الحياة والموت، ويحتمل يقتضى تفضيله على سائر الأحوال، وأنه لا مثل له من أحوال الحياة والموت، ويحتمل أن يريد به لا مثل له من أحوال الميتات، وصفات الموت لأنه سبب القول، فيحوز أن يحمل عليه.

فصل: وقوله الله الأرض بقعة من الأرض أحب إلى من أن يكون قبرى بها منها الأرض، وذلك أحب أن يكون قبره بها منها الأرض، وذلك أحب أن يكون قبره بها دون مكة، وقد قيل إن ذلك لمعنى الهجرة.

قال القاضى أبو الوليد، رضى الله عنه: وليس عندى بالبين؛ لأنه لو كان كذلك لم يعلق الحكم بالبقعة ولعلقه بالهجرة، والله أعلم. وهذا في حال الإخبار، وليس فيه دليل على أنه فضل أن يكون قبره بالمدينة إلى القتل في سبيل الله على صفة لا يقبر فيها، وإنما قال ذلك ثلاث مرات لما علم من حاله إنه كان إذا قال قولاً كرر ثلاثًا، لعله أن يريد بذلك الإفهام والبيان، والله أعلم.

كتاب الجهاد .....

#### ما تكون فيه الشهادة

١٠٤٢ - مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِك، وَوَفَاةً بَبَلَدِ رَسُولِك.

الشرح: قوله رضى الله عنه: «اللهم إنى أسألك شهادة فى سبيلك، ووفاة ببلد رسولك» دعاء منه رضى الله عنه بأن يجمع له بين الشهادة ظن والوفاء ببلد النبى الله ليكون قبره بها، وهذا يقتضى تفضيله على سائر بقع مكة وغيرها، ولو كانت مكة عنده أفضل لتمنى أن يقتل بها مسافرًا أو حاجًا، ولا يكون نقضًا لهجرته.

وقد علم من رأى عمر رضى الله عنه تفضيل المدينة، وقد أجمع المسلمون غلى أن هذا الدعاء مستحاب وأنه رضى الله عنه شهيد، وهذا يقتضى أن من قتل على هذا الوحه، وإن لم يقتل في حرب ولا مدافعه، فإنه شهيد، والله أعلم.

تَقْوَاهُ، وَدِينُهُ حَسَبُهُ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ، وَالْحُرْأَةُ وَالْحُبْنُ غَرَائِزُ يَضَعُهَا اللَّهُ حَيْثُ شَاءَ فَالْحَبَانُ يَفِرُ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَالْحَرِىءُ يُقَاتِلُ عَمَّا لا يَتُوبُ به إِلَى رَحْلِهِ، وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الْحَبُونُ يَفَعُهَا اللَّهِ حَلَّ وَعَزَّ. حَتْفٌ مِنَ الْحُتُوفِ، وَالشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللَّهِ حَلَّ وَعَزَّ.

الشرح: قوله رضى الله عنه: «كرم المؤمن تقواه» يحتمل أن يكون من قوله تعالى: ﴿إِنْ أَكُرِمُكُم عند الله أتقاكم ﴾ [الحجرات: ١٣]، يريد أن كرمه في نفسه وفضله تقواه الله تعالى.

وقد روى عن النبى الله أنه قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (١) فوصف كل واحد منهم بالكرم لما كانوا عليه من التقوى.

وقوله رضى الله عنه: «ودينه حسبه» يريد أن انتسابه إلى الدين هـو الشـرف والحسب الذي يخصه، فأما انتسابه إلى أب كافر على وجه الفحر به، فهو ممنوع،

١٠٤٢ - أحرجه عبد الرزاق في المصنف ٢٦٢/٥. وذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٦٢.

١٠٤٣ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٦٣.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ٣٣٩٠، ٣٣٨٢، ٤٦٨٨. الترمذي حديث رقم ٣١١٦. أحمد في المسند حديث رقم ٢٧٩٥.

وانتسابه إلى أب صالح على أن له بذلك فضلاً لا بأس به غير أن انتسابه إلى دينـــه الــذى بخصه أتم في الشرف والحسب.

وقوله رضى الله عنه: «ومروءته خلقه» يريـد أن المـروءة التـى يحمـل عليهـا النـاس، ويوصفون بأنهم من ذوى المروءات إنما هي معان مختصـة بـالأخلاق فـى الصبر والحلـم والجود والمواساة والإيثار.

فصل: وقوله رضى الله عنه: «والجرأة والجبن غرائز، يضعها الله حيث شاء» يريد أنها طبائع يطبع الله تعالى من شاء، ويضعها من الناس فيمن شاء، لا تختص بشريف ولا وضيع ولا مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاحر، فقد توحد فى كل صنف من هذه الأصناف.

فصل: وقوله رضى الله عنه: «فالجبان يفر عن أبيه وأمه، والجرىء يقاتل عمن لا يتوب إلى رحله» على معنى التفسير لمعنى الجرىء والجبان، وأن ذالك إنما هو بالطبع الذى طبع عليه لا باكتساب، ولا بتعلم، ولذلك يفر الجبان عن أبيه وأمه منع عبته لهما، وحرصه على حياتهما، ويقاتل الجرىء على من لا يتوب إلى رحله، مع أنه لا يلزمه أمره ولا يكاد يشفق عليه.

فصل: وقوله رضى الله عنه: «والقتل حتف من الحتوف» يريد أنه نوع من الموت كالموت من المرض والموت بالغرق والموت بالهدم، فهو نوع من أنسواع الموت، فيحب أن لا يرتاع منه، فإن الموت لابد منه، وهو كله فظيع، فهذا نوع منه، فلا يجب أن يهاب هيبة تورث الجبن، ثم قال: «والشهيد من احتسب نفسه» يريد من رضى بالقتل في طاعة الله رجاء ثواب الله تعالى.

#### \* \* \*

### العمل في غسل الشهيد

١٠٤٤ - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّ ابِ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّى عَلَيْهِ وَكَانَ شَهِيدًا يَرْحُمُهُ اللَّهُ.

١٠٤٥ - مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ الشُّهَدَاءُ فِي سَبِيلِ

١٠٤٤ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٦٤.

١٠٤٥ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٦٥.

قَالَ مَالِك: وَرَلْكَ السُّنَّةُ فِيمَنْ قُتِلَ فِي الْمُعْتَرَكِ، فَلَمْ يُدْرَكُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ: وَأَمَّا مَنْ حُمِلَ مِنْهُمْ فَعَاشَ مَا شَاءَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا عُمِلَ بِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ.

الشوح: قوله: «غسل وكفن» يريد غسل الميت المشروع، وقد تقدم في كتاب الجنائز من الاستيفاء والمنتقى أن الشهادة فضيلة تسقط فرض غسل الميت، واستئناف كفنه، وتسقط فرض الصلاة عليه، وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يغسل، ولكنه يصلى عليه. وقال سعيد بن المسيب والحسن البصرى: يغسل ويصلى عليه.

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما روى عن حابر بن عبد الله قال: كان النبي على على صحة ما ذهب إليه مالك ما روى عن حابر بن عبد الله قال: كان النبي على يجمع بين الرحلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أحد القرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما: قدمه في اللحد، وقال: أنا أشهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلون ولم يصل عليهم».

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا معنى يسقط فرض غسله، فوجب أن يسقط فرض الصلاة عليه. أصل ذلك الخوف.

مسألة: وهذا لمن خرج مجاهدًا في سبيل الله لا يختلف المذهب في ذلك، وأما من غزاه العدو في قعر داره، فدفع عن نفسه فقتل، فقد قال ابن القاسم: يغسل ويصلى عليه، وقال ابن وهب، وأشهب: لا يغسل ولا يصلى عليه.

وهذا إذا دفع عن نفسه. فأما لم يدفع وقتله العدو من غير مدافعة مثل أن يغلبوا عليه في منزله أو يقتل نائمًا أو يقتل بعد الأسر، فقد قال أشهب: يغسل ويصلي عليه.

وقال سحنون وأصبغ: لا يغسل، ولا يصلى عليه، وهذه كانت حال عمر رضى الله عنه، فإنه في حال غفلة لا في قتال، ولا في مدافعة، وقد غسل وصلى عليه بحضره الصحابة، ولم ينكر ذلك أحد، فثبت أنه إجماع.

فرع: وهذا إذا مات المقتول من هؤلاء في موضع القتل، فأما من رفع من المعترك، ثم مات بعد ذلك، فالمشهور من قول ابن القاسم أنه من لم يبق فيه إلا ما يكون منه في غمرة الموت، فإنه بمنزله من مات في المعترك، ومن أكل بعد ذلك وشرب، فهو كسائر الموتى يغسل ويصلى عليه.

وقال سحنون: إن كل من به حرح لا يقتل قاتله إلا بقسامة فيغسل ويصلى عليه، وإن كان به حرح يقتل قاتله من غير قسامة، فإنه لا يغسل، ولا يصلى عليه وعمر رضى الله عنه كان قد أنفذت مقاتله، فعلى قول سحنون: هو بمنزله من قتل فى المعترك، وكان يجب على أصله أن لا يغسل ولا يصلى عليه، ويجب على مذهب ابن القاسم أن يغسل، ويصلى لمعنين، أحدهما: أنه لم يقتل مدافعًا.

والثانى: أنه عاش بعد ذلك، وتكلم وشرب، وليست هذه شهادة تسقط فرض الغسل والصلاة، فإن الشهداء كثير ويصلى عليهم، أى على جميعهم ويغسلون، إلا من ذكرناه.

#### \* \* \*

### ما يكره من الشيء في سبيل الله

هكذا قال يحيى بن يحيى في هذه الترجمة، وتابعه في ذلك جماعة من أهل الموطأ، ويحتمل أن يريد به أنه يكره الشيء الذي جعل في سبيل الله يستعمل في غيره، ويحتمل أن يريد به أنه يكره أن يؤخذ على وجه التحيل، وعلى غير الوجه الذي يبيحه عليه من جعله مثل ما فعل الرجل الذي قال لعمر: احملني وسحيمًا.

وقال ابن بكير في هذه الترجمة: باب ما يكره من الرجعة في الشيء يحمل عليه في سبيل الله وتابعه عليه القعنبي. وذكره حديث الفرس الذي حمل عليه عمر رضي الله عنه سبيل الله، ثم أراد أن يبتاعه (١).

الْعَامِ الْوَاحِدِ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفِ بَعِيرٍ يَحْمِلُ الرَّحُلَ إِلَى الشَّامِ عَلَى بَعِيرٍ، وَيَحْمِلُ فِى الْعَامِ الْوَاحِدِ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفِ بَعِيرٍ يَحْمِلُ الرَّحُلَ إِلَى الشَّامِ عَلَى بَعِيرٍ، وَيَحْمِلُ الرَّحُلَيْنِ إِلَى الشَّامِ عَلَى بَعِيرٍ، وَيَحْمِلُ الرَّحُلَيْنِ إِلَى الْعِرَاقِ عَلَى بَعِيرٍ، فَحَاءَهُ رَحُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ: احْمِلْنِي وَسُحَيْمًا الرَّحُلَيْنِ إِلَى الْعِرَاقِ عَلَى بَعِيرٍ، فَحَاءَهُ رَحُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ: احْمِلْنِي وَسُحَيْمًا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ: أَنْسُدتك اللَّهَ أَسُحَيْمٌ زِقٌ؟ قَالَ لَهُ: نَعَمْ.

الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على أربعين ألف بعير» لكثرة من كان يحمله ممن يريد السفر، فلا يقدر على راحلة يركبها ويعجز عن السفر مع حاجته إليه، إما لكونه من أهل الآفاق، فيعجز عن الرجوع إلى أفقه ووطنه

<sup>(</sup>١) يعنى حديث عمر الذي سابق تخريجه في كتاب الزكاة برقم ٦٨٩.

١٠٤٦ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٦٦.

فكان يحمل من كانت هذه حاله من أهل الحاجة، ولعله أن يكون كان يحمل من يسعى في أمور المسلمين ممن يتعذر عليه راحلة لسفره ذلك، فكان عمر بن الخطاب يتخذ من الإبل ما يحمل عليه من مال الله تعالى، ويحمى لها الحمى.

فصل: وقوله: «يحمل الرجل إلى الشام على بعير ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير» قال الداودى: إنما ذلك لكثرة العدو بالشام، وحاجة الناس إلى الغزو في تلك الجهة للجهاد.

قال القاضى أبو الوليد، رحمه الله: ويحتمل عندى أن يكون فعل ذلك؛ لأن طريق العراق كانت أسهل وأعمر، وكان طريق الشام من المدينة أوعر وأشق وأحلى من الناس، فكان من انقطع به فيها يتعذر عليه موضع مقام أو من يعين على بلاغ.

فصل: وقول العراقي له: «احملني وسحيمًا» على وحه التورية والتحيل ليريه أن له رفيقًا يسمى سحيمًا، فيدفع إليه البعير، فيأخذه العراقي، وينفرد بركوبه، وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ألمعيًا يصيب بظنه، فلا يكاد يخطئه، فسبق إلى ظنه أن سحيمًا الذي ذكر هو الزق، فناشده الله ليخبره بالحق، فيعلم عمر صدق ظنه، فقال له الرحل «نعم».

وقد روى عن أبى هريرة عن النبى الله أنه قال: «قد كان فيمن مضى قبلكم من الأمم محدثون، فإن كان في أمتى منهم فإنه عمر بن الخطاب» (١) يريد الله أعلم من يلقى في روعه الشيء، ويلهم إليه حتى كأنه يخبر به، فلا يخطئ ظنه.

\* \* \*

### الترغيب ني الجهاد

١٠٤٧ - مَالِك، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري حديث رقم ٣٤٦٩، ٣٦٨٩. أحمد في المسند حديث رقم ٨٢٦٣.

۱۰ ٤٧ - أخرجه البخارى ٢٨/٤ كتاب الجهاد باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرحال والنساء عن أنس. ومسلم ١٥١٨ كتاب الإمارة باب ٤٩ رقم ١٦٠ عن أنس بن مالك. والترمذى برقم ١٦٥ ، ١٦٤ كتاب فضائل الجهاد وباب غزو البحر عن أنس بن مالك. والنسائى=

۲۲۶ ..... كتاب الجهاد

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى إِذَا ذَهَبَ إِلَى قَبَاء يَدْحُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتُ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى يَوْمًا ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، وَهُو يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ، وَحَلَسَتْ تَعْلِى فِي رَأْسِهِ، فَنَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى يَوْمًا ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، وَهُو يَضُوا يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: نَاسِلٌ لِمِنْ أُمَّتِى عُرِضُوا عَلَى الْاسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ عَلَى الْاسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ عَلَى الْاسِرَةِ، أَوْ مِثْلَ المُلُوكِ عَلَى الأسِرَّةِ، يَشْكُ إِسْحَاقُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، ادْعُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، ادْعُ اللّهَ أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، مَا يُضْحِكُكَ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى عُزَاةً فِي سَبِيلِ اللّهِ، مُلُوكًا عَلَى الأسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأسِرَّةِ، كَمَا قَالَ فِي الأُولِي عَلَى الأَسِرَةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأسِرَّةِ، كَمَا قَالَ فِي الأُولِي، قَالَتْ: اللّهِ، مُلُوكًا عَلَى الأسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأسِرَّةِ، كَمَا قَالَ فِي الأُولِي مَا اللّهِ، مَا يُضْحِرُ فَى اللّهُ أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: أَنْسَ مِنَ الأُولِي مَنَ اللّهِ لَى، قَالَتْ فِي اللّهُ أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: أَنْسَ مِنَ الأُولِينَ، قَالَتْ فِي الْمُولِي عَلَى الْسُولُ اللّهِ مَا اللّهُ أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: أَنْسَ مِنَ الأُولِي عَلَى الْمُعَلِي مَنْ الْمُعْرَادُ فَى اللّهُ أَنْ مَعْوِيلَةً فَصُرِعَتْ عَنْ دَاليَّهَا حِينَ خَرَحَتْ مِنَ الْبُحْرِ، فَنَامُ مُنْ الْمُعْلَى اللّهُ أَنْ الْمُعْرَافِي عَلَى اللّهُ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ أَنْ مُولِي اللّهُ أَنْ كُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ مُنْ مَا أَلْتُ اللّهُ أَنْ مُولِي اللّهُ اللّهُ أَنْ أَلْمُ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ مُولِي اللّهُ اللّ

الشرح: قال ابن وهب: أم حرام كانت خالة النبي الله من الرضاعة، فلذلك كان يقيل عندها، وينام في حجرها، وتفلى رأسه(١).

<sup>=</sup>٠/٠٤ كتاب الجهاد باب فضل الجهاد في البحر عن أنس بن مالك. وابن ماحه برقم ٢٧٧٦ كتاب الجهاد باب غزو البحر عن أنس بن مالك. والبيهقي في الكبرى ١٦٥/١ عن أنس بن مالك. والبيهقي في الدلائل ١٦٥/٦ عن أم حرام بنت ملحان.

قال ابن عبد البر فى التمهيد ٣١٤/٦: هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ، فيما علمت، حعلوه من مسند أنس بن مالك. ورواه بشر بن عمر الزهراني عن مالك، عن إسحاق، عن أنس، عن أم حرام بنت ملحان، قالت: استيقظ رسول الله الله الحديث، حعلمه من مسند أم حرام، هكذا حدث عنه به بندار محمد بن بشار.

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر في التمهيد ٣١٤/٦، ٣١٥: وأم حرام هذه حالة أنس بن مالك، أحست أم سليم بنت ملحان، أم أنس بن مالك، وأظنها أرضعت رسول الله هم، أو أم سليم أرضعت رسول الله هم، أو أم سليم أرضعت رسول الله هم، فحصلت أم حرام، حالة له من الرضاعة، فلذلك كانت تفلى رأسه، وينام عندها، وكذلك كان ينام عند أم سليم، وتنال منه ما يجوز لذى المحرم، أن يناله من عارمه، ولا يشك مسلم أن أم حرام، كانت من رسول الله هم لمحرم فلذلك كان منها ما ذكر في هذا الحديث، والله أعلم.

فصل: وقوله: «فلخل عليها رسول الله الله الطلامة الله على رأسه على ما يفعله ذو المحارم ممن يزوره من ذى رحمه، ومن يكرم عليه، ويريد المبالغة فى مواصلته من إطعامه مما عنده ثم اتباع ذلك بإماطة الأذى عنه، وإدخال الراحة عليه، وإن أدى ذلك إلى مباشرة شعره وبعض حسده.

ويحتمل أن يكون ما أطعمته من مالها يسيرًا من كثير، فلذلك استجاز أكله، ويحتمل أن يكون ما أطعمته من مال زوجها عبادة بن الصامت، وجاز له أكله لما علم من حال عبادة بن الصامت أنه يسر بذلك، وقد يجوز للإنسان يمر بموضع فيه تمر أو طعام لصديق مخلص له يعلم أنه يسر بما يأكل منه بحضرته ومغيبه أن يأكل منه.

فصل: وقوله: «فنام رسول الله الله الشكان ثم استيقظ، وهو يضحك» وظاهر ذلك أن ضحكه إنما كان من شيء رآه في نومه أو تذكره عند يقظته، فسألته أم حرام عن ذلك، وقالت: «ما يضحكك يا رسول الله» وعلمت أن ضحكه وسروره لا يكون إلا من أمر فيه خير لأمته الله الله وقال: «ناس من أمتى عرضوا على» يريد في منامه «غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر» يريد والله أعلم ظهره «ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك» يشك الرواى أيهما قال.

ويحتمل وجهين، أحدهما: أن يريد أن حالهم في الدنيا حين ركوبهم ثبج البحر حال الملوك على الأسرة في صلاح أحوالهم، وسعة دنياهم، وقوتهم على العدو وكثرة عددهم وسلاحهم وأسرتهم، وغير ذلك مما يحتاجون إليه في غزوهم، وأنهم ليسوا محال ضيق ولا إقلال وأنه مع يسر ويضحك من حالهم، وهذا يدل على أنها حال صلاح في الدنيا مضافة إلى صلاح في الدين، ولولا ذلك لما سر بها

والوجه الثانى أنه يريد أنهم عرضوا عليه غزاة فى سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، وأنهم مع ذلك عرضوا عليه أو علم بحالهم فى الجنة ملوكًا على الأسرة كقول تعالى، فى أهل الجنة: ﴿على الأرائك متكنون﴾ [يس: ٥٦]. والأول أظهر.

فصل: وقولها: «يا رسول الله، ادع الله أن يجعلنى منهم» يؤكد ما تقدم من أنها سألت وتشفعت بالنبى الله أن يجعلها الله منهم، لما فهمت من أن سعيهم مقبول وعملهم مبرور، وجهادهم مشكور، فإن حالهم في الآخرة حال رضا ورضوان، فدعا لها رسول الله الشفاقًا لمن سأله الدعاء من أمته لاسيما يما يعود إلى صلاح الدين ويتضمن هذا حوزا ركوب البحر للغزو والجهاد.

فصل: وقوله: «وضع رأسه، فنام شم استيقظ يضحك» إلى قوله: «ناس من أمتى عرضوا على غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة» لم يذكر في هذا الحديث حواز ركوب البحر، ويحتمل أن يكون غزو هؤلاء في غير البحر، فقالت أم حرام: «ادع الله أن يجعلني منهم» حرصًا على أن تنال أحر الغزوين، ويكون لها فضيلة الطائفتين، فقال لها رسول الله في: «أنت من الأولين» إعلامًا لها بأنها لا تشهد غزوة الطائفة الثانية، ولم يبين لها أن ذلك لموت يتعجل، ويمنع من لحاق الطائفة أو لمانع من حضور ذلك مع بقاء حياتها.

ويحتمل أن يكون الله أوحى إليه، وأعلم بذلك كله غير أنه أظهر إليها من ذلك ما أظهر، ولم يظهر لها أنها تموت قبل غزوة الطائفة الثانية، ويحتمل أن يكون لم يـوح إليـه بأكثر مما أظهر إليها، والله أعلم.

فصل: وقوله: «فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان» أهل السير يقولون: إن غزوة معاوية هذه كانت في زمن عثمان بن عفان، قال حنيفة بن حياط عن ابن الكلبي: إن هذه الغزوة لمعاوية كانت سنة ثمان وعشرين.

وقال الزبير بن بكار: ركب معاوية البحر غازيًا بالمسلمين في خلافة عثمان إلى قبرس، ومعه أم حرام زوحة عبادة بن الصامت، فركبت بغلتها حين خرجت من السفينة فصرعت، فماتت ورواية أهل السير لا يعتمد عليها أهل الحديث.

وظاهر قوله: «في زمن معاوية» يقتضى في وقت إمارته وخلافته، وهو الأظهر. ورواية أثمة الحديث أصح، ولو صح ما يقوله أهل السير لجاز أن يريد بقوله: «في زمن معاوية» أي في وقت ولايته على الشام، وذلك كان في زمن عمر إلى آخر زمن عثمان وبعده، وهذه فضيلة لمعاوية أبي سفيان إذا أحبر النبي الشي بفضيلة قوم غزاة هو منهم حتى تمنت أم حرام أن تكون منهم، وسألت الدعاء بذلك، وأحابها إليه، ودعا لها به.

فصل: وقوله: «فصرعت عن دابتها حين خوجت من البحر، فهلكت» فكان هذا تحقيقًا لقول النبي فل أنها من الأولين، وتبيينًا أن المانع لها أن تكون من الآخرين أن عمرها ينقضى قبل ذلك، وهذا من أعلام نبوته الواضحة أن يعلم بالأشياء على وجهها قبل أن تكون، ثم تكون على حسب ذلك لا تخرم عنه، ويتكرر ذلك منه فل تكررًا يوجد في أكثر الأحوال، وكل من يتعاطى تكهنًا بتنجيم أو غيره، فإن الأغلب عليه

١٠٤٨ - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لاَحْبَبْتُ أَنْ لاَ أَتَحَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَحْرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَكِنِّي لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُ مُ عَلَيْهِ، وَلا يَحِدُونَ مَا يَتَجَمَّلُونَ عَلَيْهِ، فَوَدِدْتُ أَنِّي أَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَوَدِدْتُ أَنِّي أَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الل

الشرح: قوله: «لولا أن أشق على أمتى لأحييت أن لا أتخلف عن سرية» يقتضى الشوح: قوله: «لولا أن أشق على أمتى والاجتناب لما يشق عليهم، وتركه كثيرًا من عمل البر، خوفًا أن يتكلفوا منه ما لا يطيقون أو يشق عليهم القعود عن مثله عجزًا عنه، وعدم ما يتوصل إليه، وذلك يدل على أن الجهاد ليس بفرض على الأعيان، ولو تعين عليه فرض الجهاد لما جاز له أن يتخلف عنه لعجز غيره عنه.

فصل: وقوله ﷺ: «فوددت أنى أقاتل في سبيل الله فأقتل» تمن للشهادة وأعمال

وقوله على: «ثم أحيا فأقتل» تمن من الخير لما علم أنه لا يكون؛ لأن الإحياء بعد الموت في الدنيا معلوم أنه لا يكون، وقد تمنى الله إعلامًا بدرجة الشهادة وتحريضًا لأمته عليها وإعلامًا لهم بما فيها.

۱۰٤۸ - أخرجه البخارى في الإيمان ٣٥، الجهاد والسير ٢٥٨١، ٢٧٥٠، التمنسي ٢٦٨٥، ٢٠٥٠، التمنسي ٢٦٨٥، ٢٠٩٥، ٢٠٩٥، ٢٠٩٥، ٢٠٩٥، ٢٠٩٥، ٢٠٩٥، ١٠٩٥، ١٠٩٥، ١٠٩٥، ١٠٩٥، ١٠٩٥، ١٠١٥، ١٠١٥، ١٠١٥، وابن ماجه في الجهاد ٢٧٤٢، ٢٧٥٣، وأحمد في باقي مسند المكثرين ٢٨٦٠، ٢٨٠١، ٢٧٤٧، ٢٧٤٧، ٢٦٢١، ١٠١١٩، ١٠٠٣، ١٠١١٩، ١٠١٠، ١٠١١٩، ١٠٠٠، ١٠١١٩، ١٠٠١، ١٠١١٠، ١٠١١٩، ١٠٠٨،

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر فى التمهيد ٣٢٦/٦: فى هذا الحديث دليل على أن الجهاد ليس يفرض معين على كل أحد فى حاصته، ولو كان فرضا معينا ما تخلف رسول الله الله الور شق على أمته؛ والجهاد عندنا بالغزوات والسرايا إلى أرض العدو فرض على الكفاية، فإذا قام بذلك من فيه كفاية ونكاية للعدو، سقط عن المتحلفين؛ فإذا أظل العدو بلدة مقاتلا لها، تعين الفرض على كل أحد حينقذ فى حاصته على قدر طاقته حفيفا وثقيلا، شابا وشيخا، حتى يكون فيمن يكاثر العدو كفاية بهم.

١٠٤٩ - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ رَجُلُّ: أَنَا يَسا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَجُلُّ: أَنَا يَسا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَجُلُّ: أَنَا يَسا رَسُولَ اللَّهِ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَطُوفُ بَيْنَ الْقَتْلَى، فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: مَا شَأْنُك؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: بَعَنَنِي إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى لَآتِيهُ بِحَبَرِكَ، قَالَ: فَاذْهَبْ إِلَيْهِ فاقرئه مِنِّي السَّلامَ وَأَخْبِرُهُ أَنِي قَدْ طُعِنْتُ النَّهِ إِنْ قَتِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَأَخْبِرُ اللَّهِ عَذْ اللَّهِ إِنْ قُتِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَوَاحِدٌ مِنْهُمْ حَى (١).

الشرح: قوله على: «من يأتينى بخبر سعد بن الربيع» اهتبال منه السبب أو سلم، عن من فقد منهم بعد الموت ليعلم ما حبره، وما الذى غيبه، وإن كان أصيب أو سلم، فانتدب الرجل ليحرز طاعة النبى الله والمبادرة إلى ما يرغبه، وإن لم يعينه بالأمر وذهابه بين القتلى لطلب سعد بن الربيع؛ لأن الظاهر أن من فقد في ذلك الوقت، وفي مثل تلك الحال أنه قتل أو ثنحن بالجراح، فبادر إلى طلبه حيث ظن أنه يجده.

وقول سعد بن الربيع له: «ما شانك» لعله قد توقع أن يكون أرسل للبحث عن خبره أو خبر غيره، فيوصى معه بما أراد أن يوصى به إلى قومه، فأمره أن يقرئ النبى الله سلامه لما اعتقد أنه لا يلقاه، وأن يخبره بما حرى عليه من عدد الطعان وإنفاذ المقاتا..

وفي ذلك إعلام بفوات لقائه، ولعله قصد بذلك استدعاء ترحمه عليه واستغفاره

فى الإتحاف ١٠٤٠ وذكره الزبيدى فى المستدرك ٢١/٣. البيهقى فى دلائل النبوة ٢٨٥/٣. وذكره الزبيدى فى الإستدكار برقم ٩٦٩. فى الإتحاف ٢٠٠١ عن يحيى بن سعيد. وذكره ابن عبد البر فى الاستدكار برقم ٩٦٩. (١) قال ابن عبد البر فى التمهيد ٢٧/٣: هـذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه إلا عند أهل السير، فهو عندهم مشهور معروف. ذكره ابن إسحاق قال: لما انصرف أبو سفيان ومن معه من أحد ووجهوا إلى مكة، فزع الناس إلى قتلاهم؛ فقال رسول الله على: «من رحل ينظر لى ما فعل سعد بن الربيع، أفى الأحياء هو أم فى الأموات؟ فقال رحل من الأنصار: أنا أنظر لـك يا رسول الله ما فعل، فنظر فوحده حريجا فى القتلى وبه رمق، قال: فقلت له: إن رسول الله المرنى أن أنظر أفى الأحياء أنت أم فى الأموات؟ قال: أنا فى الأموات، فأبلغ رسول الله وأبلغ قومك عنى السلام، وقل له: إن سعد بن الربيع يقول: حزاك الله عنا خير ما حزى نبيا عن أمته؛ وأبلغ قومك عنى السلام، وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرف، قال: ثم لم أبرح حتى مات؛ قال: فحثت إلى رسول الله فأخير ته خيره».

• • • • • مالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْجَهَادِ وَذَكَرَ الْجَنَّةُ أُ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَ يَأْكُلُ تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ، فَقَالَ: إِنِّي لَحَرِيصٌ عَلَى اللَّانْيَا إِنْ جَلَسْتُ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْهُنَّ، فَرَمَى مَا فِي يَدِهِ، فَحَمَلَ بِسَيْفِهِ، فَقَاتَلَ حَتَّى اللَّانْيَا إِنْ جَلَسْتُ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْهُنَّ، فَرَمَى مَا فِي يَدِهِ، فَحَمَلَ بِسَيْفِهِ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

الشرح: قوله: «إنه الله وغب في الجهاد» تنبيهًا منه في تجديد ذلك عند حضور القتال، وتذكيرًا للناس بفضائل الجهاد، وترغيبًا لهم في إحراز أحره، والصبر على شدة الحرب، وما عسى أن يؤدي إليه من حراح أو شهادة، فأكد ذلك بأن شوقهم إلى الجنة بأن وصف ما أعد الله فيها للمحاهد في سبيله لاسيما لمن أكرمه الله بالشهادة.

فصل: وقوله: «ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده» ذكر أهل السير أن ذلك الرجل هو عمير بن الحمام الأنصارى السلمى ما ذكر به النبى على حمله تصديقه له وتثبته لما قاله على أن طرح تمرات في يده كان يأكلها، ورأى أن اشتغاله بأكلها عن المبادرة إلى الشهادة المؤدية إلى ما وصف النبى الله من الجنة حرص على الدنيا واشتغال بيسير متاعها عن عظيم ما أعد الله تعالى لأوليائه، فطرحها وحمل بسيفه، وذكر أهل السير أنه حمل، وهو يقول:

ركض الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد

وقد ذكر أهل السير أن هذا كان يوم بدر، وقد كان مع النبي الله جماعة أصحابه، وهم ثلاثمائة وبضعة عشر، فيحتمل أن يكون حمل عمير هذا مع جماعة الناس، ويحتمل

<sup>. . .</sup> ١ - أخرجه البخارى بنحوه ٥/٥ ٢١ كتاب المغازى باب غزوة أحد. ومسلم ١٥٠٩٣ كتاب الإمارة باب ٤١ رقم ١٤٣ باب ثبوت الجنة للشهيد عن حماير. البيهقى فى السنن الكبرى ٤٣/٩. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ٩٧٠.

<sup>(\*)</sup> في حديث أنس أن رسول الله على قال يوم بدر: «قوموا إلى حنة عرضها السموات والأرض...» الحديث. قاله السيوطي في تنوير الحوالك ٣٠٩/١.

<sup>(\*)</sup> قال السيوطي: هو عمير بن الحمام كما في حديث أنس. وذكره ابن إسحاق وغيره.

ان يكون انفرد بالحمل على جماعة من المشركين، وهــذا جـائز أن يحمـل الرجـل وحـده على الكتيبة لاسيما من علم من نفسه شدة وقوة، وكان من أصحابه من العدد مــا يعلـم

انهم محتمون دونه.

وقد روى عن مالك أنه قال: يجوز للرجل إذا علم من نفسه قوة وغناء أن يبرز إلى الجماعة، ولا يكون له تهلكة، وأما من كان رأس الكتيبة، وعلم أنه إن أصيب هلك من معه من المسلمين، فالصواب له أن لا يتعرض للقتال إلا أن يضطر إليه؛ لأن في بقائمه بقاء المسلمين.

١٠٥١ - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: الْغَزْوُ غَرْوَان فَغَزْوٌ تُنْفَقُ فِيهِ الْكَرِيمَةُ، وَيُيَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ، ويُطَاعُ فِيهِ ذُو الأَمْرِ، ويُحْتَنَبُ فِيهِ الْفَسَادُ، فَذَلِكَ الْغَزْوُ حَيْرٌ كُلَّهُ، وَغَزْوٌ لا تُنْفَقُ فِيهِ الْكَرِيمَةُ، وَلا يُيَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ، وَلا يُطَاعُ فِيهِ ذُو الأَمْرِ، وَلا يُحْتَنبُ فِيهِ الْفَسَادُ، فَذَلِكَ الْغَزْوُ لا يَرْجِعُ صَاحِبُهُ كَفَافًا.

الشرح: قوله رضى الله عنه: «تنفق فيه الكريمة» يريد كرائم الأموال، ويحتمل أن يريد به حلال المال دون خبيثه، ودون ما فيه شبهة، ويحتمل أن يريد به كثيره إذا أراد بالنفقة النفقة على نفسه والصدقة، ويحتمل أن يريد بالكريمة أفضل المتاع مشل أن يغزو على أفضل الخيل وأسبقها، ويقتنيها لذلك.

وكذلك يغزو بأفضل السلاح والآلة، فيكون إنفاقها في سبيل الله ابتياعها لذلك، ويكون استعمالها في ذلك حتى يعطب الفرس، وتفنى الآلة والسلاح، وقد يحتمل أن

۱۰۰۱ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ۹۷۱، وقال: هذا الحديث مرفوع إلى النبي السين المستناد حسن: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: وحدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي، قال: أخبرنا بقية، قال: حدثنا محير بن سعد، عن حالد ابن معدان، عن أبي بحرية، عن معاذ بن حبل، عن رسول الله الله الله قال: «الغزو غزوان فأما من ابتغى وحه الله، وأطاع الإمام، وأنفق الكريمة، وياسر الشريك، واحتنب الفساد، فإن نومه ونبهه أحر كله، وأما من غزا فحرا ورياء وسمعة، وعصى الإمام، وأفسد في الأرض، فإنه لم يرجع بالكفاف». الحديث أخرجه الإمام أحمد، واللفظ له، في المسند حدايث رقم ٢٥١٧. الدارمي حديث رقم ٢٥١٥. الدارمي حديث رقم

فصل: وقولها: «ويباسر فيه الشريك» مياسرته يريد موافقته في رأيه مما يكون طاعة ومتابعته عليه وقلة مشاحاته فيما يشاركه فيه من نفقة أو عمل وطاعة ذى الأمر امتشال أمر الأمير بأن يمتنع مما يمنع منه ويمتثل ما يأمر به من الطاعة لله، ويجتنب مع ذلك الفساد فيما لا يعود بموافقة الشريك، ولا تقدم للإمام فيه أمر ولا نهى.

مسألة: وهل له أن يبارز بغير الإمام. وقوله «فللك الغزو خير كله» يريد أنه حير لصاحبه في الآخرة، وطاعة لله وقربة.

فصل: قوله: «وغزو لا تنفق فيه الكريمة، ولا يياسر فيه الشريك، ولا يجتنب فيه الفساد» على حسب ما تقدم، «فالك الغزو لا يرجع كفافًا» يريد أنه لا يبقى سعيه وغزوه بما يكسبه من المآثم.

#### \* \* \*

# ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو

١٠٥٢ - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ».

الشرح: قوله على: «الخيسل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» يريد والله أعلم، الأجر والغنيمة. وقد روى ذلك من طريق عبد الله عنه الله عنه الخير الخيسل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة» (أن وهذا حسض على الرتباطها في سبيل الله واتخاذها للجهاد.

وقوله: «إلى يوم القيامة»، دليل على أن ذلك ياق إلى يوم القيامة، وأن الإسلام لا المرحه البخارى في الجهاد والسير ٢٦٣٧. ومسلم في الإمارة ٣٤٧٨. والنسائي في الخيل ٥٠٥٠. وابن ماجه في الجهاد ٢٧٧٧. وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة ٤٣٨٧، مردة. ٥٥٨٤، ٤٥٨٦، ٤٩٥٣، ٥٠١٨، ٥٠١٨ عن أبي هريرة. والطبراني في الكبير ٢/٨٨ عن أبي أمامة. والبغوى في شرح السنة ٢٨٥١٨ عن ابن

(\*) أخرجه مسلم حديث رقم ١٨٧٢. النسائي في الصغرى حديث رقم ٣٥٧٢. أحمد في المسند حديث رقم ١٨٧١.

٠٣٠ ..... كتاب الجهاد

يذهب جملة، ولا يغلب عليه حتى لا يبقى من أهله من يجاهد عن الدين، ويدل أيضًا أن أهل الكفر، ومن يجاهد على الدين لا يخلو منهم وقت إلى يوم القيامة، فهذا اللفظ إلا أن يرد تخصيصه ببعض الأزمان، فقد روى عن ابن عباس أنه قبال في تناويل قوله تعالى: ﴿حتى تضع الحرب أوزارها﴾ (١) [محمد: ٤].

١٠٥٣ - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْخَفْيَاءِ<sup>(١)</sup> وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ<sup>(٢)</sup> وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ النَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ<sup>(٢)</sup> وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُــنَ عُمَرَ كَـانَ مِمَّنْ سَابَقَ بها.

الشرح: قوله: «سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع» قال محمد ابن عبد الحكم: في هذا دليل على إجازة الإضمار، وذلك لا يكون إلا بمنع بعض العلف واستجلاب العرق.

وقال موسى بن عقبة: بين الحفياء وثنية الوداع ستة أميال أو سبعة، ومن الثنية إلى مسجد بنى زريق ميل ونحوه، وهذا نص في مجاوزة المسابقة بين الخيل لما في ذلك من تدريبها على الحرى والسبق، وتدريب من يسابق بها، ولما يبعث عليه من الاجتهاد في ذلك والمبالغة فيه لما حبلت عليه النفوس من الحرص على الغلبة.

<sup>(</sup>١) لم يوضع المصنف ما قاله ابن عباس في ذلك. المحقق.

۱۰۰۳ - أخرجه البخارى في الصلاة ٤٠٣. ومسلم في الإمارة ٣٤٧٧. والترمذي في الجهاد ١٠٥٣. والنسائي في الخيل ٣٤٧١، وأبلو داود في الجهاد ٢٢١١، ٢٢١٢، ٢٢١٢، ٢٢١٢. وأبلو داود في الجهاد ٢٣٢٢.

قال ابن عبد البر في التمهيد ٣٣٥/٦: هكذا رواه جماعة أصحاب الموطأ عن مالك، لم يختلفوا عليه في إسناده، واحتلفوا عنه في بعض ألفاظه؛ فكان ابن بكير يقول: سابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية التي عند مسجد بني زريق، وخالفه جمهور الرواة، منهم: ابن القاسم والقعنبي وابن وهب، فرووا كما روى يحيى من الثنية إلى مسجد بن زريق؛ وفي ألفاظ أصحاب نافع، وألفاظ الرواة عنه في هذا الحديث الحتلاف.

<sup>(</sup>١) الحفياء بفتح الحاء وسكون الفاء: موضع حارج المدينة، بينه وبين ثنية الوداع ستة أميال أو نحوها

 <sup>(</sup>٢) أمدها ثنية الوداع: أي غايتها إلى ثنية الوداع، وهو موضع خارج المدينة أيضا سمى بذلك
 لأن الخارج من المدينة بمشى معه المودعون إليها، وهى فى طريق مكة.

<sup>(</sup>٣) بنى زَريق: بضم الزاى وفتح الراء وسكون الياء: اسم قبيلة من الأنصار بينها وبين الثنية ميل واحد.

كتاب الجهاد .....

فإذا سابق غيره كان اجتهاده لنفسه وفرسه واجتهاده أكثر من إجهاده واجتهاده إذا انفرد بالجرى، وليس تعرف العرب المسابقة إلا بين الخيل والإبل، وكذلك في الإسلام قاله محمد بن عبد الحكم. وقد سابق رسول الله الله الخيل والإبل، ولا أعلم أنه سابق بين غيرها.

فصل: وليس في الحديث ما يدل على أنه كان بين تلك الخيل سبق، أخرجه أحد المتسابقين أو غيرهم، وذلك لا يخلو من أحد حالين. وأما أن يكون السبق أخرجه غير المتسابقين أو أحدهم، فإن أخرجه غيرهم كالإمام وغيره أنه لمن سبق، فلا خلاف في حوازه.

مسألة: وإن أخرجه أحد المتسابقين، فإن ذلك على وجهين، أحدهما: أن يخرجه ويسابق على أنه إن سبق غيره، فهو للسابق، وإن سبق هو لم يكن له، ويكون للذى يليه، فهذا أيضًا مما أحازه مالك وأكثر العلماء.

فرع: فإن لم يكن معه إلا فارس واحد، فسبق المخرج لم يرجع إليه الطعام، وكان لمن حضر، رواه ابن مزين عن مالك.

مسألة: والوجه الثانى أن يخرجه المتسابقين على أنه سبق غيره، فهو للسابق وإن سبق المحرج، فهو له، هذا كرهه مالك، ورواه ابن المواز عن ابن القاسم: لا خير فيه، وروى أصبغ عن ابن وهب إجازته، ورواه ابن وهب عن مالك.

فصل: وقوله: «وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها» يحتمل أن يريد به التى سابقت من الثنية إلى مسجد بنى زريق، وليس فى الراكبين حد من صغر ولا كبر ولا خفة ولا ثقل وليختر كل إنسان لركوب دابته من أحب، وأمكنه، وكتب عمر بن عبد العزيز: لا تحملوا على الخيل إلا من احتلم.

١٠٥٤ – مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَيْسَ بِرِهَانِ الْحَيْلِ بَأْسٌ إِذَا دَحَلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ، فَإِنْ سَبَقَ أَحَذَ السَّبَق، وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ (١).

١٠٥٤ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٧٤.

<sup>(</sup>١) قال في الاستذكار ٢١١/١٤ - ٣١٣: أنكر مالك العمل بقول سعيد، ولم يعرف المحلل، ولا يجوز عنده أن يجعل المتسابقان سبقين يخرج كل واحد منهما سابقًا من قبل نفسه

الشرح: قوله: «ليس برهان الخيل بأس» يريد المسابقة.

وقوله: «إذا كان بينهما محلل» سماه محللاً؛ لأنه بدونه لم تجسز المسابقة بينهما على شيء يخرجه كل واحد منهما، وإن أخرج أحدهما سبقًا، وكان بينهما محلل إن سبق أخذ، وإن سبق لم يكن عليه شيء، فهذا أجازه ابن المسيب. قال ابن المواز: وهو قياس قول مالك الآخر. قال محمد: وبه آخذ، والمشهور عن مالك منعه.

=على أن من سبق منهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه. هذا لا يجوز عنده بمحلل ولا بغير علل، إنما السابق عنده أن يجعل السبق، أحدهما كالسلطان، فمن سبق أخذه، لا غير. وقد روى عن مالك مقل قول سعيد بن المسيب، والأشهر عنه ما ذكرنا. وأجمع سائر العلماء على أنه لا يجوز أن يجعل كل واحد منهما سبقه إلا أن يكون سبقهما فرس تسالت، لا يجعل شيمًا، وهو مثلهما في الأغلب، وهو الذي يدعى المحلل، فإن كان ذلك، فهو الذي اختلف فيه العلماء فديمًا وحديثًا. فقال مالك ما وصفنا. وقال الشافعي: الأسباق ثُلاثة: سبق يعطيه الــوالى أو الرحل غير الوالى من ماله متطوعًا به فيجعل للسابق شيئًا معلومًا ممن سبق أحرز ذلك السبق، وإن شاء الوالى أو غيره، جعل أيضًا للمصلى، وللثاني والثالث شيئًا شيئًا، فذلــك كلــه حلال لمن جعل له. والثاني: أن يريد الرحلان أن يتسابقا بفرسيهما ويريد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه، ويخرحا سبقين، فهذا لا يجوز إلا بمحلل بينهما، يكون فارسًا لا يأمنان أن يسبقهما، فإن سبق المحلل، أخذ السبقين، وإن سبق أحد المتسابقين، أحرز سبقه وأخمذ سبق صاحبه، وإن سبق الاثنان الثالث، كانا كمن لم يسبق واحد منهما، ولا يجوز حتى يكون الأمر واحدًا، والغاية واحدةً. قال: ولو كانوا مائة فأدخلوا بينهم محللًا، فكذلك. والثمالث: أن يسابق أحدهما صاحبه، ويخرج السبق وحده، فإن سبقه صاحبه أخذ السبق، وإن سبق صاحبه أحرز السبق. وهذا في معنى الوالي. قال: ويخرج المتسابقان ما يتراضيان عليه ويتواضعونه على يدى رحل. وأقل السبق يسبق بالهادى أو بعضه أو بالكفل أو بعضه. وقول محمــد بـن الحســن في هذا كُقُول الشافعي. قال محمد بن الحسن وأصحابه: إذا جعل السبق واحدة، فقال: إن سبقتني، فلك كذا وكذا، ولم يقل: إن سبقتك، فعليك كذا وكذا، فلا بأس. ويكره أن يقول: إن سبقتك، فعليك كذا، وإن سبقتني، فعلى كذا. هذا لا حير فيه، وإن قبال رحل غيرهما: أيكما سبق، فله كذا، فلا بأس، وإن كان بينهما محلل إن سبق، فلا يغرم، وإن سبق أحد فلا بأس، وذلك كان يسبق ويسبق. وقالوا: ما عدا هذه الثلاثة الأسباق فيه قمارٌ، وأجـــاز العلماء في غير الرهان السبق على الأقدام. وهذا مأخوذ من خبر سلمة بن الأكبوع أنه سابق بين يدى رسول الله على مع الأنصاري. وسابق رسول الله على عائشة فسبقها، فلما أسن سابقها فسبقته، فقال: «هذه بتلك». وأما السبق في الرهان، فلا يجوز إلا في ثلاثة أشياء: هـي الخف، والحافر، والنصل. وفيه حديث احتاج الناس فيه إلى ابن أبي ذئـب، رواه عنـه الثـورى، وابن عيبنة، والقعنبي وغيرهم، عن نافع ابن أبي نافع، عن أبي هريــرة، أن النبــي ﷺ قــال: الا سبق إلا فني خف، أو نصل، أو حافر». كتاب الجهاد .....

مسألة: وليس من شرط هذا الرهان أن يعرف كل واحد من المتراهنين جرى فـرس صاحبه، ولا صفة الراكب من ثقل وخفة، وإنما ذلك على حسب ما يتفق.

١٠٥٥ - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رُبُّى، وَهُو يَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِك، فَقَال: «إِنِّى عُوتِبْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْحَيْل».

الشوح: مسحه على وجه فرسه بردائه على سبيل الإكرام له، والمبالغة في مراعاته، والإحسان إليه، وإنما سئل عن ذلك لما لم يعهد منه مثل هذا، فقال على: «إنى عوتبت الليلة في الخيل» (١) وهذا يقتضى أنه إنما عوتب في المبالغة في مراعاتها والتعاهد لها والإحسان لما خصها الله به من أن جعلها سببًا للخير من الأجر والمغنم عونًا عليه.

حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ أَتَاهَا لَيْلا، وَكَانَ إِذَا أَتَى قُومًا بِلَيْلِ لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصِبِحَ، فَلَمَّا وَيَا بَيْلِ لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصِبِحَ، فَلَمَّا وَيَا بَيْلِ لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصِبِحَ، فَلَمَّا وَأُوهُ قَالُوا: مُحَمَّدٌ، وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبِرُ، إِنَّا إِذَا بَرَلْنَا بِسَبَاحَةٍ قَوْمٍ وَالْحَافِات: ١٧٧].

الشوح: قوله: «أن رسول الله ﷺ حين خرج إلى خيبر أتاها ليلاً» يحتمل أن يكون ﷺ قصد ذلك ليستتر المسلمون في مكانهم، فإذا أصبح خرج من اليهود من حرت

۱۰۵۰ - أخرجه البحارى في الصلاة ۳۵۸، الجهاد والسير ۲۷۲٦. ومسلم في الجهاد والسير ۱۰۵۰. والسير ۳۳۲۰. والنسائي في المواقيت ٤٤٥، النكاح ۳۳۲۰، الصيد والذبائح ۲۲۲۳، وأحمد في باقي مسند المكثرين ۱۲۲۵، ۱۲۲۸، ۱۲۲۸، ۱۳۰۸، ۱۳۷۷،

قال ابن عبد البر في التمهيد ٣٤٣/٦: هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته فيما علمت، وقد روى عن مالك مسندا عن يحيى بن سعيد، عن أنس، ولا يصح.

<sup>(</sup>١) قال السيوطى: في رواية أبي عبيدة في إذالة الخيل ولمه من مرسل عبد الله بن دينار، وقال: وإن حبريل بات الليلة يعاتبني في إذالة...، أي امتهانها. انظر: تنوير الحوالك ٣١١/١

۱۰۵۲ - أخرجه البخارى كتاب المغازى ٢٧٥/٥ عن أنس. ومسلم ١٠٤٤، ١٠٤٤، برقسم ٨٤ كتاب النكاح عن أنس. والنسائى ١٣٢/٦ عن أبى طلحة. والبيهقى فى الكبرى ٢٣٠/٢ عن أنس. والبيهقى فى الدلائل ٢٠٠/٤ عن أنس. وذكره السيرة ١٠٤٤، ١١٤٤ عن أنس. والبيهقى فى الدلائل ٢٠٣/٤ عن أنس. وذكره الهيئمى فى المجمع ٢٩٦٦، وعزاه لأحمد والطبرانى عن أبى طلحة. وأحمد عن أنس ١٠٢/٣.

عادته بالخروج، فيظفر بهم، ويحتمل أنه أراد أن يأتي ليـلاً ليعلم بقاءهم على كفرهم بتركهم الأذان وانتقالهم عنه بالأذان قبل أن ينذروا، ويحتمل أن يكون قصد بذلك الرفق بأصحابه ليقيهم بذلك حر الشمس ووهج الحر، والله أعلم بذلك.

فصل: وقوله: «وكان إذا أتى قوما بليل» يحتمل أن يكون كان يفعل ذلك الله لأن الليل ليس بوقت إغارة لاسيما فيما يقرب من الحصون والقرى؛ لأن من حشى أن يغار عليه يبيت فيها، فلا يظفر به، فإذا خرج عند الصباح وانتشرت العمال وسائر الناس المتصرفين أغار حينئذ ليظفر بهم أو ببعضهم، ويحتمل أن يكون كان يفعل ذلك تثبتًا، فإن سمع أذانًا عند الصباح أمسك، وإن لم يسمعه أغار.

مسألة: وليس في هذا الحديث ذكر الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، ويحتمل أن يكون ذلك، ولم ينقل إلينا. وقد روى أبو حازم عن سهل بن سعد، قال يوم خيبر لعلى بن أبي طالب: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لإن يهدى الله بك رجلاً خير لك من أن يكون لك حمر النعم»(\*).

ويحتمل أن يكون ترك الدعوة لما تقدم من دعائهم، وعلم من عنادهم وإصرارهم. وقد اختلف العلماء في هذا، فقال مالك: أحب إلى أن يدعى العدو قبل القتال، بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم، إلا أن يعجلوا، سواء قربوا أو بعدوا. وقال عنه ابن القاسم: لا يبتوا حتى يدعوا. وقال ابن الماجشون عن مالك: لا يدعى من قرب من الدرب مثل طرسوس والمصيصة.

وروى ابن حبيب عن المدنيين من أصحاب مالك: إنما الدعوة اليـوم فيمـن لـم يبلغه الإسلام ولا يعلـم مـا يقاتل. فأمـا مـن بلغـه الإسلام، وعلـم مـا يدعـى إليـه وحـارب وحورب كالروم والإفرنج ممن دانى أرض الإسلام، وعرفه، فالدعوة فيهم ساقطة. قـال ابن حبيب: فيحب أن يغار عليهم وينتهز فيهم الفرصة، وقد بعـث النبى على من يقتـل كعب بن الأشرف وابن أبى الحقيق.

فوجه القول الأول، وهو رواية ابن القاسم ما روى أن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال للنبي الله يوم خيبر: «يا رسول الله، نقاتلهم حتى يكونـوا مثلنـا، فقـال رسـول

<sup>(\*)</sup> أخرجه البخسارى حديث رقم ٢٩٤٢، ٣٠٠٩، ٣٧٠١، ٣٧٠١. مسلم حديث رقم ٢٢١٠. أبو داود حديث رقم ٢٢٣١٤.

كتاب الجهاد الله على رسللك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإنسلام، وأحبرهم بما يجب عليهم من حق الله، فوالله لإن يهدى الله بك رحلاً واحدًا خير لك من حمر النعم».

فوجه الدليل منه أنه قال الله له: «على رسلك، ثم ادعهـم إلى الإسـلام» وهـذا نـص ووجه آخر أنه قال: فلان يهدى الله بك رجلاً واحدًا.

قال القاضى أبو الوليد، رحمه الله: وظاهر هذا عندى يقتضى أن يدعوهم فيهتدون. وأما قتالهم حتى يبينوا الإسلام، فإنما هو من باب الجبر والإكراه لهم مع أن الحرب قد تنجلي عن أداء الجزية دون اهتداء. وأما الدعوة إلى الإسلام فهي التي تقتضى الاهتداء.

ووجهه من جهة المعنى أن أمر الإسلام مترقب مرجو فى وقت ممن قد بلغته الدعوة، وممن لم تبلغه، وقد يسلم اليوم من أبى الإسلام أعوامًا جمة، فلزم أن يذكر بالدعوة، وتعاد عليه عسى أن يؤوب إلى الإسلام.

ووجه الرواية الثانية أن من قرب من بلاد المسلمين قد بلغته الدعوة، وتكسررت عليه وعلم مقتضاها، ولا يزيد إعادتها عليه معرفة بما لم تتقدم المعرفة، وإنما في ذلك التحذر له عن النكاية فيه، وذلك يوهن حرب المسلمين، وإنما يحتاج إلى ذلك من بعدت داره ولم يعلم حال الإسلام، وإن كان قد دعوة الإسلام، فلم تبلغه على وجهها ولا عرف مقتضاها، فيلزم أن تعاد عليه الدعوة، وتبين إليه ما يدعى إليه، والذي رواه ابن حبيب عليه عمل المسلمين في سائر الآفاق. ووجههما تقدم من قوله وحجته.

فرع: ومن كان من أهل الحرب ممن يظن أن الدعوة تبلغه قوتلوا بغير دعوة فقتلوا وغنموا، فذلك ماض، وليس عليهم رده، وقد أساءوا، رواه ابن سحنون عن أبيه.

ووجه ذلك أن حالهم من الكفر يحكم بإمضاء قتلهم واسترقاقهم، وإنما كمان يجب تقدم الدعوة رجاء أن ينتقلوا عن ذلك، فإن صادف القتل والاسترقاق الكفر الأصلى دون عهد مضى عليهم، والله أعلم.

قصل: وقوله: «فخرجت بمساحيهم ومكاتلهم» يريد للعمل في بساتينهم ونخيلهم وحروثهم، فلما رأوه على قالوا: «محمد، والله محمد، والخميس»(١) يريدون الجيش، قالوا: ذلك ينذر بعضهم بعضًا، فقال على: «الله أكبر» إعظامًا لله تعالى، وإكبارًا له

<sup>(</sup>١) الخميس: هو الجيش، وسمى خميسًا لأنه خمسة أقسام ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤجرة وقلب.

وإخبارًا بعلو دينه، وظهور أمره، ثم قال الله إذا أنزلنا بساحة قوم، فساء صباح الجهاد المنارين»، يريد الله أنهم قد تقدم إليهم الإنذار، فلما عتوا وعاندوا نزل بساحتهم نزول الانتقام منهم والإذلال لهم.

١٠٥٧ - مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف، عَنْ أَبِسَى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِي فِي الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللّهِ، هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، السَّدَقَةِ، السَّدَقَةِ وَمَيْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، السَّدَقَةِ وَمَيْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ وَمَيْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ وَمَيْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَيْ كَانَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَيْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَيْ الصَّدِقِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدِيقِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدِيقِ وَمَنْ عَنْ مَابِ الرَّيَّانِ». فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِيقُ: يَا رَسُولَ اللّهِ مَا عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ هَذِهِ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدُ مِنْ هَذِهِ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأَبْوَابِ مَنْ مَنْ يُدْعَى مَنْ يَالَ : «نَعْمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ».

الشرح: قوله ﷺ: «من أنفق زوجين في سبيل الله» روى عن الحسن البصرى أنه قال: اثنين من جنس واحد، كدرهمين أو دينارين. وروى عن غيره أنه قال: دينار ودرهم.

ومعنى ذلك والله أعلم، أنه أقل ما يقع به التكرار من العبادة، وما يتقرب به إلى الله تعالى. ويجتمل أن يريد بذلك العمل، فيدخل فى ذلك من صلى صلاتين أو صام يومين أو جاهد مرتين، وإن كان لفظ الإنفاق فيما قدمناه أظهر، ولفظ الجهاد والغزو فى سبيل الله أظهر.

فصل: وقوله ﷺ: «نودى في الجنة يا عبد الله هذا خير» يحتمل أن يريد به يا عبد الله هذا خير أعده الله لك، فأقبل إليه من هذا الباب، ويحتمل أن يريد به هذا خير

۱۰۰۷ - أخرجه البخارى ۲٤۰/٤ كتاب بدء الخلق باب صفة أبواب الجنة عن عبادة. ومسلم كتاب الزكاة ٨٥، ٢١٢/٢ باب جمع الصدقة عن أبى هريرة. والترمذى برقم ٣٦٧٤، ٥/٤ كتاب الضيام ١٦٤/٠ كتاب المناقب باب مناقب أبى بكر عن أبى هريرة. والنسائى ١٦٨/٤ كتاب الصيام باب فضل الصائم عن أبى هريرة. والبيهقى فى السنن ١٧١/٩ عن أبى هريرة. والبغوى فى شرح السنة ١٣٤/٦ عن أبى هريرة.

قال ابن عبد البر فى التمهيد ٣٥٣/٦: تابع يحيى على توصيل هذا، جماعة الرواة إلا ابن بكير، فإنه أرسله عن حميد، عن النبى على وكذلك رواه عبد الله بن يوسف عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد مرسلا. وقد أسنده حلة عن مالك، منهم: معن وابن المبارك.

كتاب الجهاد .....كتاب الجهاد ....

أبواب الجنة؛ لأنه في الخير والثواب الذي أعد لك، ثم قال في: «فإن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» ومعناه والله أعلم أن تكون الصلاة أغلب أعماله وأكثرها، وقد تغلب على عمل الرحل الصلاة، فتكون أكثر أعماله، ويغلب على أعماله الصوم، فيكون أكثر أعماله، وكذلك الجهاد والصدقة، فمن كان الغالب على عبادته نوع من هذه العبادات، نودى من الباب المختص (۱).

وهذا يحتمل وجهين أن يريد بقوله: «في سبيل الله» أى سبيل الله كانت من الجهاد وغيره، فيكون معنى ذلك أن من كانت عبادته ونافلته الصلاة دعى من باب الصلاة، ويحتمل أن يريد بسبيل الله الجهاد خاصة، ويكون معنى من كان من باب الصلاة من تنفل في غزوه، ومن كان من أهل الصيام من صام في غزوه، وأهل الصدفة من تصدق في غزوه، فيكون هذا أغلب عليه في الغزو وبه ينادى، وإن كانت عبادته في سائر الأوقات يغلب عليها غير ذلك.

فصل: قوله: «ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان» رأيت لبعض أهل اللغة أن الريان من الرى، فخص ذلك بدعاء الصائم لما كان فى الصوم من الصبر على ألم العطش والظمأ فى الهواجر، إعلامًا لمن تكلف ذلك بما يخص هذا من الدعاء من هذا الباب الذى يدل على الثواب الجزيل، والله أعلم.

فصل: وقول أبي بكر رضى الله عنه: «يا رسول الله، ما على من يدعى من هده

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/٤ ٥٥: في هذا الحديث من الفقه: أن أعمال البر لا يفتح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعها، وأن من فتح له في شيء منها حرم غيرها في الأغلب، وأنه قد تفتح في جميعها للقليل من الناس، وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه من ذلك القليل، وفيه أن من أكثر من شيء عرف به، ونسب إليه، ألا ترى إلى قوله: «فمن كان من أهل الصلاة». يريد من أكثر منها، فنسب إليها، لأن الجميع من أهل الصلاة، وكذلك من أكثر من الحيام، على هذا المعنى، ونسب إليه، دعى من باب ذلك، والله أعلم. وثما يشبه ما ذكرنا ما حاوب به مالك، رحمه الله، العمرى العابد، وذلك أن عبد الله بن عبد العزيز العمرى العابد، كتب إلى مالك يحضه إلى الانفراد والعمل، ويرغب به عن الاحتماع إليه في العلم، فكتب إليه مالك: إن الله عز وحل قسم الأعمال، كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة، ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة، ولم يفتح له في الصيام، وآخر فتح له في المحدقة، ولم يفتح له في الصيام، وقد رضيت بما فتح الله لى فيه من ذلك، وما أظن ما أنا فيمه بدون ما أنت فيه، وأرحو أن يكون كلانا على خير، ويجب على كل واحد منا أن يرضي بما قسم له والسلام.

الأبواب من ضرورة الله الدعاء الجهاد من واحد منها يكفى فى التناهى فى الخير وسعة التواب، لكنه مع ما فى الدعاء من واحد منها يكفى فى التناهى فى الخير وسعة التواب، لكنه مع ما فى الدعاء من واحد من هذه الأبواب من الخير العظيم هل يدعى أحد من جميعها، لأن ذلك أكثر من الخير وأوسع من إنعام الله تعالى على من أطاعه، فقال الله الله المناه المناه الأبواب كلها لا يمكن أن يقال له: إن دخولك من هذا الباب أفضل من دخولك على غيره من أبواب الجنة، ولكنه يدعى بأن يقال له إن لك هاهنا خيرًا وعده الله لك لعبادتك المحتصة بالدخول على هذا الباب أو لعبادتك التى هي سبب أن تدعى من ذلك الباب، والله أعلم وأحكم.

\* \* \*

# إِحْرَازِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْضَهُ

سُئِلَ مَالِك عَنْ إِمَامٍ قَبِلَ الْحِزْيَةَ مِنْ قَوْمٍ، فَكَانُوا يُعْطُونَهَا، أَرَأَيْتَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ، أَتَكُونُ لَهُ أَرْضُهُ أَوْ تَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ وَيَكُونُ لَهُمْ مَالُهُ؟.

فَقَالَ مَالِك: ذَلِكَ يَخْتَلِفُ أَمَّا أَهْلُ الصَّلْحِ، فَإِنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ، فَهُو آحَقُ الْحَقُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا أَهْلُ للمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا أَهْلُ للمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا أَهْلُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا أَهْلُ الْمُسْلِمِينَ الْمَسْلِمِينَ اللهُ الْمُسْلِمِينَ اللهُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا أَهْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُسْلِمِينَ اللهُ اللهُ

الشوح: قوله: «من أسلم من أهل الصلح فماله له» قول جماعة الفقهاء، وفى ذلك خمسة أبواب، أحدها: في معرفة الصلح والعنوة، والثاني: في حكم أهل الصلح حال حياتهم وكفرهم، والثالث: في حكم انتقال الأملاك عنهم حال حياتهم وكفرهم، والرابع: في حكم أموالهم بعد موتهم على كفرهم، والخسامس: في حكم أموالهم إذا أسلموا.

\* \* \*

## الباب الأول في معرفة الصلح والعنوة

فأما أهل الصلح، فهم قوم من الكفار حموا بلادهم، وقاتلوا عليها حتى صولحوا على

كتاب الجهاد .....

شىء أعطوه من أموالهم، أو جزية أو ضريبة التزموها، فما صالحوا على بقائه بأيديهم من أموالهم، فهو مال صلح، أرضًا كان أو غيره، وما صالحوا به أو أعطوه على إقرارهم وتأمينهم، كان أرضًا أو غيره، فإنه ليس بمال صلح، ولو أن أهل حرب قوتلوا حتى صالحوا على أن لا يكون لهم فى الأرض حق، ويؤمنون على الخروج من البلد أو المقام به على الذمة، لما كانت تلك الأرض أرض صلح، وإنما تكون أرض صلح ما صولحوا على بقائها بأيديهم، سواء تقدم ذلك للحرب أو لم يتقدمه حرب.

مسألة: وأما العنوة، فهى الغلبة، فكل مال صار للمسلمين على وحه الغلبة، من أرض أو عين، دون اختيار من غلب عليه من الكفار، فهو أرض عنوة، سواء دخلنا الدار عليهم غلبة أو أحلوا عنها، مخافة المسلمين، تقدمت في ذلك حرب أو لم تتقدم، أقر أهلها فيها أو نقلوا عنها.

وقد روى أشهب عن مالك فى العتبية: أن خيبر فتحت بقتال يسير، وقد خمست إلا ما كان منها عنوة أو صلحًا، وهو يسير، فإنه لم يخمس. قال أشهب: فقلت: العنوة والقتال أليسا واحدًا؟ فقال: إنما أردت الصلح، ولفظ القتال يصح أن يراد به العلوة، ويصح أن يراد به الصلح، فإن القتال قد يكون سببًا إلى العنوة، ويصح أن يكون سببًا إلى الصلح، ومرادنا بالصلح والعنوة أن الأرض آل حالها أن استقرت بأيدى أربابها بصلح صالحوا عليها أو زالت عن ملكهم بالعنوة والغلبة.

قال مالك: قسمت حيبر ثمانية عشر سهمًا، على ألف وثمانمائة رحل لكل رحل سهمه، قال: وما كان افتتح من حيبر خمسه، وقسم الباقي على ما تقدم، وما خمس منها بغير قتال فلم يخمس، وأقطع منها أزواجه.

فاقتضى ذلك أن حيبر كانت على ثلاثة أقسام، قسم استولى عليه عنوة بالقتال، فخمس، وقسم الأربعة أخماس، وقسم أحلوا عنه وأسلموه من غير قتال، فلم يسهم منه لأحد، وكان حكم ذلك كله حكم الخمس كما فعل الله ببنى النضير، قال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير [الحشر: ٦] وأما فدك، فصولحوا على النصف ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وكانت عنوة بغير قتال.

قال القاضى أبو الوليد، رضى الله عنه: وهذا عندى يقتصى أنه كان لهم النصف على وجه الصلح، وكان النصف على وجه العنوة، ولكنه ظهر عليه النبى على من غير إيجاف ولا ركاب ولا قتال، فكان حكم ذلك النصف حكم الخمس.

قال مالك: ثم إن عمر بن الخطاب أجلى أهل خيبر، وأحلى أهل فدك، وأعطى أهل فدك وأعطى أهد فدك بذلك حبالاً وأقتابًا وذهبًا اشترى ذلك من بيت المال للمسلمين، فهذا حكم هذه البلاد.

مسألة: وأما مكة، فاختلف أهل العلم في حكمها، فقال مالك: افتتحت عنوة، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي. وقال الشافعي: إنما دخلها صلحًا. وقال أصحابه: معنى ذلك أنه فعل فيها فعل من صالحه، فملك نفسه وماله وأرضه ودياره، فإن كان هذا فليس بخلاف لقولنا عنوة.

والدليل على ما قلناه ما روى عن النبى الله قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنما أحلت لى ساعة من نهار»(١).

والدليل على ذلك ما روى عنه الله أنه قبال يوم فتيح مكة: «من دخل دار أبى سفيان فهو آمن» (٢). ولو كان هنا صلح لما احتاج إلى تأمين من فعل فعلاً مخصوصًا، وقد تقدم له حرم. وفائدة الخلاف في هذا أنه يجوز للإمام أن يمن ويعفو عن جملة الغنائم قبل القسمة.

فرع: إذا ثبت ذلك، فإنه لم يستدم بمكة حكم العنوة من قسم دورهم وأراضيهم واسترقاق من أخذ منهم. قال أبو عبيد: فتح رسول الله على مكة ومن على أهلها وردها عليهم ولم يقسمها ولم يجعل شيئًا منها فيئًا فرأى بعض الناس أن ذلك حائز له وللأثمة بعده.

قال أبو عبيد: والذى أقول إن ذلك كان حائزًا فى مكة، وليس ذلك بجائز له فى غيرها، ومكة لا يشبهها شىء من البلاد لأن الله تعالى حص رسوله من الأنفال بما لم يخص به غيره، فقال: ﴿قُلُ الْأَنْفَالُ لَلْهُ وَالْرُسُولُ ﴾ [الأنقال: ١].

والذى قاله أبو عبيد لا يبعد فى قوله أن ذلك فى مكة دون غيرها، وذلك أن مكة حصت بمنع القتال فيها، وإنما أحلت له على ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها، وحرم القتال فيها إلى يوم القيامة، فلذلك أعاد في فيتهم إليهم بعد تلك الساعة لما حرمت مقاتلتهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ٢٤٣٤. مسلم حديث رقم ١٣٥٥. أبو داود حديث رقم ٢٠١٧. أحمد في المسند حديث رقم ٢٠١٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم حديث رقم ١٧٨٠. أحمد في المسند حديث رقم ٧٨٦٢، ٥٦٥.١.

قال القاضى أبو الوليد، رضى الله عنه: ويحتمل عندى الوجه الأول، وهـو أن ذلك حائز له عنه عنه من الأئمة إذا رأى ذلك صلاحًا للمسلمين.

وقد رد النبى في إلى هوازن سبيهم واستأنى بهم شهرا ليرد إليهم أموالهم وسبهم، فلعله في قد رأى ذلك صلاحًا واستئلافًا لأهل مكة، فرد إليهم دورهم وأرضهم وأملاكهم، ولعله قد استأذن في ذلك من كان معه من المسلمين، فأذنوا له.

وقد روى عنه الله قال الأهل مكة يوم افتتحوا مكة، وقد احتمعوا في المسجد فرارًا من القتل: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» ولم يسب من أهلها أحدًا، فكذلك يجوز أن يكون قد أتبعهم أموالهم وديارهم وأرضهم، فكل من أسلم منهم بقي ملكه في يده.

مسألة: وأما أرض الأندلس، فإن أكثرها افتتحت عنوة، ومنها ما افتتح صلحًا كتدمر وغيرها، وإلى هذا ذهب ابن حبيب وغيره من علمائنا، وسيأتي ذكر حكم أرضها بعد هذا إن شاء الله.

فوع: ذكر الداودى أن عمر بن الخطاب بعث سهل بن حنيف، فجعل على جريب البر ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى حريب الشعير أربعة وعشرين درهمًا، وعلى حريب التمر ستة.

قال أبو القاسم الزجاجى: الجريب ستون ذراعًا في ستين ذراعًا. قال غيره: بالذراع الهاشمية، وهي ذراع وثلث بذراع اليد، والذراع الهاشمي ست قبضات، والقبضة أربعة أصابع، والأشل حبل يدرع به الجريب، طوله ستون ذراعًا، والناب قصبة يذرع بها أيضًا، وطولها ستة أذرع، وهي عشر الأشل، وذلك كله بالذراع الهاشمي.

#### \* \* \*

# الباب الثاني في حكم أهل الصلح حال حياتهم مع بقائهم على كفرهم

أهل الصلح لا يخلو أن يكونوا صولحوا على شيء يؤدونه في جملتهم أو يصالحوا على شيء يؤدونه عن جماجمهم. وقد روى ابن حبيب: أن الجزية الصلحية جزيتان، فجزية على البلد بحملة، وجزية على الجماحم.

ومعنى ذلك أن يوضع على جملتهم شيء يغرمونه، لا يحط منه لقلتهم، ولا يزاد عليه لكثرتهم، فهم ضامنون له حتى يؤدونه لا يبرأ أحد منهم، وإن أدى أكثره حتى يؤدي

جمیعه، ودیة الجماحم أن یوضع على كل جمحمة دینار أو أكثر منه على ما تقدم تفسیره، فهذه الجزیة تزید بزیادة عددهم وغناهم، وتنقص بنقص عددهم وغناهم، ویبرأ كل واحد منهم إذا أدى ما علیه منه، وإن لم یؤد غیره ما علیه لأن بعضهم لم یضمن ما على غیره، وإنما التزم ما یخصه.

مسألة: وقد قال ابن القاسم في المدونة: إذا باع الصلحى أرضه من مسلم على أن الخراج على المبتاع لم يجز، وأحازه أشهب، وهذا يدل على أن الصلح قد ينعقد على أن يكون على الأرض حراج، وهي ملك لأربابها من أهل الصلح.

وهذا يحتمل أن يكون قسمًا ثالثًا، ويحتمل أن يكون على الجماحم حراج، وعلى الأرض حراج، وكيفما نعقد الصلح في ذلك، حاز، والله أعلم.

مسألة: قال ابن حبيب: حزية أهل الصلح إنما هي فيما صالحوا عليه، قال: ولا يزاد في حزية الصلح على الغني، ولا ينقص منها عن الفقير. وذلك يحتمل وجهين، أحدهما: أن تكون على الجماحم، فيحتمل ذلك وجهين، أحدهما: أن ما يقرر إنما هو دينار إلى أربعة دنانير، فلا يزاد الغني على أربعة دنانير ولا ينقص الفقير عن دينار.

وقد روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك: لا يزاد على أهل الذمة في جزية جماجمهم، وإن أيسر وأعلى ما فرض عمر رضى الله عنه على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما.

قال: وتطرح عنهم ضيافة ثلاثة أيام إذا لم يوف لهم. والمعنى الثاني أن من استقرت جزيته على شيء لا ينقل عنه، والأول أصح. والوجه الثناني أن يكون صلحهم على مقدار ما في جملتهم، فلا يزادون عليه لغناهم ولا ينقصون منه لفقرهم.

#### \* \* \*

## الباب الثالث في حكم انتقال الأملاك عنهم حال حياتهم وكفرهم

إن ذلك يختلف، وقد قال ابن حبيب: إن الجزية الصلحية جزيتان، جزية على البلد، وجزية على البلد، وجزية على البلد، فهم موقوفة لا تباع، ولا تقسم، ولا يملكها إن أسلم، وإنما له ماله.

وأما الأرض فموقوفة أبدًا لما عليها من الخراج، وذلك بأسره باق على من بقى من النصارى. وأما إن صولحوا على أن الجزية على جماجمهم، فلهم بيع الأرض، وهني لهم

کتاب الجهاد ......

ملك يصنعون بها ما شاءوا. وروى عيسى عن ابن القاسم: أن أهل الصلح إذا صالحوا على أن عليهم الف دينار كل عام أو على أن على جماجهم دينار على كل رجل منهم، وعلى أرضهم على كل بذر كذا شيئًا سموه، وعلى كل زيتونة كذا، قال: ذلك سواء ولهم بيعها.

فوقع الاتفاق بينهم على الخراج إذا وضع على الجماحم لا يمنع ذلك بيع الأرض، واختلفا إذا وضع على الجملة، فمنع ذلك بيع الأرض عند ابن حبيب، ولم يمنع منه عند ابن القاسم.

وجه قول ابن حبيب أن الأرض لما وضعت الجزية أو الخراج على الجملة هي سبب الجزية، وهي مال ظاهر، فلم يجز لهم تفويتها لما في ذلك من منع استجلاب ما عليهم من الجزية.

ووجه قول ابن القاسم أن الأرض من أموال أهل الصلح وملكهم، فكمان لهم بيعهما والتصرف فيها كالعين والحيوان وسائر أموالهم.

فرع: وأما إذا كان الصلح على أن الجزية على مقدار الأرض، وما فيها من الغرس، فيحب على قول ابن حبيب أن لا يجوز بيعها ولا تفويتها لأن الخراج متعلق بها، وهو حق المسلمين، فلا يجوز لهم تفويتها وإتلاف أثمانها، وقطع ما يجب للمسلمين من حق الجزية فيها، وذلك حائز على قول ابن القاسم إذا كانت الجزية على الجماحم أو على الأرض أو عليهما، وهو في المدونة ووجهه ما تقدم، والله أعلم.

مسألة: فإذا قلنا بجواز بيع أرض الصلح، فلا يخلو أن يكون ذلك على الإطلاق، أو على اشتراط الخراج، فإن كان على الإطلاق، فإن ظاهر المدونة في قول ابن القاسم يقتضى أن الخراج على البائع ابتاعها منه مسلم أو ذمى.

ووجه ذلك أن عقد الصلح قد اقتضى تعلق الخراج بذمته، فلا يزيله عن ذلك بيع الأرض ولا هبتها، يدل على ذلك أنه إذا أسلم سقط الخراج عن الأرض، فوجب أن يتعلق الخراج به دون الأرض لأن المراعى في ذلك صفته دون صفة الأرض.

وظاهر قول أشهب فى المدونة يقتضى أن الخراج على المبتاع. ووجه ذلك أن الخراج إنما يجب بسبب الأرض مع بقاء المصالح عليها على الكفر، فوجب أن ينتقل الخراج حيث انتقلت الأرض، ولأن تلك الأرض لو استغدرت وتلفت إتلاف لا يمكن جبره لسقط الخراج بسببها، فوجب أن ينتقل الخراج معها.

فرع: فإن قلنا بقول ابن القاسم أن الخراج على البائع مع إطلاق العقد، فإن شرط على المبتاع، ففي المدونة من قول ابن القاسم أن البيع حرام لا يحل؛ لأنه اشترط عليه ما لا يدرى قدره ولا منتهاه ولا مبلغه.

ومعنى ذلك أنه يقيم البائع على كفره، فيدوم بقاء الخراج علمى الأرض، وقد يسلم بعد بيعه بيوم، فيسقط الخراج على الأرض، وهذا غرر لا يجوز مثله في البيع.

فرع: وقد كان العمل بالأندلس على قول ابن القاسم في ابتياع أرض الخراج على أن على المبتاع ما يلزم، وأمر المنصور أبو عامر محمد بن أبي عامر بالأخذ بقول أشهب لحاجته إلى ذلك لأنه قد يهلك البائع من غير مال، ويخرج من البلد، فيريد ابتياع الأرض بما عليها، فتحيل أهل الجهة للتمسك بقول ابن القاسم على أن عقدوا على المبتاع بعد تمام انعقاد البيع.

وربما كان في عقد غير عقد الابتياع أنه عرف ما يلزم الأرض من ذلك والتزمه تحيلاً لسلامة العقد مما يفسد ويمنع صحته، وهذا لا يجرى إذا كان البائع والمبتاع قد علما أن الأرض أرض صلح، وأنه قد يلزمها الخراج وأنه لا سبيل إلى أن تباع ويبقى خراجه على بائعه، وهذا يقتضى فساد البيع على هذا القول، وقد ألحق أهل بلدنا بذلك ما لزم أرض الإسلام، ومن وظائف الظلم للسلاطين، فأجروها بحراها على قول ابن القاسم عندهم.

قال القاضى أبو الوليد: رحمه الله: وهذا عندى غير صحيح لأن هذه الوظائف ليست بحق ثابت، وإنما هى مظالم لا تثبت بوجه حق، ولا تحميب، يدل على ذلك أنه من أمكنه دفعها عن نفسها بفرار أو غيره لم يأثم بذلك، وحراج أرض الصلح إذا ثبت عليه لم يحل دفعه عن نفسه بفرار ولا امتناع.

وإنما ذلك مثل هذه المظالم الموظفة على الأرض مثل ابتياع الإنسان الثياب في البلد التي يجب على المبتاع مكس في كل ما يبتاع منه، فإن ذلك لا يمنع صحة بيعه ولا صحة ابتياعه، وكذلك من اكترى دابة في طريق يعلم أنه سيؤخذ منه على كل دابة مكس، وربما حفى أمره، فسلم، فإن ذلك لا يمنع صحة الكراء.

فرع: إذا قلنا بقول أشهب أن الخراج على المبتاع بمحرد العقد أو بتخريج أهل بلدنا أنه يجوز أن يلزمه بعد تمام عقد البيع، فإنه إذا أسلم البائع، ففي المدونة عن أشهب أنه يسقط الخراج عن المبتاع بمنزلة ما سقط خراجها إذا أسلم الصلحي، وهي بيده، وأما 

#### \* \* \*

## الباب الرابع في ذكر أموالهم بعد موتهم على الكفر

قد تقدم من قول ابن حبيب أنه إذا كانت الجزية على جملتهم، فإن أرضهم لا تورث وتقدم من التخريج على قول فلك أن الجزية إذا كانت على الأرض حكمها ذلك، وأن الجزية إذا كانت على جماجمهم، فإن الأرض تورث عنهم، وروى فى العتبية يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: أن أهل الصلح يورثون على حسب مواريثهم.

فرع: فإذا قلنا إنهم يورثون، فإن أرضه وماله لورثته، فإن لم يلدع وارثًا، فقد قال ابن حبيب: إذا كانت الجزية على جماجمهم، فمن مات منهم، ولم يلدع وارثًا، فأرضه وماله للمسلمين كميت لا وارث له.

وروى بن يحيى عن ابن القاسم فى العتبية: أنه من مات من أهل الصلح ولا وارث له من أقارب به، فميراثه لأهل خراجه، ولا يضع عنهم موته شيئًا من خراجه، وما صولحوا عليه قائم عليهم.

فوجه ما قاله ابن القاسم أن ذلك في أهل الصلح إذا قوطعوا على شيء يكون على جماعتهم في الجملة، فهؤلاء من مات منهم ولا وارث له، فماله وأرضه لأهل حراجه؛ لأن موته لا يسقط عنهم شيئًا مما التزموه، وإنما كانوا التزموه على أموالهم ومال هذا المتوفى.

وأما إذا كان ما صولحوا عليه جزية على جماحهم، فإن ما ترك من مال لا وارث له، فماله لجماعة المسلمين؛ لأنه أفرد نفسه بالعقد بما كان يخصه من الأداء على ما كان يخصه من المال، فإذا مات سقط ما كان يلزمه من الخراج، ولم يتبع به أحد ممن صالح معه، فلذلك كان ماله لجماعة المسلمين.

فوع: وإذا قلنا من مات من أهل الصلح ولا وارث له، فميراثه للمسلمين كيف يعرف من له ورثة ممن لا ورثة له، ونحن لا نعلم مواريثهم. روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: ذلك إلى أهل دينهم وأساقفتهم، فإن قالوا: يرثه من يذكرون من ذى رحم أو غيره من رجل أو امرأة، سلم ذلك إليه، وإن قالوا: لا ولد له، فميراثه للمسلمين.

ووجه ذلك أن طريق هذا الخير عما ينفردون به من العلم، وفي مثل هذا تقبل

أقوالهم كأحبارهم عما يعلمونه من الأدواء، وترجمتهم عن الألسنة التبي لا نعرفها، ومثل هذا يحكم فيه بقولهم ويرجع فيه إليهم.

#### \* \* \*

### الياب الخامس في حكم أموالهم إذا أسلموا

قال ابن حبیب: إذا كانت جزیة الصلح على جملتهم، فمن أسلم منهم لم تملك أرضه، وإنما يملك ماله، وإن كانت على جماجمهم، ثم أسلم فأرضه له، وماله له دون جزية على شيء من ذلك.

وروى عيسى عن ابن القاسم: أنه سواء كان الصلح على جملتهم أو على جماجمهم أو على جماجمهم أو على جماجمهم أو على مبذر أرضهم، فإن الإسلام يسقط عنهم ذلك كله، والخلاف فيه والتوجيه على نحو ما تقدم.

مسألة: وهذا لما بقى من المدة، وأما ما مضى من المدة، وقد بقى عليه الخراج والجزية لم يؤده، فالذى فى المدونة فى الجزية أنه يسقط ذلك عنه، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: يؤخذ منه حال إسلامه.

فصل: وقوله: «وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم، فإن أرضه وماله للمسلمين» ومعنى ذلك أن أهل العنوة وهم الذين تقدم ذكرهم إن أسلم منهم أحد لا يحرز ماله ولا أرضه، ويصير ذلك للمسلمين، وإنما يريد بقوله: «أرضه» الأرض التى بيده، فأضافها إليه لعمله فيها، ولو كانت أرضًا اشتراها بعد العنوة بحيث يجوز له أن يشترى لكانت من جملة ماله، حكمها حكم ماله عندى، ولم أر فيه نصًا.

وأصل ذلك أن أرض العنوة عند مالك لا تقسم، وتبقى لنوائب المسلمين، على رأى عمر بن الخطاب فى أرض مصر وأرض العراق. وقال أبو حنيفة والشافعى: تقسم الأرض كسائر أموالهم.

والدليل على صحة ما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتبعه عليه مالك، ما احتج به عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو قوله تعالى: هما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب [الحشر: ٧]، ثم قال تعالى: هلفقراء المهاجرين اللين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانًا وينصرون الله ورسوله

كتاب الجهاد .....

أولئك هم الصادقون [الحشر: ٨]، ثم ذكر تعالى الأنصار فقال: ﴿والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون [الحشر: ٩]، ثم قال: ﴿والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان [الحشر: ١٠]، فهذا يدل على أن لمن حاء بعد الذين افتتحوا تلك المواضع حقا فيها، ولا يكون ذلك إلا بتبقية الأرض وأما غير ذلك من الأموال، فلا تبقى لمن يأتى بعدهم.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فإن أهل العنوة أحرار، قالم مالك وأصحابه. وروى عيسى عن ابن القاسم: نساؤهم كالحرائر لا ينظر إلى شعورهن، ودية المرأة منهن دية الحرة ذمية.

ووجه ذلك أنهم لما لم يسترقوا وعقد لهم عقد الذمة، فقد حكم بحريتهم لأن للإمام فيمن غلب عليه من أهل الكفر أن يقتل أو يمن أو يفادى به أو يسترقه أو يعقد له الذمة على أنه حر، وهؤلاء عقد لهم عقد ذمة على الجزية، فهم أحرار.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فقد روى ابن مزين عن عيسى بن دينار: أن الفرض الذي يفرض عليهم على جماجمهم، وتترك الأرض بأيديهم عونًا لهم.

وقال ابن حبيب: إن عمر رضى الله عنه فرض الجزية على أهل مصر على كل علج منهم أربعة دنانير، من غير خراج أرضهم، وجعل على الأرض خراجًا على حدة. وقال ابن حبيب: إنه أقرهم في الأرض، وجعل عليهم خراجًا واحدًا على الأرض والجماحم، وجعل عليهم مع ذلك الضيافة.

وقال مالك: تطرح عنهم الضيافة إذا لم يوف لهم.

قال القاضى أبو الوليد، رحمه الله: والأظهر عندى أن يكون عليهم حزية جماجمهم، فمن عمل أرضًا كان عليه خراجا لأن سبب جزية جماجمهم سكنى بلد المسلمين وحقن دمائهم فيها، وسبب خراج الأرض الانتفااع، ألا ترى أن من لم يعمر منهم أرضًا، فلابد من أداء جزية جمجمته، ومن عمر شيئًا من أرض الخراج أدى عليها، وإن كانت امرأة لا تجب على جمجمتها جزية.

مسألة: ولا يجوز للعنوى بيع شيء من الأرض؛ لأنها ملك المسلمين لم يؤذن لـ في بيعها، ويجوز لهم بيـع غير ذلـك من الرقيق وسائر الأمـوال. رواه سـحنون عـن ابـن

القاسم، وقال: وكأنهم على ذلك تركوا كالمأذون له في التجارة ٩قال: ويمنعون أن يهبوا ويتصدقوا.

ويجيء قول ابن حبيب أن لهم ذلك فيما بقى بأيديهم من مال الفتح، وفيما اكتسبوه بعد من ذلك، ويجيء على قول ابن المواز أن ذلك لهم بما اكتسبوه دون ما أقر بأيديهم.

مسألة: ومن مات من أهل العنوة، فإن كان له وارث ورثه، رواه يحيى بن يحيى عن ابن القاسم. قال: يسأل عن ذلك أساقفتهم وأهل دينهم، قمن قالوا: إنه يرثه من ذى رحم أو غيره من رجل أو امرأة، سلم إليه ذلك.

وفي كتاب ابن حبيب: أن ماله وما كسب لورثته إلا الأرض، فهي للمسلمين.

ووجه ذلك أن الأرض لما افتتحت عنوة فهى للمسلمين، وإنما يعمرها بالخراج، وأما ما كان كسبه من مال فهو لورثته، وما كان بيده يوم الفتح فيتحرج على وجهين نحن نذكرهما بعده هذا إن شاء الله تعالى.

مسألة: وإن لم يدع وارثًا، فقد قال ابن حبيب: كل ما تركه للمسلمين في بيت المال. ونحوه روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، وقال أشهب: ما كان بيده من دار أو أرض، فهي موقوفة أبدًا للمسلمين، وما كان له من مال فللمسلمين، وما علم أنه كان بيده يوم الفتح من مال، فهو كالفيء.

وهذا يقتضى أن ما كان بيده يوم الفتح، فإنه لم يملكه، وإنما هو مال لأهل الفتح أقر بأيديهم عونًا على عمارة الأرض، فإذا مات أو أسلم رجع إليهم. وأما على قول ابن القاسم وابن حبيب، فإنه يقتضى أن ما ترك بيده ترك له على سبيل التمليك والـترك لـه كما تركت له رقبته وأهله وولده.

مسألة: ومن أسلم من أهل العنوة؟ قال ابن حبيب: فقلا أحرز نفسه ومال و كل ما كسب، وأما الأرض فللمسلمين، واحتج على ذلك بأن كل من أسلم على شيء في يده فهو له، يريد أسلم على أنه له، وأما الأرض فليست كذلك، فإنها ليست في يده على وجه إجارة.

وروى عيسى بن مزين عن عيسى بن دينار: من أسلم منهم، فهو حر وماله للمسلمين. وفي العتبية من رواية سحنون عن ابن القاسم: أنه يؤخذ منهم ما كان بأيديهم يوم الفتح.

كتتاب الجهاد ......كتتاب الجهاد .....

وجه قول ابن حبيب ما احتج به. ووجه قول عيسى وابن القاسم أن الأرض لا يملكها وما ترك بيده لم يملكه، وإنما هو كالرقيق في الحائط يستغين به العامل على العمل وهو باق على ملك صاحب الحائظ وما اكتسب، فعلى هذا الوجه اكتسبه، وهذا تقتضيه معاهدته ومعاقدته.

ووجه قول ابن المواز أن ما اكتسب ملك له، وما ترك بيده، فعلى ملـك مـن افتتـح الأرض، وإنما تركته على وجه العون، والله أعلم.

\* \* \*

# الدفن في قبر واحد من ضرورة وإنفاذ أبي بكر عدة النبي ﷺ بعد وفاة رسول الله ﷺ

٨٠٥٨ - مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْحَمُوحِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو الأَنْصَارِيَّيْنِ ثُمَّ السَّلَمِيَّيْنِ (١) كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا، وَكَانَ قَبْرُهُمَا مِمَّا يَلِي السَّيْلَ، وَكَانَا فِي قَبْرِ وَاحِدٍ، وَهُمَا مِمَّا يَلِي السَّيْلَ، وَكَانَا فِي قَبْرِ وَاحِدٍ، وَهُمَا مِمَّا بِلَيْكَرَا مِنْ مَكَانِهِمَا، فَوُجِدًا لَمْ يَتَغَيَّرَا كَأَنَّهُمَا مِمَّا بَلِي السَّيْلَ، وَكَانَا فِي قَبْرِ وَاحِدٍ، وَهُمَا مِمَّا يَلِي السَّيْلَ، وَكَانَا فِي قَبْرِ وَاحِدٍ، وَهُمَا مِمَّا عَلْمُ مَنْ اللهُمُونَ عَنْهُمَا لَيْعَيْرًا مِنْ مَكَانِهِمَا، فَوُجِدًا لَمْ يَتَغَيَّرَا كَأَنَّهُمَا مَنْ عَرْدِهِ فَدُونَ، وَهُو كَذَلِكَ، مَاتَا بِالأَمْسِ، وَكَانَ بَيْسَ أَحُدٍ مَنْ مُرْجَعِتْ كَمَا كَانَتْ، وَكَانَ بَيْسَ أَحُدٍ وَبَيْنَ فَوْمَ حُنُولَ عَنْهُمَا سِتُ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً.

الشرح: قوله: «أنه بلغه أن عمرو بن الجموع وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهما» يدل على أنهما دفنا في قبر واحد، وذلك أنه لما اشتد على المسلمين حفر القبور يوم أحد لكثرة القتلى، وكان قد بلغ منهم التعب والنصب.

١٠٥٨ - ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ١/٥٥٠ بلفظه. وأخرَّحَه ابن سعد في الطبقات ٥١٠٥٨ من حابر. وذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٧٨.

قال ابن عبد البر في التمهيد ٣٥٨/٦: هكذا هذا الحديث في الموطأ مقطوعا لـم يختلـف على مالك فيه، وهو يتصل من وجوه صحاح بمعنى واحد متقارب.

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر: عبد الله بن عمرو هذا هو والد حابر بن عبد الله، وهو عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، فهما ابنا عم، وكانا صهرين، وقتلا يوم أحد ودفنا في قبر واحد.

وروى أنه هي قال لهم: «احفروا وأعمقوا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثـة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا»(٢) فعلى هذا يجوز مثل هذا للضروة.

قال مالك: وإلا فالسنة أن يدفن كل واحد منهم في قبر، وإنما يقدم في القبر أفضلهم، وهو من كان أكثرهم قرآنًا في ذلك الوقت، فيجعل مما يلى القبلة ثم يجعل غيره بعد ذلك مما يليه، وهذا يقتضى تفضيل النبي فلله القرآن، وحض أصحابه على الاستكثار من أخذه.

فصل: وقوله: «وهما ممن استشهد يوم أحد فحفر عنهما ليغير من مكانهما» عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح كانا صهرين، واستشهدا يوم أحد، ودفئا في قبر واحد، فحفر السيل قبرهما لما كان مما يليه أو قرب منه، فأرادوا نقلهما عن مكانهما ذلك إلى موضع لا يضر به السيل، فحفر عنهما لينقلا، ولا بأس بحفر القبر وإخراج الميت منه إذا كان ذلك لوجه مصلحة، ولم يكن في ذلك إضرار به، وليس من هذا الباب نبش القبور، فإن ذلك لوجه الضرر أو غير منفعة.

فصل: وقوله: «فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس» وهذه على ما نعتقده كرامة من الله تعالى خصهما بها، ولعله قد خص بذلك أهل أحد، ومن كان له مثل فضلهما، فإن تلك الأرض تسرع التغيير إلى من دفن فيها، ولو كنان ذلك أمرًا معتادًا في تلك الأرض لما ذكره في هذا الحديث على وجه التعجب منه.

فصل: وقوله: «وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن، وهو كذلك» لعله إنما ترك على ذلك لاستعجال دفنه وترك التردد والتوقف على تليين أعضائه، ويحتمل أن يكون قد تعذر ذلك فيه إلا بتغير شيء من أعضائه، ويحتمل أن يكون قد ترك على تلك الحال ليحشر عليها، والله أعلم.

فصل: وقوله: «فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت» يقتضى أنه قد بقيت رطوبة أعضائه ولينها، ولو نشفت وذهبت رطوبتها لما أمكن إزالة يده من مكانها إلا بكسر شيء من أعضائه، وصرفها إلى صورة تمنع رجوعها إلى مكانها إذا تركت على أنه قد كان بين وقت دفنهما ووقت الحفر عنهما ست وأربعين سنة، وهذه مدة لا يكاد يبقى معها الميت على المعتاد من الأحوال بقية رطوبة ولا اتصال أعضاء، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي حديث رقم ۱۷۱۳. النسائي في الصغرى حديث رقم ۲۰۱۰. أبو داود حديث رقم ۳۲۱۰.

كتاب الجهاد .....

قَالَ مَالِك: لا بَأْسَ أَنْ يُدْفَنَ الرَّحُلانِ وَالنَّلاثَةُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ مِنْ ضَرُورَةٍ، وَيُحْعَلَ الأَكْبَرُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.

الشرح: قوله: «لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قَبر واحد من ضرورة» يـدل على أن ذلك لا يفعل إلا من ضرورة، وكذلك قال أشهب: لا يكفنا في كفن واحـد إلا من ضرورة، ولمن فعل ذلك من غير ضرورة حظه من الإساءة.

مسألة: وكذلك يدفنان في قبر واحد من ضرورة، ويقدم في اللحد الأكبر، ويجعل مما يلى القبلة، وهذا معنى التقديم في اللحد. وقال أشهب: يقدم في اللحد أفضلهما. وقد روى عن النبي في أنه كان يقدم في اللحد أكثرهما قرآنا، وهذا كله يعود إلى معنى الفضيلة، فإذا استويا في الفضيلة قدم أكبرهما؛ لأن للسن حقًا وفضيلة.

وروى موسى بن معاوية عن ابن القاسم: نجعل الرحال مما يلى القبلة، ثم نحعل بعدهم النساء.

مسألة: قال أشهب: وإذا دفن رجلان في القبر، لم يجعل بينهما حاجز من التراب، وذلك أنه لا معنى له إلا التضييق، والله أعلم.

١٠٥٩ - مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَى أَوْ عِدَةً فَلْيَأْتِنِي، فَحَاءَهُ حَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَحَفَنَ لَهُ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ.

الشرح: قوله: «قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين» يريد من مال الله وما ينقل إلى بيت مالهم من الجزية التي على الجماحم وحراج الأرض وعشور أهل الذمة، إذا تجروا من أفق إلى أفق، والركاز والمعدن إذا أخذ منه الخمس. قال ابن القاسم: ولم يذكر ما يؤخذ من أهل الحرب من عشور أو ما صولحوا عليه.

قال القاضي أبو الوليد: وهذا عندي لاحق بذلك، وهذا يحتمل أن ينقل إلى المدينة

<sup>9 .</sup> ١ - أخرجه البخارى كتاب الكفال باب من تكفل عن ميت دينا، ١٩٥/٣ عن حابر. ومسلم كتاب الفضائل باب ما سئل رسول الله قط فقال: لا، ١٨/٧ برقم ، ٦ عن حابر. قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/٠٣: هذا الحديث يتصل من وجوه ثابتة عن حابر، رواه عنه جماعة، منهم: أبو جعفر محمد بن على وعمد بن المنكدر وعبد الله بن محمد بن عقيل وأبو الزبير والشعبي.

على وجهين، أحدهما: أن ينقل إليها بعد سد خلة أهل تلك البلاد التي يجبى فيها ذلك المال، فهذا حكم كل مال يجبى في جهة من الجهات أن ينظر إلى حال تلك الجهة التي جبى فيها وحال سائر تلك الجهات، فإن استوت حاجتهم وعمتهم الشدة أو السعة، فرق حيث جبى، ولا ينقل إلى غيره من البلاد شيء منه، رواه ابن المواز عن مالك. ووجه ذلك اختصاص الجباة.

مسألة: وإن كان غيرها من البلاد أحوج نقل إلى غيرها ولا يعدى منها من حبيت منهم، رواه ابن المواز عن مالك.

ووجه ذلك أن لهم مزية على غيرهم في استحقاقه لاختصاصهم به، فلا يجب أن يحرموا منه، وإن استحق نقل بعضها للحاجة النازلة بغيرهم. وقال في المجموعة والموازية وغيرها، في الرجل من أهل الشام يبعث ببعض صدقاته إلى المدينة: فذلك صواب. قال محمد: وأرى مالكًا حص المدينة بذلك لأنها بلد رسول الله على أهل الذي قاله محمد يحتمل، ويحتمل أن يكون مالكًا إنما قال ذلك لأن الغالب على أهل المدينة الحاجة وضيق الحال. وقد قال في المدونة، في الرجل يخرج زكاة ماله فيبلغه عن أهل المدينة حاجة، فيرسل إليها ببعض زكاته: ما رأيت بذلك بأسًا ورأيته صوابًا.

فصل: والوجه الثانى أن ينقل إلى المدينة لأنها بها كان الإنفاق وإعطاء الأرزاق، فكان ينقل إلى من يرزق منه بعد سد الثغور التى كان يجبى منها هذا المال، والتفريق على أهلها بقدر ما يغنيهم أو يسد حاجتهم، فيفرق بالمدينة على أهل الأعطية، وعلى من اعتز الخليفة بها، ولزمه من حقوق المسلمين.

مسألة: فإذا قلنا إنه ينقل هذا المال إلى موضع تفرقته، فمن ماذا يتكارى عليه؟ روى عيسى عن ابن القاسم في الزكاة تنقل من بلد إلى بلد: لا يتكارى عليها من الفيء، ولكنه يبيع ذلك ويشترى مثله في موضع القسمة. وقال في العتبية عن مالك: يتكارى على ذلك من الفيء أو يبيعه.

وحه القول الأول أنه إذا لم يكن لحمله وجه، فالصواب بيعة وتبليغ ثمنه إلى موضع قسمته، إذ لابد من الكراء عليه، والكراء عليه من جملته، وإخراجها من الفيء ظلم لأهل الفيء، فلم يبق إلا ما ذكرناه.

ووجه القول الثانى أن النظر فى ذلك للإمام بالذى هو أحوط لمستحقى هـذا المـال، فقد يكون البيع تاره أفضل، وقد يكـون الحمـل والكـراء عليـه أفضـل وأحـوط لرحصـه

فصل: وقول أبى بكر رضى الله عنه: «من كان له عند رسول الله في وأى أو عدة فليأتنا» الوأى العهد، وهو قريب من العدة هذا الموضع واستدعى أبو بكر رضى الله عنه من كان له عند رسول الله في عدة ليفى بعهده وينحز عدته إذ هو الخليفة، والقاضى عنه ما وعد به والمتبع لسيرته والقائم بإنفاذ وصاياه، وما وعد به النبى في خو حق يحق على أبى بكر وغيره ممن يأتى بعده إنفاذه.

وقد قال مالك، رحمه الله: قد يعطى الوالى الرجل المال حائز لأمر يراه فيه على وجه الدين، أي وجه الدين من الوالى.

مسألة: فإن كان على وجه العدة، فهل هى لازمة يحتمل أن تكون مواعد النبى على هذا لازمة له لأن وعده حق وصواب، ولم يعد من ماله عطية، وإنما وعد من بيت المال، فكأنه عين لمن وعده ذلك المقدار في بيت المال، وتعيينه صواب فيجب أن ينفذ، ويحتمل أن يكون حكمه في ذلك حكم غيره، ولا يخلو أن يكون الوعد يدخل الإنسان في أمر أو لا يدخله فيه مثل أن يقول له: اشتر ثوبًا أو دابة، وأننا أعينك على ذلك بدينار أو أسلفك الثمن أو أسلفك كذا، فهذا اتفق أصحابتا أن هذه العدة لازمة يحكم بها على الواعد.

مسألة: وأما إن كانت عدة لا تدخل من وعد به في شيء، فلا يخلو من أن تكون مفسرة أو مبهمة، فإن كانت مفسرة مثل أن يقول الرجل للرجل: أعرني دابتك إلى موضع كذا، فيقول: أنا أعيرك غدًا، أو يقول: على دين، فأسلفني مائة دينار أقضه، فيقول: أنا أسلفك، فهذا قال أصبغ في العبية: يحكم بإنجاز ما وعد به كالذي يدجل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري حديث رقم ٢٢٩٦، ٢٥٩٨، ٣١٣٧، ٤٣٨٣، ٢٩٧٧. مسلم حديث رقم ٤ ٢٣١. أحمد في المسند حديث رقم ١٣٨٨٩.

الإنسان في عقد، وظاهر المذهب على خلاف هـذا لأنـه لـم يدخلـه بوعـده فـى شـىء يضطره إلى ما وعده.

مسألة: وأما إن كانت مبهمة مثل أن يقول له: أسلفنى مائة دينار، ولا يذكر حاجته إليها أو يقول: أعرنى دابتك أكريها، ولا يذكر له موضعًا ولا حاجة، فهذا قال أصبغ: لا يحكم عليه بها.

فرع: فإذا قلنا في المسألة الأولى أنه يحكم عليه بالعدة إذا كان لا مراء دخله فيه، مثل أن يقول له: انكح وأنا أسلفك ما تصدقها، فإن رجع عن ذلك الوعد قبل أن ينكح من وعد، فهل يحكم عليه بذلك أم لا؟ قال أصبغ في العتبية: يلزمه ذلك، ويحكم به عليه ألزمه ذلك بالوعد، وبالله التوفيق.

فصل: وقوله: «فحفن له ثلاث حفنات» امتثالاً لصفة موعد النبى هي وقد روى أنه كان في كل حفنة خمسمائة دينار، والله أعلم.

تم كتاب الجهاد بحمد الله.

\* \* \*

# المالخ المال

# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كتاب النذور والأيمان ما يجب من النذور في المشي

اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ بْنِ عُنْهَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ عَنْهَا».

فأما العالمان اللذان يسوغ لكل واحد منهما الاجتهاد مع وحود الآخر، فإنه إذا سأل أحدهما الآخر، لا يخلو أن يسأله على وجه الاختبار والمذاكرة، أو على وجه الاستفتاء والتقليد.

فأما سؤاله على وجه المذاكرة والمناظرة، فإن ذلك ليس باستفتاء، بـل هـو مذاكرة ومناظرة، وذلك حائز لهما إذا التزما شروط المناظرة من الإنصاف، وقصد إظهار الحـق،

<sup>.</sup> ۱۰٦ - أخرجه البخارى في الوصايا ٢٥٥٥. والترمذي في النذور والأيمان ٢٤٦١. والنسائي في الوصايا ٣٦٠١، و٢٠٥٥، ٣٥٩٠، و٥٩٣، ٣٦٠١، الأيمسان والنسذور الوصايا ٣٦٠٤، ٢٥٧٥، وأبو داود في الأيمان والنذور ٢٨٧٦. وابن ماحه في الكفارات ٢١٢٣. وأحمد في مسند بني هاشم ١٧٩٥، ٢٨٩١، ٢٨٩١، ٣٣٢٤.

والتعاون على الوصول إليه وتبيينه، وسلما من المراء، وقضد المغالبة وقد فعل ذلك الصحابة، ومن بعدهم من العلماء إلى وقتنا هذا.

وأما سؤاله إياه مستفتيًا، فإنه لا يجوز مع تساويهما في العلم، ويمكن السائل من النظر والاستدلال؛ لأن فرض كل واحد منهما الاجتهاد دون السؤال، وإن كان لأحدهما شفوف في العلم، فهل يجوز للذي دونه أن يقلده مع تمكنه من النظر والاستدلال؟ الذي عليه جمهور العلماء أن ذلك لا يجوز له. وقال بعض أصحاب أبى حنيفة: ذلك جائز له.

والدليل لما ذهب إليه الجمهور ما قدمناه من أن فرضه الاجتهاد دون السؤال.

مسألة: وأما إن خاف العالم فوات الحادثة، فهل له أن يستفتى غيره؟ ذهب القاضى أبو محمد إلى حواز ذلك، ومنع منه سائر أصحابنا، وقالوا: تخلى القضية من قوله، ويتركها لغيره، وهذا يتصور فيما يستفتى فيه. وأما ما يخصه، فلابلد منه، كما قاله القاضى أبو محمد، والله أعلم. وقد بسطت القول في ذلك كله، وفي صفة المفتى وصفة المستفتى في غير هذا الكتاب مما يغنى عن إعادته.

فصل: وقوله: «إن أمى ماتت وعليها نذر لم تقضه» يقتضى أن النذر مباح حائز؛ لأن سعدًا ذكر أن أمه نذرت، وسمع ذلك النبى الله فلم ينكره، بـل أمـره أن يقضيه عنها، ولا خلاف في حوازه.

وأما ما روى عن عبد الله بن عمر نهى النبى عن النذر، وقال: «إنه لا يرد شيئًا، ولكنه يستخرج من البخيل» (٢) فإن معنى ذلك أن تنذر لمعنى من أمر الدنيا مثل أن يقول: إن شفى الله مرضى، أو قدم غائبى، أو نجانى من أمر كذا، أو رزقنى كذا، فإنى أصوم يومين، أو أصلى صلاة، أو أتصدق بكذا، فهذا المكروه المنهنى عنه، وإنما كان يستحب أن يكون فعله ذلك لله تبارك وتعالى رجاء ثوابه، وإن يكون تدره على ذلك الوجه دون تعلى نذره بشىء من أمر الدنيا وغرضها.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فإن النذر يلزم في الجملة. والأصل فيه قوله تعالى: ﴿يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا ﴾ [الإنسان: ٧].

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى حديث رقم ۲۹۲۸، ۲۹۹۲، ۲۹۹۳، ۲۹۹۳. مسلم حديث رقم ۲۸۰۱، ۱۹۲۸، ۱۹۴۰. الترمذى حديث رقم ۲۸۰۱، النسائى فى الصغرى حديث رقم ۳۸۰۱، ۳۸۰۰. أبو داود حديث رقم ۳۲۸۷، ۲۲۸۸، ابسن ماجه حديث رقم ۲۱۲۳. أحمد فى المسند حديث رقم ۷۱۲۷، ۲۹۳۸.

ومن جهة السنة ما روى عمران بن حصين عن النبى الله أنه قال: «حيركم قرنى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجىء قوم ينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السين» أن فعاب النبى القرن بأهله ينذرون ولا يوفون، وهذا يدل على أنه غير جائز ولا مباح، ولو كان حائزًا ترك الوفاء لما عاب به القرن.

فصل: وقوله: «إن أمسى ماتت وعليها نذر» يحتمل أن يكون مطلقًا، ويحتمل أن يكون مقيدًا، فالمطلق مثل أن يقول المكلف: لله على نذر، ولا يجعل له مخرجًا، والمقيد مثل أن يقول: لله على نذر صوم يوم، أو صلاة ركعتين، أو صدقة بدينار، أو حج أو غير ذلك من أعمال البر، فكلا النذرين جائز، فإن كان مطلقًا، فإن فيه كفارة يمين عند مالك.

وعن الشافعي في ذلك قولان، أحدهما: أنه لا ينعقد هذا النذر. والثاني: أنه ينعقـد، ويجب عليه أقل ما يقع عليه الاسم.

والدليل على صحة انعقاده، قوله تعالى: ﴿وليوفوا ندورهم [الحبح: ٢٩]. ودليلنا من جهة السنة خبر ابن عباس هذا، وفيه من قـول سعد: إن أمى ماتت وعليها نـذر، والأظهر أنه مطلق؛ لأنه لو كان مقيدًا لاستفسره النبى على عما نـذر لأن من النـذر المقيد ما يجب الوفاء به، وهـو أن يكون مباحًا، ومنه ما لا يجل الوفاء به، وهـو أن يكون مباحًا، ومنه ما لا يحل الوفاء به، وهو أن ينذر محرمًا.

فلما كان النذر المقيد يتنوع إلى ما لا يجوز وإلى ما يجوز، كان الأظهر أنه لو كان مقيدا لسأله عن وجمه نذرها ليميز منه ما يجوز مما لا يجوز، وبحسب ذلك يكون الجواب، ولما لم يسأل كان الأظهر أنه النذر المطلق الذى لا يكون منه ما يجوز وما لا يلزم.

ودليلنا من حهة القياس أنه نذر قصد به القربة، فوجب أن يتعلق به الوحوب. أصل ذلك إذا كان مقيدًا بما فيه قربة.

فصل: وإذا قلنا إن نذر أم سعد من حهة اللفظ يصح أن يكون مطلقًا، ويصح أن

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخبارى حديث رقم ٢٦٥١، ٢٤٢٨، ٥٦٦٩. مسلم حديث رقم ٢٥٣٥. النسائى فى الصغرى حديث رقم ٣٨٠٩. أحمد فى المسند حديث رقم ٢١٦٤، ٣٠٦٣، ١٩٨٥، ٩٨٥٤.

وقال بعض أصحاب الشافعى: لا يلزم النذر، وإن كان مقيدًا، إلا أن يعلق بشرط أو صفة مثل أن يقول: لله على صوم يوم أو صلاة أو صدقة، إن قدم غائبي أو نـزل المطر اليوم، أو فرج عن المريض.

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ﴿يوفون بالندر ويخافون يومًا ﴾ [الإنسان: ٧] ولـم يفرق بين التعلق بصفة ولا بغير صفة، فيحب أن يحمل على عمومه.

ودلیلنا من جهة السنة ما روی عنه الله قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه، فلا يعصيه، الله فليطعه،

ودليلنا من حهة القياس أنه ألزم نفسه من جهة النذر ما يلزم الوفاء بجنسه، فوجب أن يلزمه. أصل ذلك إذا علق بصفة.

مسألة: ويلزم النذر على وحه اللحاج والغضب. وقال الشافعي: هو مخير في نـذره على اللحاج بين أن يكفر كفارة يمين وبين أن يفي به.

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: ﴿ أُوفُوا بِالْعِقُودِ ﴾ [المَائدة: ١] والوفاء بها أن يأتى بها على حسب ما التزمها. ودليلنا من جهة السنة قوله الله على حسب ما التزمها. ودليلنا من جهة السنة قوله الله على الله على الترمها.

ودليلنا من حهة القياس أن هذه حال يلزم فيها الوفاء بالطلاق والعتاق، فالزم فيها الوفاء بسائر القرب كحال الرضي.

مسألة: وأما إذا نذر أمرًا مباحًا كالجلوس والقيام والاضطحاع، فبلا يلزم بذلك شيء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال ابن حنيل: همو مخير بمين فعلم وبمين كفارة يمين. ودليلنا على صحة ما نقوله أن هذا نذر ما ليس بقربة، فلم ينعقد نذره. أصل ذلك إذا نذر معصية.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى خديث رقم ٦٦٩٦، ، ٦٧٠٠. الترمذى حديث رقم ١٥٢٦. النسائى فى الصغرى حديث رقم ٣٢٨٩. ابن ماجه فى الصغرى حديث رقم ٣٢٨٩. ابن ماجه حديث رقم ٢١٢٦. أحمد فى المسند حديث رقم ٢٣٥٥١، ٢٣٣٦١، ٢٥٣٤٩. الدارمى حديث رقم ٢٣٣٨، ٢٥٣٤٩.

فصل: وقوله: «إن أمى ماتت وعليها ندر لم تقضه يحتمل أنها لم تقضه، ولم يجب عليها بعد، وإن كانت قد انعقدت يمينها به، ويحتمل أنها لم تقضه، وقد وحب عليها، فأما إن لم تكن قضته؛ لأنه لم يجب عليها بمثل أن تقول: لله على نذر إن قدم فلان، أو إن حاء فلان هذا الشهر، فماتت قبل ذلك، فإنه لا يلزمها قضاؤه، وإن فعلت فحسن، مثل ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال لرسول الله على: أوف بنذرك اعتكاف يوم في الجاهلية، فقال له على: أوف بنذرك النه التزمه في حال كفره، وتلك حال لا يلزم ما نذر فيها.

مسألة: ومن ذلك أن تقول: على نذر إن كلمت فلانًا، فأرادت أن تكفر نذرها أن تحنث فيه. وقد اختلف قول مالك في كفارة اليمين قبل الحنث، فقال مرة: لا تجوز، وبه قال الشافعي.

وجه القول الأول أنه كفارة، فلا يجوز تقديمها على موجبها. أصل ذلك كفارة القتل. ووجه الرواية الثانية ما روى أن رسول الله الله قال: «من حلف على يمين، فرأى غيرها حيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو حير»(1).

ومن جهة القياس أن الكفارة معنى يحل اليمين، فجاز أن تتقدم على الحنيث كالاستثناء.

مسألة: فأما إذا وحب ذلك عليها مثل أن تقول: لله على نذر إن قدم فلان أو إن كلمت فلانًا، ثم ماتت قبل أن تقضى، كلمت فلانًا، ثم ماتت قبل أن تقضى، فلا يخلو أن يكون ذلك لتعذر القضاء بسرعة موتها قبل أن تقضى نذرها، ولعلها ماتت فجأة.

وقد روى عن سعد بن عبادة، ويحتمل أن تكون أخرت لجواز تاخيره؛ لأنه لا يلزم من حنث في يمين أن يكفر حين الحنث، وله تأخيرها ما لهم يغلب على ظنه الفوات،

<sup>(</sup>٥) أخرجه البحارى حديث رقم ٢٠٣٢، ٢٠٤٣، ٢٦٩٧، ١٦٩٧. مسلم حديث رقم ١٦٥٦ الترمذى حديث رقم ١٦٥٦. أحمد في المسند حديث رقم ٢٣٢١، ٣٣٢٥. أحمد في المسند حديث رقم ٢٠٧٧.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخارى حديث رقم ٢١٤١، ٧١٤٧. مسلم حديث رقم ١٦٥٢. الترمذى حديث رقم ١٦٥٢. الترمذى حديث رقم ١٥٢٩، ٣٧٩١، ٣٧٩٠، ٣٧٩١، ٣٧٩٠. أبو داود حديث رقم ٣٢٧٧، أحمد في المسند حديث رقم ٢٠٠٩، ٢٠٠٩٥، ٢٠٠٩، ٢٠٠٩٥، الدارمي حديث رقم ٢٣٤٢.

وأما على الوجه الأول فإنه يصح أن يقال أيضًا: عليها نذر، بمعنى أنها كانت عقدتـــه والتزمته، وإن لم يجب بعد عليها أداؤه، ولكنه في الوجه الثاني أظهر وأبين.

فصل: وقوله ﷺ: «اقضه عنها» يقتضى أنه يصح أداء عنها، وإن ذلك يبرئها، ويقضى عنها، وإن كان لفظه الأمر، فإن مقتضاه الندب لقولمه تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴿ [لقمان: ٢٠]، فلا يجوز أن يلزمه هـو النذر بنذرها والتزامها، ويوحب ذلك عليه القضاء عنها.

مسألة: إذا ثبت ذلك من أنه لا يجب عليه، ولا يجوز له فعله، فإنه إن كان نذرًا مطلقًا، فإن كفارته كفارة يمين، وهو معنى متعلق بالمال وإن كان مقيدًا، فإنه لا يخلو أن يكون مختصًا بالمال كالصدقة والعتق أو يكون مختصًا بالمبدن كالصلاة والصيام، أو يكون له تعلق بهما كالحج والجهاد.

فإن كان مختصا بالمال كالصدقة والعتق والتحبيس في سبيل الله، فإنه لا خلاف في حواز النيابة فيه، وأن لمن شاء أن يقضيه عن الميت وينوب في ذلك بنية عن نية الميت، فما كان منها مختصًا بالبدن كالصلاة والصيام، فإنه لا يصبح أن يقضيه أحد عنه ولا ينوب فيه عنه.

وإن كان مما يتعلق بالمال والبدن كالحج، فقد قال مالك: إنه يجوز أن ينفذ فيه وصيـة الموصى بأن يحج عنه.

وهذا يقتضى أنه يصح أن يحج عنه من شاء من ورثته بعده، وقد تقدم بيانه فى كتاب الحج، فإذا قلنا إن قول سعد: «إن أهى هاتت وعليها نذر» يقتضى النذر المطلق، فإن معناه المال لأن كفارته كفارة يمين، ولا خلاف فى صحة النيابة فى ذلك، وإذا قلنا إنه يحتمل النذر المقيد، فإن الظاهر أنه مقيد بما يختص بالمال أو بما له تعلق بالمال والبدن، ولذلك أمره أن يقضيه عنها، ولو كان مما يختص بالبدن لم يأمره بذلك؛ لأن النيابة لا تصح فى فروضه.

مسألة: ومن ناب عن غيره ممن نذر المشي إلى مكة، فلم يقضه، هـل ينـوب عنـه فـي المشي بقدمه؟.

كتاب النذور الأيمان .....

١٠٦١ - مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْيًا إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ، فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ، فَأَفْتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ ابْنَتَهَا أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا.

قَالَ يَحْيَى: وسَمِعْت مالكا يَقُولُ: لا يَمْشِ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

الشرح: قوله: «جعلت على نفسها مشيًا إلى قباء» يقتضى أنها اعتقدت كونه قربة لمن قرب منه، ويدل على ذلك ما روى أن رسول الله على كان يأتى قباء راكبًا ونذر مشيًا، فمن كان بالمدينة ونذر مشيًا إلى مسجد قباء، فقد روى ابن حبيب عن ابن وهب عن مالك فيمن نذر مشيًا إلى مسجد، وهو معه بالبلد، فإنه يمشى إليه، ويصلى فيه، وقد أوجبه ابن عباس في مسجد قباء، قال: وقباء على ثلاثة أميال من المدينة.

وفى كتاب ابن المواز فيمن نذر أن يصلى فى مسجد غير المساجد الثلاثة: فليصل موضعه، ويجزئه إلا أن يكون قريبًا جدًا فليأته، ويصل فيه. وهذا على ما رواه ابن عباس وأفتى به من نذرته من نساء أهل المدينة.

وأما من كان بغير المدينة ممن يتكلف إليه سفرًا، فإنه لا يجوز قصده، ومن نذر ذلك لم يلزمه. والأصل في ذلك حديث أبى بصرة الغفارى «أن رسول الله على قال: لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، والمسجد الحرام، ومسجد إيلياء»(١). فالمشى إلى مسجد قباء ممن قرب منها ليس من إعمال المطي.

فأما من نذر مشيًا إليه ممن على بعد ممن يكون من جهته إعمال المطى أو نذر مشيًا إلى مسجد الكوفة أو البصرة أو غيرهما من البلاد للصلاة فيه، فمن هو منها على سفر لم ينعقد نذره؛ لأنه نذر نذرًا محظورًا ممنوعًا منه. وأما من نذر إتيان مكة؛ فإنه يلزمه ذلك، وبه قال جماعة الفقهاء، وسيأتى ذكره بعد هذا مستوعبًا إن شاء الله تعالى.

مسالة: وأما من نذر مشيًا إلى مسجد النبي الله أو مسجد بيت المقدس، فإن عند مالك يلزمه ذلك حلافًا للشافعي في قوله: لا يلزمه ذلك.

والدليل على صحة ما نقوله الحديث المتقدم في قوله: «لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد»، وهذا يقتضى إعمالها إلى كل واحد منها، والصلاة فيها قربة، فوجب أن يلزم بالنذر.

١٠٦١ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٨١. المغني ٣٠/٩.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الصغرى حديث رقم ١٤٣٠. أحمد في المسند حديث رقم ٢٣٣٣٦.

٢٦٤ .....

ودليلنا من جهة القياس أن هذا مسجد ورد الشرع بإعمال المطى إليه، فوجب أن يازم قصده بالنذر كالمسجد الحرام.

مسألة: إذا ثبت أنه يلزم بالنذر قصدها، فهل يلزم المشمى لمن نذر المشمى إليه؟ قال مالك: يأتيها راكبًا، ولا شيء عليه. وقال ابن وهب: يأتيها ماشيًا، وإن بعد.

وفى كتاب ابن المواز: يأتيها راكبًا، وهل إن كان قريبًا مثل الأميال اليسيرة، أتاها ماشيًا، وهذا حفيف، وقيل لا يمشى، وإن كان ميلاً.

وحه القول الأول في نفى وحوب المشى، أن هذين المسحدين لا تتعلىق القربة فيها بالمشى، فلذلك لم يلزم المشى إليهما لمن نذره. ووجه الرواية الثانية أن هذا مسجد يسلزم إتيانه من نذره، فلزم المشى إليه لمن نذره كالمسجد الحرام.

فصل: وقوله: «فماتت ولم تقضه» على ما تقدم.

وقوله: «فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشى عنها» أحراه بحرى ما تصح فيه الناس من الحج، وذلك أنه نذر متعلق بقطع مسافة هى فى نفسها قربة، فجاز أن تدخله النيابة كالحج والجهاد.

وعلى هذا القول تدخل النيابة فى قصد مسحد النبى الله وقصد مسحد المقدس. وقد قال مالك فى العتبية فى التى نــذرت المشى إلى مسحد الرسول الله فماتت قبـل ذلك: لا يفعل ذلك أحد عن أحــد، وإن شاءوا تصدقوا عنها بقـدر كرائها، وزادها ذاهبة وراجعة، وهذا لا يمنع ما ذكرناه من النيابة لو أوصت به لأن هذا حكم مــن الـتزم المشى إلى مكة لا يحج أحد عنه، وإن شاءوا تصدقوا بقدر النفقة، ولو أوصى به لنفـذت وصيته.

قال القاضى أبو الوليد، رحمه الله: ويحتمل عندى أن يكون حكم قباء غير حكم المسجد الحرام؛ لأن قطع المسافة التي تتعلق بنفقة المال إليه ليست بقربة، وإنما القربة في الصلاة فيه خاصة، وحكمه في قطع المسافة إليه حكم سائر المساجد، وهذا عندى أظهر، والله أعلم.

فصل: وقول مالك: «لا يمش أحد عن أحد» (أ) يحتمل أن يريد به في حج و لا غيره،

<sup>(\*)</sup> قال في الاستذكار: لا خلاف عن مالك أنه لا يمشى أحدُّ عن أحد، ولا يصوم عنه، وأعمال النذر كلها عنده كذلك قياسًا على الصلاة، والمجتمع عليها. وقال ابن القاسم: أنكر-

السِّنِّ: مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ عَلَىَّ مَشْى إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَلَمْ يَقُلْ عَلَىَّ نَذْرُ مَشْى السِّنِّ: مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ عَلَىَّ مَشْى إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَلَمْ يَقُلْ عَلَىَّ نَذْرُ مَشْى إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَلَمْ يَقُلْ عَلَىَّ نَذْرُ مَشْى إِلَى فَقَالَ رَجُلِّ: هَلْ لَكَ أَنْ أَعْطِيَكَ هَذَا الْحِرْوِ إِنَّاءِ بيده وَاتَقُولُ؛ عَلَىَّ مَشْى إِلَى فَقَالَ رَجُلٌ: هَلْ لَكَ أَنْ أَعْطِيكَ هَذَا الْحِرْوِ إِنَّاءِ بيده واتَقُولُ؛ عَلَىَّ مَشْى إِلَى بَيْتِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَقُلْت نُ نَعَمْ، فَقُلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَقِذٍ حَدِيتُ السِّنِّ، ثُمَّ مَكَثْتُ حَتَّى عَمْنَ ذَلِكَ، عَمْنَ المُسَيِّبِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، عَقْلَتُ مَعْنَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلَيْكَ مَشْيًا، فَحِثْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: عَلَيْكَ مَشْي، فَمَشَيْت، فَعَلْتُ مَعْنَى مَشْي، فَمَشَيْت.

قَالَ مَالِك: وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا.

الشرح: قوله: «قلت وأنا حديث السن» يريد أنه لم يكن فقه بعد لصغر سنه وحداثته، وأنه لم يبلغ من السن مبلغا يتسع لتفقهه في مثل هذا من الأمور التي تندر، وليست بمعتادة كالصوم والصلاة التي تتكرر ويلزم التفقه فيها من أول العمر.

وروى ابن حبيب عن مالك، قال: وكان عبد الله بن أبى حبيبة يومئذ قد بلغ الحلم الا أنه كان صغيرًا بحدثان بلوغه.

فصل: وقوله: «أعلى الرجل أن يقول: على مشى إلى بيت الله، ولم يقل: على نلر مشى» يرد أنه لا شيء عليه في قوله: «على مشى إلى بيت الله» ولا يلزمه به حج ولا غير ذلك مما يتعلق به النذر حتى يتلفظ بالنذر، فيقول: «على نذر مشى إلى بيت الله» فاعتقد أن لفظ الالتزام والإيجاب إذا عرا من لفظ النذر لم يجب عليه به شيء، وهذا لأنه لم يكن تفقه في هذه المسألة، ولا عرف حكمها، ولا ما يلزم منها، ولعل ذلك أمر قام في نفسه من غير نظر ولا تأمل، فاعتقد صحته، والذي روى ابن المواز وغيره عن مالك أن ذلك سواء يلزمه المشى إلى مكة، ذكر النذر أو لم يذكره. وبذلك أحابه سعيد بن المسيب.

حمالك الأحاديث في المشى إلى قباء، ولم يعرف المشى إلا إلى مكة خاصة. قال أبسو عمر: لا يعرف مالك المشى إلا إلى مكة. يمعنى أنه لا يعرف إيجاب المشى، وإنما هذا في الحالف والناذر عنده.

١٠٦٢ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٨٢.

٤٦٤ .....كتاب الندور والأيمان

وقد روى عن سعيد والقاسم بن محمد أنه لا يلزمه شيء حتى يذكر النذر، وقد حعلاه من باب الخبر على أن إسناده عن سعيد بن المسيب ضعيف.

فصل: وقول الرحل له: «هل لك أن أعطيك هذا الجرو، لجرو قشاء بيده، وتقول: على مشى إلى بيت الله» على معنى الإنكار لقوله، والحمل له على تعب المشى إلى بيت الله، إن لم يرجع عن قوله ذلك، واعتقد أنه يغتنم منه أخذ حرو القشاء لغير سبب، ومثل هذا مما يجب أن لا يفعل فربما حمل الإنسان لاسيما من لا علم عنده اللحاج على التزام ما يشق عليه، وربما لم يمكنه الوفاء به، وقد كان الأولى أن يعلمه بوجه الصواب فيما قال، فإن أناب إليه، وإلا حضه على السؤال عنه، لكنه ربما اعتقد فيه أنه إذا لم يلتزم هذا القول أغفل السؤال عنه والبحث عن الصواب فيه.

فصل: وقول عبد الله بن أبى حبيبة: «على مشى إلى بيت الله» على ذلك الوجه من باب النذر على سبيل اللحاج، وقد تقدم من قولنا إنه يلزم إذا كان مما يلزم مثله لأنه قربة، وقد أمره ابن المسيب بالوفاء به وأعلمه أن المشى الذى التزمه لازم له.

مسألة: وقوله: «ثم مكثت حتى عقلت» يريد أنه عقبل أمره، وأقبل على أمر دينه والاهتبال بما يلزمه منه وبحالسة أهل الدين والعلم ومذاكرتهم لما جرى لمه من ذلك، فقيل له: إن عليه المشى على حسب ما التزمه، ولأن ترك التلفظ بالنذر لا يمنع أن يجب عليه ما التزمه.

مسألة: وقوله: «فسألها عن ذلك سعيد بن المسيب»، يحتمل أن يكون الذين أحسبروه بوجوب ذلك عليه لم يكونوا عنده من أهل العلم والاجتهاد، فلم ير تقليدهم في ذلك حتى سأل عنه ابن المسيب؛ لأنه كان أعلم وقته بعد الصحابة.

وقد اختلف الناس فيمن نزلت به نازلة من العامة من يقلمد في ذلك، ويقول: من يأخذ بلا خلاف يجوز له الأخذ بقول أفضلهم وأعلمهم، وهل يجوز له الأخذ بقول غيره إذا كملت له آلات الاجتهاد، اختلف الناس في ذلك.

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنه يجوز له الأخذ بقول من شاء منهم. وقد قال قوم من أهل الأصول: ليس له الأخذ إلا بقول أفضلهم وأعلمهم.

والدليل على ما نقوله أنه لا خلاف أن بعض الصحابة كان أفضل من بعض وأعلم، وقد كان جميع فقهائهم يفتى، وينتهى الناس إلى قوله، وياخذون به، ولو وحب الاقتصار على قول أفضلهم وأعلمهم لما حاز لغيره أن يفتى.

كتاب النذور الأيمان .......... ٢٦٥

فصل: وقول ابن المسب: «عليك مشى» على سبيل الفتوى، والحواب عن مشيه الذى سأل عنه من قوله: «على مشى إلى بيت الله» وفى ذلك مسألتان، إحداهما: أن ما سأل من قوله: «على مشى» يلزم دون أن يقترن به لفظ النذر.

ووجه ذلك أن النذر لا يفيد أكثر من التزام ما جعله على نفسه.

وقوله: (على مشى إلى بيت الله» تصريح بذلك، ونص فيه، فوحب أن يلزمه، وإن حاز أن يتأول في قوله: (على مشى إلى بيت الله» ولا يذكر حجًا ولا عمرة، فلا يخلو أن تكون له نية له، فإن كانت له نية، فهو على ما نوى فإن نوى مكة أو مسجد النبى أو مسجد بيت المقلس، فهو على ما نوى، وإن نوى مسجدًا من المساجد غيرها، فله نيته، ولا يلزمه المشى إلى غبر ما نوى. رواه ابن وهب عن مالك في المدونة.

ووجه ذلك أن اللفظ واقع على كل مسجد، فإذا نوى ما يتناوله اللفظ كان ذلك له لاسيما فيما لا يحكم به عليه، وإن لم نكن له نية، فقد قال مالك فى المدونة: يلزمه المشى إلى مكة.

ووجه ذلك أن هذا اللفظ، وإن كان واقعًا على سائر البيوت والمساحد، فإنه أظهر في المساحد في البيوت، وهو في مكة على طريق الأختصاص أظهر منه في سائر المساحد كما أن عبد الله ورسوله واقع على سائر الرسل، إلا أنه في نبينا المساحد كما الاختصاص أظهر، فيحب أن يحمل عليه.

فصل: وقوله: «فمشيت» يريد أنه التزم ذلك، وقلد ابن المسيب فيما أفتاه به، فمشى إلى مكة في حج أو عمرة وسنبين أحكام ذلك بعد هذا إن شاء الله.

وقول مالك: «وعلى هذا الأمر عندنا» (١) يريد من فتوى ابن المسيب في ذلك، وليس قول مالك هذا عند ابن القاسم ولا أكثر رواة الموطأ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قال في الاستذكار ۲۰/۱۰: قول مالك: الوعلى هذا الأمرُّ عندنا). حسرج على أن قول القائل: على مشى إلى بيت الله، أو على نذر مشى إلى بيت الله نوك. وهو مذهب ابن عمر، وطائفة من العلماء. وذكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر في الرحل يقول: على المشى إلى الكعبة، قال: هذا نذر، فليمش. قال أبو عمر: فجعل ابن عمر قوله: على المشى، كقوله: على نذر مشى إلى الكعبة.

٤٦٦ .....

### ما حاء فيمن نذر مشيا إلى بيت الله فعجز

١٠٦٣ - مَالِك، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ اللَّيْتِيُّ أَنَّهُ قَسَالَ: خَرَحْتُ مَعَ حَدَّةٍ لِي عَلَيْهَا مَشْى إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَجَزَتْ، فَأَرْسَلَتْ مَوْلَى لَهَا يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بَنَ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عُمَرَ: مُرْهَا، فَلْتَرْكَبْ، ثُمَّ لْتَمْشِ مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ.

قَالَ مالك: وَنَرَى عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ الْهَدْى.

١٠٦٤ - مَالِك أَنْهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَا
 يَقُولان مِثْلَ قَوْل عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.

الشرح: قوله: «خرجت مع جدة لى، عليها مشى إلى بيت الله» يقتضى اعتقاد وحوب ذلك عليها، والأظهر أنها لا تتكلف ذلك، وتبلغ منه ما يشق عليها أن تعجز عن إتمامه، إلا بعد أن توجب ذلك على نفسها، إن كانت من أهل العلم، أو تسأل عن ذلك غيرها ممن يعتقد أنه يلزمها تقليده، فأفتاها بذلك بوجوب المشى، قاله على بن أبى طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس.

والدليل على ذلك ما روى عن عقبة بن عامر أنه قال: نـ نـرت أحتى أن تمشى إلى بيت الله، فـأمرتنى أن استفتى لها النبى الله، فأمرتنى أن استفتى لها النبى الله، فأمرتنى أن استفتى لها ولتركب، (١).

ووجه ذلك من جهة المعنى أن الحج قربة، تــلزم مــن نذرهــا، والمشــي إليــه نــوع مــن

١٠٦٣ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٨٣. المحلي ٢٦٦/٧. المغني ١٢/٩.

<sup>(\*)</sup> وقال فى الاستذكار: ليس لعروة بن أذنية فى الموطأ، سوى هذا الخبر، وهو عروة بن أذنية، وأذينة لقب. واسمه: يحيى بن مالك بن الحارث بن عمر الليثى من بنى ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة. قال: كان شاعرًا رقيق الشعر غزلا، وكان مع ذلك صاحب فقه، حيرًا عندهم. وروى عنه: مالك، وعبد الله بن عمر. ولجده مالك بن الحارث رواية عن على بن أبى طالب. ويروى: عروة ابن أبى عامر.

١٠٦٤ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٣٠/١٥.

<sup>(</sup>۱) أخرحه البخارى حديث رقم ۱۸۹٦. مسلم حديث رقم ۱۹٤٤. النسائى فسى الصغرى حديث رقم ۱۹۳۵. أبو داود حديث رقم ٣٢٩٩. أحمد في المسند حديث رقم ١٦٩٣٥.

مسألة: إذا ثبت ذلك، ففى ذلك ست مسائل، إحداها: فى تعليق المثنى بمكان يلزم المشى إليه، وتبيينه مما لا يلزم. والثانية: فيما يلزم بالنذر من المشى والمسير. والثالث: فى ابتداء ذلك فى الزمان والمكان. والرابعة: فى العمل فيه. والخامسة: فى انتهائه. والسادسة: فى مشاركة غيره له.

فأما المسألة الأولى، فإن المشى يتعلق بالأماكن على ثلاثة أضرب، ضرب إذا علق المشى به، وحب المسير إليه، والمشى فيه. وضرب إذا على المشى به، لم يجب المسير إليه، ولا المشى فيه. وضرب إذا علق المشى به، وحب المسير إليه، ولم يجب المشى.

فأما الأول، فإن منه ما اتفق عليه أصحابنا، ومنه ما اختلفوا فيه، فأما تعليق المشى بالبيت كقولك: إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو لشىء منه كقولك: إلى الركن أو الحجر أو بما يشتمل عليه البيت من جهة البينان كقولك إلى المسجد الحرام أو إلى مكة، فهذا لا خلاف في المذهب في وجوب المسير والمشى، وقد اختلفت الرواية عن ابن القاسم في إلحاق الحجر والحطيم بذلك.

وقال أصبغ: إذا سمى شيئًا إما بقرية مكة كقولك: الصف والمروة وأبى قبيس وقعيقعان وأجنادين والأبطح والحجون، وشبه ذلك، لزمه، وإذا سمى ما هو حارج من قرية مكة، لم يلزمه.

وقال ابن حبيب: إذا سمى شيئًا مما فى الحرم كمنى والمزدلفة وغير ذلك، لزمه، وإن سمى شيئًا مما هو حارج الحرم، لم يلزمه إلا عرفة.

وقد روى أبو إسحاق مثل هذا عن أشهب. وزاد: إلا أن ينوى الموضع المسمى بعينه، فلا يلزمه، وبهذا قال الشافعي: إلا ذكر عرفة. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه في القياس شيء من ذلك كله، ونستحسنه إذا قال: إلى بيت الله والكعبة ومكة.

فوجه قول ابن القاسم أنه علق المشى بغير البيت مما لا يشتمل عليه بالبنيان، فلم يلزمه. أصل ذلك إذا علقه بسائر البلاد.

وقولنا: مما لا يشتمل عليه بالبنيان، احترازا من قوله: على المشي إلى الحرم، فقد قال ابن القاسم لا يلزمه. ومعنى ذلك أنه لا يشتمل على البيت بالبنيان وهذا فارق قوله:

على المشى إلى مكة وإلى المسجد الحرام؛ لأن مكة والمسجد الحرام يشتملان على البيت بالبنيان.

ووجه قول أصبغ، ما احتج به ابن حبيب من قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام، وهمى المسجد الحرام، وهمى القرية، وما كان فيها.

وأما المسألة الثانية، فيما يلزم من نذر مشيًا أو مسيرًا، فقد ذكرنا أن من نذر مشيًا إلى مكة أنه يلزمه المشى إليها؛ لأنه صرح بالمشى، وإن صرح بهذا المشى، فنذر الركوب إلى مكة، أو لم يصرح، فنذر الانطلاق إلى مكة أو المسير إليها، ففى المدونة عن ابن القاسم قولان، أحدهما: الركوب، وبه قال أشهب. والثانى: أنه لا شىء عليه، إلا أن ينوى حجًا أو عمرة.

وجه القول الأول أن مكة تعلق بها عبادة، وهمى الحمج والعمرة، فإذا نـذر المضى اليها، لزم بمجرد النذر، وإن لم تقترن بنذره نية كمـن نـذر المضى إلى مسـجد الرسـول عليه الصلاة والسلام.

ومعنى قول ابن القاسم فى القول الأول عليه الركوب، يريد فيمن نـذر الركـوب إلى مكة. وقد قال ابن المواز عن أشهب، فى هذا إن أراد المشى: لـم يجزه ذلـك؛ لأنـه أراد التخفيف عن نفسه. وأما الذى ينذر المسير أو الذهاب، فهو مخير بين الركوب والمشـى؛ لأن نذره لم يتعلق بأحدهما بلفظ ولا نية.

فرع: إذا ثبت ذلك، فمن نذر مشيًا أو مضيًا، فلا يخلو أن يقيد ذلك بحج أو عمرة أو يطلقه، فإن قيد ذلك بحج أو عمرة، وكان تقييده ذلك بلفظ أو نية، لزمه على ما التزمه، ولم يجز له أن يقضيه، ولا شيئًا منه في غير ما قيده به، في رواية ابن القاسم عن مالك.

وروى ابن حبيب عن ابن الماحشون: إن قيده بحج، لم يجز له أن يقضى ما فاته من مشيه في عمرة، وإن قيده بعمرة، حاز له أن يقضى ما فاته في حج؛ لأن عمل الحج أكثر.

كتاب النذور الأيمان .....

وجه قول مالك أنه قد قيد نذره بنسك، فلا يجوز له أن يؤديه، ولا يقضى شيئًا منه فى غيره. أصل ذلك إن قيده بالحج، فليس له أن يؤدى مشيًا، ولا يقضى شيئًا منه فى عمرته.

فرع: فإنه لم يقيده بلفظ ولا نية، لم يجز له أن يجعل مشيه في مسير حج ولا عمرة. رواه ابن وهب عن مالك.

ووجه ذلك أن المضى فى نفسه ليس بقربة إلا إذا كان لأداء عبادة، فلذلك لم يلزمه بالنذر إلا على وجه القربة، فإذا قلنا: لابد له من أحدهما، حاز له أن يجعل ذلك فى حج أو عمرة.

وأما المسألة الثالثة في ابتداء ذلك في الزمان والمكان، فإن ذلك أيضًا على وجهين، أحدهما: أن يقيده بزمان أو مكان، فيلزمه على ما قيده به مثل أن يقول: على مشى إلى مكة من موضع كذا أو على إحرام بحج من موضع كذا أو في شهر كذا، لما يستقبل، وسواء قيد ذلك بالنطق أو النية، رواه ابن المواز عن مالك.

فرع: فإن أطلق، ولم يقيد ذلك، فحلف بالمشى إلى مكة بموضع وحنث بغيره، فقد روى ابن حبيب عن مالك: يلزمه المشى من موضع يمينه. وروى ابن المواز عن عبد الملك: أنه يمشى من حيث شاء من ذلك البلد. وقال عن مالك: إلا أن يكون يمينه بمكة، فإنه يخرج إلى الحل، فيمشى منه محرمًا، فإن جهل فأحرم من مكة حرج إلى الحل محرمًا، ومشى منه.

ووجه ذلك أن يمينه بالمشى إلى مكة يقتضى المثنى من حيث حلف؛ لأن ذلك مقتضى لفظه مع الإطلاق؛ لأن موضع حنته لا يعلمه حين يمينه، فلزم المشى من موضع يمينه، فإن كان يمكة، واقتضى لفظه المشى إليها، لزمه وذلك من حيث شاء وأقرب المواضع يجزئه من ذلك، وهو أدنى الحل، فيجب أن يكون إحرامه منه، لما يلزمه من الحروج إليه لما التزمه، من المشى منه، ولم يمكنه أن يتحلل من إحرامه بعد الدحول فيه فيخرج إليه عرمًا.

فوع: ومن قال: أنا محرم إن فعلت كذا، فحنث، فإن قيد ذلك بوقت أو مكان، وكان تقييده بلفظ ولا نية، فقد قال وكان تقييده بلفظ أو نية، فهو على ما قيده، وإن لم يقيده بلفظ ولا نية، فقد قال مالك: إن كان قيد إحرامه بعمرة لزمه الإحرام يوم يحنث، إن وحد من يصحبه، فإن لم يجد صحبة، وخاف أخر، حتى يجده، وإن كان قيد إحرامه بحج، أخر إحرامه إلى شهر الحج.

وهذا مبنى على ثلاثة فصول، أحدها: أنه لا يكون محرمًا بنفس الحنث، وإنما يكون محرمًا لدخوله في الإحرام بعد الحنث. والثاني: أن كفارة اليمين يستحب تعجيلها على الفور، إذا لم يمنع تعجيلها كراهية ولا عذر. والثالث: أنه لا يكره تأخيرها للعذر، ولا لعنى يوجب كراهية تقديمها.

فلما لم يكن محرمًا بنفس الحنث، ولزمه تقديم الإحرام عند الحنث، وكانت العمرة لا كراهية في تقديم الإحرام بها يوم حنث، لزمه الإحرام بها ذلك اليوم، إن وحد صحابة يأمن معهم، فإن لم يجد حاز له تأخير ذلك لهذا العذر إلى أن يزول بوحود الرفقة، ولما كان الإحرام بالحج مكروهًا في غير أشهر الحج منه ذلك من تعجيله وساغ تأخيره.

وهذا مبنى أيضًا على الإحرام قبل الميقات مكروه، وقد نص أصحابنا على أنه يجوز أن يحرم الرجل من منزله ما لم يكن قرب الميقات، إلا أن يتعلق في هذا، فإن كراهية تقديم الحج آكد، ألا ترى أن من العلماء من يقول من أحرم بهالحج، وفي غيير أشهر الحج لم ينعقد حجًا، ولم يختلف العلماء أن من أحرم بهالحج قبل الميقات، أنه ينعقد حجًا.

وأما المسألة الرابعة، في العمل في المشي، فإنه لا يخلو الماشي في حبج أو عمرة أن يقدر على المشي أو يعجز عنه، فإنه كان قادرًا عليه لزمه المشي، فإن كان ليس للموضع الذي لزمه المشي منه إلى مكة إلا طريق واحد، فالضرورة تدعو إلى المشي فيه، وإن كانت منه طرق كثيرة، ففي كتاب ابن المواز أنه إن كان بعضها أخصر من بعض، فإن له أن يأخذ أي طريق شاء منها.

قال القاضى أبو الوليد، رحمه الله: ومعنى ذلك عندى أن تكون كلها معتادة، وكذلك فيمن كان بالأندلس له سعة في ركوب البحر، ومثله في العتبية، واحتج له بأنه لابد له منه.

وهذا الاعتلال يقتضى أن له أن يركب ما لابد له منه، فإن اختار أن يركب البحر إلى المحدة، فإن الإسكندرية، ثم يركب في النيل إلى مصر، ثم يركب البحر من القلزم إلى حدة، فإن كان هذا العذر العجز عن المشى، فهو بين؛ لأن الركوب في البحر كالركوب في البر، وإن كان مع القدرة على المشى، وكان هذا هو الطريق المعتاد، فإنه يجيء على مذهب من يحمل الألفاظ على عادتها دون موضعها، أن له ذلك. وأما إن كان الطريق المعتاد غيره، فليس له ذلك على المذهب.

وأما المسألة الخامسة، في نهاية المشي، فإن الماشي في الحج لنذره أو حنثه يمشى حتى يتم طواف الإفاضة، فإن أخر طواف الإفاضة حتى يرجع من منى لم يركب في منى لرمى الجمار، وإن قدم طواف الإفاضة يوم النحر رجع إلى منى راكبًا، وركب في منى لرمى الجمار.

وحكى ابن حبيب عن أصحاب مالك أنه يمشى حتى يكمل المناسك كلها، وإن عجل الطواف يوم النحر، فإنه لا يرجع إلى منى إلا ماشيا، ويمشى لمنى لرمى الجمار. قال ابن حبيب: لأن ذلك من عمله ولا يجوز له أن يركب فى شىء من عمل الحج.

فرع: وإن كان مشيه في عمرة، فلم يختلف أصحابنا في أن مشيه إلى أن يكمل السعى بين الصفا والمروة، وذلك أن آخر السعى تمام العمرة. وأما الحلاق فإنه تحلل منها.

وأما المسألة السادسة، في مشاركة غير النذر له، بأن من نذر مشيًا إلى مكة لا يخلو أن يقيد ذلك بعمرة أو حج أو بهما، أو لا يقيده.

فإن قيده بعمرة ثم مشى حتى جاء المقات، فأحرم لعمرته التى مشى لها ولحج فرضه، وهو ضرورة، فقد روى ابن المواز عن ابن القاسيم: يجزيه لفرضه دون نذره، وقد وجب عليه القران.

قال: ووجه ذلك، أن عملهما واحد، يريد أنه طواف واحد وسعى واحد، وهذا التوجيه لا يصح في منع كون العمرة للنذر؛ لأنه كان يجب أن يمنع حوازه عن الحج، وكان يمنع ذلك فيمن أحرم بحجه لنذر وفرضه، أن يجزئه لنذره، ولكنه دليل ناقص.

ومعنى ذلك أنه طاف طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا، فلا ينوب إلا عن واحب واحد، وإذا جمع بين الحج والعمرة وكل واحد مقصود لازم على الإفراد، لم يجز أن ينوب عنها مع القران، فبطل حكم العمرة، فوجب أن يصح عن الحج دون العمرة.

مسالة: وإن كان قيد نذره أولاً بحج، فمشى، فلما جاء المقات أحرم بالحج ينوى لنذره وفرضه، فإن ابن القاسم قد أطلق الجواب فيمن مشى فى نذره، ولم يذكر تقييدًا ولا غيره، فلما حاء الميقات أحرم بالحج لنذره وفرضه، أنه يجزئه لنذره، ويقضى فرضه.

وقال ابن المواز: إن ذلك إنما هو إذا لم يقيد نذره بحج ولا عمرة، وأطلقه، وأما إذا

قصده بحج ثم أحرم بالحج ينوى لهما، فإنه لا يجزئه لفرضه ولا لنذره، وعليه أن يستأنفهما. وقال عبد الملك وأصبغ: يستحب له أن يقضيهما ولم يفصلا.

وجه قول ابن القاسم أنه قد أحرم بالحج وانعقد إحرامه، ولا يصح أن ينعقد إحرام عن حجتين واجبتين، فإذا لم ينب إحرامه إلا عن حجة واحدة غير معينة، وجب أن يقتضى آكدهما، ولا فرق بين أن يقيد نذره بالحج أو يطلقه فى ذلك؛ لأنه إذا كان نذره مطلقًا ثم أحرم له بالحج، فقد تعين بالحج، ولزمه ذلك حتى لوفاته الحج أو أفسده للزمه أن يقضيه حجًا، فقد صار هذا بالتلبس به بمنزلة من قيد نذره بالحج، وإذا كان هذا الإحرام يجزئه عن النذر المطلق، فكذلك النذر المقيد.

وقد احتج ابن المواز للوجه الذى ذكره أنه إذا قيد نذره بالحج فقد ندر حجة تامة، فلما قرن بها حجة الفرض كانت ناقصة، فلم تحزه عن النذر، وليس كذلك النذر المطلق، فإنه لم يلزم بنذره حجة كاملة، فيكون قد نقصها عن ذلك بأن قرن بها حجة فريضة.

فرع: إذا قلنا بقول ابن القاسم أن حجه ذلك يجزئه عن إحدى الحجمة بن، فقد قال: إنه يجب عليه أن يقضى أحدهما، وهي حجة الفرض. وقال المغيرة وابن عبد الحكم: يجزئه عن فرضه، وعليه قضاء نذره.

ووجهه أنه لما لم يصح أن ينعقد الحج عنهما، وحب أن ينعقد عن آكدهما وأوجبهما.

فصل: وقول مالك: «ونرى عليها مع ذلك الهدى» يريد لتفريق مشيها؛ لأن المشى فى سفر واحد لابد أن يكون شرطًا فى صحة المشى أو سنة من سننه، ومتمما لصفته، فإذا دخل عليه النقص بالتفريق للعجز عن الإتيان به على وجهه، لزم الدم.

مسألة: والهدى فى ذلك بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة، فإن لم يجد فشاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، رواه ابن المواز وابن حبيب، فإن أخرج الشاة مع القدرة على البدنة، ففى كتاب ابن المواز: تجزئه كسائر الهدايا.

١٠٦٥ - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عَلَىَّ مَشْى، فَأَصَابَتْنِى خَاصِرَة، فَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّة، فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرَهُ، فَقَالُوا:

١٠٦٥ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٨٤.

كتاب العلور الأيمان ... عَلَيْكَ هَدْى، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ سَأَلْتُ عُلَمَاءَهَا، فَأَمَرُونِي أَنْ أَمْشِي مَرَّةً أُخْرَى مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ، فَمَشَيْتُ.

الشرح: قوله: «كان على مشى» يريد أنه كان يلزمه بنـ ذر. وأمـا اليمـين بمثـل هـذا، فمكروه، وأرجو أن يكون يحيى بن سعيد على فضله وعلمه، لا يحلف بغـير الله تعـالى، إلا أن يكون فى نادرة غضب وحرج، ولعله قد كـان ذلـك فى صبـاه وقبـل أن يفقـه، ولذلك احتاج أن يسأل عن حكمه عطاء وغيره من العلماء.

فصل: وقوله: «فأصابتني خاصرة» يريد وجع حاصرة منعته المشي، فركب حتى أكمل سفره بالوصول إلى مكة، ثم سأل عطاء أو من وجد بمكة من العلماء، فأفتوه بأن عليه الهدى، وهذا يقتضى أنهم لم يوجبوا عليه العودة لجبر ما ركبه في سفره، ولذلك خالفهم أهل المدينة، وأوجبوا عليه جبر المشى.

فصل: وقوله: «أنه سأل لما قدم المدينة» يريد لما اعتقد أنهم أعلقم من أهل مكة أو لتطيب نفسه باتفاق العلماء على حكمه، فلما وحد الخلاف أحذ بالأحوط، وعاد لإتمام المشى.

قَالَ سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنّا فِيمَنْ يَقُولُ: عَلَى مَشْى إِلَى بَيْتِ اللّهِ، أَنَهُ إِذَا عَجَزَ رَكِبَ ثُمَّ عَادَ فَمَشَى مِنْ حَيْثُ عَجَزَ، فَإِنْ كَانَ لا يَسْتَطِعُ الْمَشْى، إِذَا عَجَزَ رَكِبَ ثُمَّ عَادَ فَمَشَى مِنْ حَيْثُ عَجَزَ، فَإِنْ كَانَ لا يَسْتَطِعُ الْمَشْى، فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيَرْكَبْ، وَعَلَيْهِ هَدْئُ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ شَاقٍ إِنْ لَمْ يُحِدْ إِلا هِيَ.

الشوح: وهذا كما قال فيمن نذر المشى إلى بيت الله تعالى، يريد مكة، أنه إن عصر في بعض طريقه عن المشى أنه يركب، ولا يمنعه ذلك من التمادى على الوفاء بنذره والأداء لما التزمه، لأنه لا يأمن مثل ذلك في السفر الثاني وما بعده، وإنما من حكم المشى أن يكون في سفر واحد.

فإن فرقه لغير عذر، فقد روى ابن حبيب: لا يجزئه ذلك، ويبتدئ المضى، ويجىء مسن رواية ابن المواز أن المشى في سفر واحد أفضل وإن فرقه لغير عذر.

مسألة: وإن فرقه للعجز عن المشى بالضعف عنه، ولا يخلو من حالتين، إحداهما: أن يطمع بإكمال المشى في سفره ثانية على وجه التلفيق، أو ييأس من ذلك، فإن كان يطمع به، فإنه يمشى ما استطاع، فإذا عجز ركب حتى يستريح، ثم ينزل ويمشى،

وهذا مبنى على ثلاثة أصول، أحدها: أن المشى قد لزمه بنذره أو حنثه فى يمينه. والثانى: إذا عجز عن المشى فى طريقه لا يمكنه التوقف والإراحة بكل موضع يدركه فيه العجز، ولابد له من استدامة المسير وذلك لا يكون إلا بالركوب إلى أن يريح، فحاز له الركوب لذلك، ولا ينوب الركوب عن المشى، وإنما يجزئه الوصول، ويبقى ما التزمه من المشى فى ذمته يلزمه قضاؤه من المكان الذى التزمه فيه دون غيره، وفى نسك من حنس نسكه الذى لزمه فيه، فلزمه التلفيق على هذا الوجه.

والثالث: أن القضاء أقل في سفر واحد، ولا يكاد أن تلحق المشقة فيه، فلذلك لزم التلفيق من رجا أن يتم قضى مشيه في سفر واحد، ومن لم يرج ذلك لم يلزمه أن يلفق بالقضاء في أكثر من سفر واحد؛ لأن التكرر يشق عيه ولا نهاية له، وكذلك لو رجع للتلفيق في القضاء، فلم يستوفه لم يجب عليه أن يرجع مرة أحرى للقضاء، وذلك أن القضاء لا يلفق، وإنما يلفق به.

مسألة: وإن كان لا يطمع بالإكمال بالمشى في سفره ثانية، لم يلزمه ذلك، وليمش ما استطاع في سفره الأول، ويهدى ولا يعود للتلفيق.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فلا يخلو عجزه عن مشى بعضه من ثلاثة أحوال، أحدها: أن يكون قد ركب منه الكثير أو ركب منه اليسير كاليوم واليومين أو ركب الأميال، فإن كان ركب الكثير مثل أن يركب عقبة ويمشى عقبة، فقد روى ابن المواز عسن مالك أن هذا إن رجع ابتدأ المشى كله من أوله. وفي الواضحة عن مالك أنه يرجع يمشى ما ركب فيه من تفصيل.

وجه رواية ابن المواز إن حملت على ظاهرها، أنه لما كثر الركوب حتى ساوى بالمشى أو كان أكثر منه لم يكن لما مشى حكم، وإنما يثبت حكمه إذا كان الركوب تعا.

ووجه رواية ابن حبيب أنه إنما دخل عليه النقص بركبوب الموضع الذي عجز عن المشي فيه، فإنما يلزمه جبره بالمشي فيه إذا كان المشي مما يجبره، ويجب عليه الدم للتفريق.

مسألة: وإن ركب أقل من اليوم، في رواية ابن حبيب، أو اليوم والليلة، في رواية ابن المواز، فإنه يرجع ويمشى ما ركب.

كتاب النذور الأيمان .....

ووجه ذلك أنه قد يقدم من مشيه ما فيه قضاء لبعضه، فبقى عليه قضاء ما فاتـه منـه في مثل نسكه.

مسألة: فإن كان ركوبه أقل من ذلك، فإنه ليس عليه الرجوع لجبر مشيه، ويجزئه من ذلك الهدى.

ووجه ذلك قلة ما يلزمه جبره منه مع عظيم ما يتكلف من المشقة باستئناف سفر آخر للقضاء لا سيما لمن لم تقرب داره. وأما من قربت داره من مكة كاليوم والثلاثة أيام.

قال الإمام أبو الوليد، رضى الله عنه: فإن ركوب اليوم عندى في حقهم كتبير وما يلزمهم من المشقة في القضاء ليس بكثير، ولم أر فيه نصاً.

فرع: وهذا إذا كان مشيه في الطريق، فأما من ركب في التوجه إلى عرفة، وتصرف في المناسك راكبًا، ففي المدونة: يلزمه أن يحج ثانية راكبًا حتى يقضى سعيه، ثم يتم حجه ماشيًا ليقضى مشى ما فاته مما كان ركبه.

ووجه ذلك أن هذا المشى، وإن كان يسيرًا، فإنه لما كان في المناسك كـان الرجـوع له أوكد لأنها أركان الحج.

فصل: وقوله: «وعليه هدى بدنة أو بقرة أو شاة وإن لم يجد إلا هي» يحتمل أن يرجع ذلك إلى الذي لا يستطيع المشى حاصة، ويحتمل أن يرجع إليه، وإلى الذي عجز عن بعض المشى، وهو الأظهر.

وقوله: «أو شاة وإن لم يجد إلا هي» يقتضى أنه يجب عليه إخراخها، وإن لـم يجـد غيرها، وفى بعض النسخ: أو شاة إن لم يجد إلا هى، ومعناه أن الشاة، إن لم يجـد بدنـة ولا بقرة.

وسُعِلَ مَالِكَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ.

فَقَالَ مَالِك: إِنْ نَوَى أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ يُرِيدُ بِذَلِكَ الْمَشَقَّةَ وَتَعَبَ نَفْسِهِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَلْيَمْشِ عَلَى رِجْلَيْهِ، وَلْيُهْدِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى شَيْعًا، فَلْيَحْجُجُ وَلْيَرْ كَبْ، وَلْيَحْجُعُ بِذَلِكَ الرَّجُلِ مَعَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللّهِ،

الشرح: وهذا كما قال، وذلك أنه من قال لآخر: «أنا حملك إلى بيت الله» يريد مكة، ونوى أن يحمله على رقبته للمبالغة فى المشقة على نفسه، فإنه ليس عليه حمله على عنقه، ولا عليه أن يحجه؛ لأنه لم يقصد ذلك، وإنما حمله على عنقه كقوله: أنا أحمل هذا العمود، وهذا الحجر، وهذه الطنفسة، وعليه أن يحج ماشيًا لأن قوله: «أنا أحملك» يريد على عنقه يتضمن المشى؛ لأن من حمل ثقلاً إنما يحمله ماشيًا، فلزمه المشى إلى مكة لما كان قربة، ولم يلزم حمله على عنقه؛ لأنه قربة فيه، والنذر إنما يتعلق بالقرب دون غيرها، وإن كان الذى قال: أنا أحمله إلى مكة شيء خفيف لا مشقة في حمله راكبًا، فعليه الركوب إلى مكة حاجًا، رواه ابن المواز.

قال القاضى أبو الوليد، رضى الله عنه: ووجه ذلك عندى أنه كان مما حرت العادة أن يحمله الراكب معه لم يتضمن حمله المشى، فلم يلزمه المشى، ولزمه الوصول إلى مكة على وجه القربة بحسب ما تضمنه يمينه، والله أعلم.

فصل: وقوله: «وليهد» يريد التزم من صفة المشى التي لا تلزمه، وذلك على وجه الاستحباب والندب، وقد قال ذلك ابن حبيب فيمن نذر المشي إلى مكة حافيًا: أن هديه على وجه الاستحباب والندب لالتزامه من ذلك ما لا يلزمه.

فصل: وقوله: «إن لم يكن نوى شيئا» يريد أنه لم يقيد بنية مما ذكرنا من إتعاب نفسه بحمله، فليحجج، ليحج بالرجل معه؛ لأن لفظة حمل الرجل إلى مكة تقتضى إيصاله إليها، فإن لم تكن نية تعدل به عن القربة، وحب أن يحمل على وجه القربة، وهو تكلف مؤنة الرجل إلى مكة في حج أو عمرة إلا أن هذا موقوف على إرادة الرجل؛ لأن الحالف لا يملكه، فإن أراد الرجل الحج معه على الوجه الذى التزمه وحب عليه الوفاء به، وإن أبي ذلك الرجل لم يلزمه هو شيء في إحجاج الرجل، ويلزمه هو الحج أو العمرة، قاله مالك، وذلك لأن قوله: «أنا أحمل فلانًا» يقتضي مضيهما، فقد لزمه لنذره ومضى الرجل موقوف على احتياره، ومعنى قول مالك في الموطأ، «فإن أبي أن يحج معه، فليس عليه شيء»، يرى بسبب الرجل، ولم يرد أن الحج يسقط عنه.

سُيْلَ مَالِك عَنِ الرَّحُلِ يَحْلِفُ بِنُذُورٍ مُسَمَّاةٍ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَنْ لا يُكَلِّمَ أَخَاهُ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٥٠ /٣٤/١ وقال: السنة الثابتة في هذا الباب دالة على طرح المشقة فيه عن كل متقرب إلى الله بشيء منه.

فَقَالَ مَالِك: مَا أَعْلَمُهُ يُجْزِئُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلا الْوَفَاءُ بِمَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ، فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ، وَلْيَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ الْخَيْرِ.

الشرح: وهذا كما قال أن من التزم من النذور في المشبى إلى مكة ما لا يستطيع عمره لأدائه مثل أن ينذر ألف حجة أو يحلف بها فحنث، فإنه يلزمه ما التزمه من ذلك ولا يخرجه عنه شيء إلا الوفاء به، ولو قدر عليه واتسع عمره له غير أنه قد علم بجرى العادة أن ذلك لا يكون، فيلزمه أن يأتي منه بما اتسع عمره له، ويستغفر الله تعالى من التزامه ما لا يستطيع عليه، ويتقرب إليه بما أمكنه من أعمال البر.

وقد قال مالك فى العتبية فى امرأة حلفت أن لا تكلم أباها بالمشى إلى مكة سبع مرات، مرات، قال: تكلمه وتمشى سبع مرات، فإن لم تطف حجت أو اعتمرت سبع مرات، وتهدى فى كل مرة.

### \* \* \*

# العمل في المشي إلى الكعبة

قال مَالِك: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَوِ الْمَرْأَةِ تَحلف فَيَحْنَثُ أَوْ تَحْنَثُ، أَنَّهُ إِنْ مَشَى الْحَالِفُ مِنْهُمَا فِى عُمْرَةٍ، فَإِنَّهُ يَمْشِي حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَإِذَا سَعَى فَقَدْ فَرَغَ، وَأَنَّهُ إِنْ حَعَلَ عَلَى فَإِنَّهُ يَمْشِي حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَإِذَا سَعَى فَقَدْ فَرَغَ، وَأَنَّهُ إِنْ حَعَلَ عَلَى فَلِيهُ مَمْشِي حَتَّى يَشْعِى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَإِذَا سَعَى فَقَدْ فَرَغَ، وَأَنَّهُ إِنْ حَعَلَ عَلَى فَإِنَّهُ يَمْشِي حَتَّى يَفْرَغَ مِنَ الْمَنَاسِلِكِ كُلُهَا وَلا يَوْالُ مَاشِيًّا حَتَّى يُفِيضَ (١).

قَالَ هَالِك: وَلا يَكُونُ مَشْى إِلا فِي حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٍ.

الشرح: قوله: «في الرجل أو المرأة يحلف بالمشيى إلى بيت الله فيحنث أو تحنث، إلى آخر المسألة، يقتضي أنها يمين تلزم ويحنث فيها بالمحالفة، فيحب فيها ما التزمه من

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٨٥.

حج أو عمرة أو منهما، لم يختلف في ذلك أصحابنا، وما يعزى إلى قول ابن القاسم أنه أفتى بالنذر بكفارة يمين، لا يصح، وقد بينته في الاستيفاء، وبهذا قال جماعة من العلماء، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يلزم المشي إلى مكة بالنذر وعليها أن تمشي إلى مكة، وأما من حلف بها وحنث، فعليه كفارة يمين.

والدليل على ما نقوله أن هذا معنى يلزم به العتق، فلزم به المشى إلى مكة. أصل ذلك النذر.

فصل: وقوله: «في الرجل يحلف بالمشمى إلى بيت الله أو المرأة» إلى آحر المسألة، يقتضى أن حكمهما في ذلك واحد، وأن المرأة يلزمها ذلك كما يعلزم الرجل، وإنما يسقط المشي عن من يسقط عنه منهما لعجزه عنه، فيسقط إلى بدل، وهو الهدى مع ما يطاق من المشي. وفي المدونة عن مالك: والمشي على الرجال والنساء سواء.

وجه ذلك أنه نذر يصح من كل واحد منهما، فوجب أن يتساويا فيه كالصوم والصلاة.

فصل: «وإن مشى الحانث منهما فى عمرة، فإنه يمشى حتى يسعى بين الصفا والمروة» يريد أن من لزمه المشى منهما، سواء كان مشيه مقيدًا بعمرة أو مطلقًا، فجعله فى عمرة، فإن كمال مشيه بانقضاء السعى؛ لأنه آخر عمل العمرة، وإن كان مشيه فى حج، إما لأنه قيد نذره به، أو كان مطلقًا، فجعله فى حج، فإن أخر مشيه إلى انقضاء المناسك؛ لأن ذلك آخر عمل الحج، فلا يسقط عنه وصوله إلى مكة ماشيًا المشى فى المناسك إلى عرفة وغيرها، لأن اللفظ وإن تناول المشى إلى مكة، فإن عرف المشى إليها بهذه القربة، يحمل المشى إليها على ذلك.

ولو جاز أن يحمل على المشى إلى مكة فى المشى؛ لأن اللفظ لم يتناول غير ذلك لجاز أن يحمل على أنه لا يجب حج ولا عمرة، وإنما يجب عليه الوصول إلى مكة؛ لأن اللفظ لا يتناول غير ذلك، وهذا باطل باتفاق؛ ولهذا قال مالك: يمشى حتى يأتى مكة، ثم يمشى حتى يفرغ من المناسك، لئلا يظن ظان أن وصوله إلى مكة يسقط عنه المشى فى المناسك، وأن قول القائل: يمشى فى المناسك، إنما ذلك للمراهق الذى أعجله خوف الفوات عن إتيان مكة، فبدأ بها قبل إتيان مكة مصدر رفع الإشكال، والله أعلم.

كتاب النذور الأيمان .....

فصل: وقوله: «لا يزال ماشيا حتى يقبض» بعد قوله: «ثم يمشى حتى يفرغ من المناسك» وقد تقدم فيه من رواية ابن حبيب، وقول ابن القاسم ما يغنى عن إعادته.

فصل: وقوله: «ولا يكون مشى إلا في حج أو عمرة» يحتمل تأويلين، أحلهما: أن من نذر مشيًا إلى غير مكة لا يلزمه ذلك لا إلى المدينة ولا غيرها؛ لأنه ليس هناك حج ولا عمرة، ويحتمل أن يريد أن الناذر للمشى إلى مكة لا يخلو من ثلاثة أحوال، أحدها: أن يقصد بنذره النسك أو يطلق النية أو ينوى المشى خاصة دون النسك، فإن قيد نيته بالنسك أو أطلقها، لزمه المشى والنسك؛ لأن ظاهر نذره القربة، والقربة إنما هى فى النسك، وأما إن قيد نذره بالمشى خاصة، فلم أر فيه نصًا.

### \* \* \*

### ما لا يجوز من الندور في معصية الله

رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنْهُمَا يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى رَأَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَاحَدُهُمَا يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى رَأَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا جِبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى رَأَى رَجُلا قَائِمًا فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ هَذَا؟» فَقَالُوا: نَذَرَ أَنْ لا يَتَكَلَّمَ، وَلا يَسْتَظِلَّ مِنَ الشَّمْسِ، وَلا يَحْلِسَ ويَصُومَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: «مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَتَعَلَّمْ وَلْيَتَمَ صِيَامَهُ».

قَالَ مَالِك: وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرُهُ بِكَفَّارَةٍ، وَقَدْ أَمَرُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ لِلَّهِ صَعْصِيَةً.

الشرح: قوله: «رأى أن رجلاً قائمًا في الشمس» يريد والله أعلم، أنه رآه ملازمًا لذلك دون قعود مع التمكن من الاستظلال والقعود وخارجًا فيه عن عادة الناس، فسأل النبي عن سببه، فأعلم أنه نذر هذه المعاني من القيام للشمس والصيام والصمت، وهذه المعاني منها ما يلزم بالنذر لكونه طاعة، وهو الصوم، ومنها ما لا يلزم

<sup>1.77 –</sup> أخرجه البخارى كتاب الأيمان والنذور باب النذر فيما لا يملك، ٢٥٦/٨ عن ابن عباس. قال ابن عبد البر في التمهيد ٣٦٩/٦: هذا الحديث يتصل عن النبى النبي من وحوه، منها: حديث حابر وابن عباس، ومن حديث قيس بن أبى حازم، عن أبيه، عن النبي عني، ومن حديث طاوس عن أبي إسرائيل رحل من أصحاب النبي النبي واظن – والله أعلم – أن حديث حابر هو هذا، لأن مجاهدا رواه عن حابر، وحميد بن قيس صاحب مجاهد.

لله لم يكن فيه طاعة كالقيام للشمس والصمت، فأمر رسول الله على من يعلمه ما يلزمه من ذلك ليفي بنذره فيه، ويعلمه بما لا يلزمه، في ترك إتعاب نفسه فيه، وإلزامها إياه.

مسألة: وإنما يلزمه المشى إلى مكة؛ لأن فيه قربة؛ لأن المشى فى الطواف والسعى قربة، والمشى إليها لا يقدر على الركوب قربة فى جميع الطريق. وقد قال جماعة من الفقهاء: إن فى حج الماشى من القربة ما ليس فى حج الراكب.

وأما الوقوف في الشمس، فليس بقربة، وأما ترك الاستظلال حمال المشمى للمحرم، فإنما هو قربة حال الإحرام كترك لبس المحيط، وترك التطيب والصيد، فلذلك لم يلزم بالنذر إلا ما يختص منه بالإحرام.

فصل: وقول مالك: «ولم أسمع أن رسول الله الله المره بكفارة» يريد مالك بذلك نفى الكفارة عنه فيما تركه من نذره لما لم يجب عليه، وإنما ذهب مالك في ذلك إلى أنه لا كفارة عليه في ترك القيام في الشمس والصمت لما لم يجب عليه شيء من ذلك.

وقد قال فيمن نذر المشى إلى الدينة أو بيت المقدس: لا يمش ولا شسىء عليه، وكل من التزم شيئًا لا يلوم مثله بالندر، لم يجب عليه بدل منه.

فصل: وقوله: «وقد أمن رسول الله في أن يتم ها كان لله فيه طاعة ويترك ما كان لله فيه معصية » يريد بالطاعة الصوم وبالمعصية القيام للشمس والضمت، ويحتمل أن تسميته معصية وإن كان مباحًا في الأصل لوجهين، أحدهما أنه إذا نذر كان معصية؛ لأنه لا يحل أن ينذر ما ليس بقربة، ولمو فعل على وجه النذر والتقريب به، لكان مباحًا، وإذا فعل على وجه النذر والقربة كان معصية. والوجه الثنائي: أنه إذا بلغ به حد الاستضرار والتعب كان معصية، سواء فعل بنذر أو بغير نذر.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فالنذر على ثلاثة أضرب، أحدها: أن ينذر ما هو لله طاعة، والثانى: أن ينذر ما هو مباح، والثالث: أن ينذر ما هو معصية فى نفسه، ولا يلزم من ذلك إلا القسم الواحد، وهو أن ينذر ما هو لله طاعة مثل أن ينذر حجًا أو صلاة أو صومًا أو صدقة.

وأما المباح، فمثل أن ينذر حلوسًا في الدار أو مشيًا في الطريق، والمعصية أن ينذر شرب ممر أو زنًا أو ظلم أحد ففي هذين الوجهين لا يلزمه شيء. وقال أحمد بن حنبل في ناذر المباح: هو مخير بين فعله وبين كفارة يمين.

كتاب النذور الأيمان .....

والدليل على ما نقوله أن ما لا قربة فيه لا يصح نذره؛ لأن النذر يوجب فعل المنذور، فإذا كان المباح لا يصح أن يجب، لم يصح تعلق النذر به كالمعصية.

مسألة: وأما نذر المعصية، فلا يلزم به عندنا شيء. وقال أبو حنيفة والشورى: إن عليه مع تركها كفارة يمين.

والدليل على ما نقوله ما روى مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن عائشة «أن رسول الله في قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه، فلا يعصه (١) وهذا موضع تعليم، فاقتضى أن ذلك يمنع موجبه.

ومن جهة المعنى أن هذا نذر ما لا قربة فيه، فلم يجب به شيء. أصل ذلك إذا نـذر الجلوس والقعود.

١٠٦٧ - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ: إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا تَنْحَرِى ابْنَكِ، وَكَفِّرِى عَنْ يَمِينِكِ، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَكَيْفَ عَبَّاسٍ: لا تَنْحَرِى ابْنَكِ، وَكَفِّرِى عَنْ يَمِينِكِ، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ يَسَائِهِمْ ﴾ [المحادلة: ٣]، ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ.

الشرح: قول المرأة المستفتية: «إنى نذرت أن أنحر ابنى» تريد أنها أتت بذلك والتزمته على وجه النذر والتقرب لله تعالى به، فقال ابن عباس: «لا تنحرى ابنك وكفرى عن يمينك» فمنعها من النحر الذى علقت به النذر؛ لأنه معصية لا تحل بنذر ولا غيره. وقال لها: «كفرى عن يمينك» فسماه يمينًا لوجهين، أحدهما: لما كانت كفارته عند ابن عباس كفارة يمين، سماه لذلك يمينًا. والثانى: أنه لعله فهم منها أنها أتت بذلك على وجه اليمين، مثل أن تقول: إن دخلت الدار فلله على أن أنحر ابنى،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ٢٦٩٦، ٠٠٠٠. الترمذى حديث رقم ١٥٢٦. النسائى في الصغرى حديث رقم ٣٢٨٩. ابن ماجه في الصغرى حديث رقم ٣٢٨٩. ابن ماجه حديث رقم ٢١٢٦. أحمد في المسند حديث رقم ٢٣٥٥١، ٢٣٣٢١، ٩٤٣٥٠. الدارمي حديث رقم ٢٣٣٨، ٢٣٣٨، ٢٥٣٤٩.

۱۰٦٧ - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٧٣/٠. الطبراني في الكبير حديث رقم ١١٤٤٣، ٥٦٧ وغزاه ١٩٠/٤ عبد الززاق في المصنف ٩/٨ ٥٥. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٩٠/٤، وغزاه للطبراني في الكبير والأوسط، وقال: رحاله رحال الصحيح.

خملی هذا یحتمل أن یرید بقوله: «كفری عن یمینك» الهدی أو غیره مما یو حب علیها ذلك.

وقد قال مالك فيمن قال لابنه أو لأجنبى في يمين لله: على أن أنحرك فحنث، فإنه على ضربين، أحدهما: أن يعلى ذلك مكان النحر مثل أن يقول: أنحرك عند مقام إبراهيم أو عند البيت أو المسجد أو بمنى أو بمكة، والثالث: أن يذكر موضعًا لم يشرع فيه النحر مثل أن يقول بالبصرة أو بالكوفة.

فأما الأول، وهو أن يعلق نحره بموضع النحر، فقد روى ابن حبيب عن مالك: عليه الهدى.

ووجه ذلك أنه لما أخرجه مخرج النذور، وعلق ذلك بموضع النذر، علم أنه أراد به القربة، ولهذا المعنى تعلق بالقربة على وجه البدل لما ورد فى ذلك من فعل إبراهيم، عليه السلام، وما آل إليه حكمه فى نحر ابنه في فلزمه فى ذلك الهدى؛ لأن نحر ابنه الا يحل، فلا يتعلق به النذر، وإنما يتعلق النذر فى ذلك بما ورد به الشرع من الهدى.

مسألة: وأما إذا لم يسم شيئًا، فلا يخلو أن يكون له نية أو لا نية له، فيان كان نوى الهدى لزمه لما قدمناه، وإن لم ينو الهدى، فعن مالك في ذلك روايتان، إحداهما: لا شيء عليه. والثانية: عليه كفارة يمين، وبها قال أصبغ.

وجه الرواية الأولى أنه نذر معصية، لم يقرن بها ما يصرفها إلى المعصية، فلم ينعقد نذره كما لو نذر قتله. ووجه الرواية الثانية أن هذا النذر له جهة من القربة، فإذا لم يكن مفسرًا كان كالنذر المبهم، فلزمه به كفارة يمين. وقال القاضى أبو محمد: من نذر ذبح ابنه في يمين أو على وجه القربة، فعليه الهدى، وإن نذره نذرًا مجردًا لا يقصد به القربة، فلا شيء عليه.

قال: ووجه ذلك أنه إنما أراد القربة، فإن له معهودًا في الشرع، وهو قصة إبراهيم في ذبح ابنه، وفداه الله بذبح عظيم، وإذا لم ينو قربة، فقد نذر محرد المعصية، وفرق أيضًا في قوله بين اليمين والنذر، فظاهر قوله أنه يوجب الهدى في اليمين على الإطلاق، ولعله قصد في الفرق بينهما أن اليمين آكد لأنه التزام معلق بصفة، وليس بالبين.

فصل: وقوله: «قال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون هذا كفارة؟» استفهامًا ليبين له وجه وجوب الكفارة في يمين أو نـذر قـد قيد بفعـل، وذلـك يكـون علـي وجهـين،

فقال ابن عباس: «إن الله تعالى قال: ﴿والذين يظاهرون منكم من نسائهم﴾ [المحادلة: ٢] ثم جعل من الكفارة ما رأيت»، فيحتمل أن يريد به أن الكفارة قد تجب في نذر ويمين يتعلق بالمحظور على وجه ما.

وذلك أن قول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمى محظور، ولذلك قال الله تعالى: وإلهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا وأن الله لعفو غفور [المحادلة: ٢] ثم قد أوجب فى ذلك كفارة الظهار، فكذلك التى علقت يمينها بنحر ابنها أتت بمحظور من القول، وتجب عليها فى ذلك كفارة، وتلك الكفارة، إما هدى أو كفارة يمين، أو ما شاء الله تعالى مما نبينه بعد هذا، إذا سئل عنه، ويحتمل أن يريد أنه يجب عليه كفارة يمين، وإن كان قولها: أن أنحر ابنى ليس من باب النذور، ولا من باب اليمين بالله تعالى كما تجب الكفارة على المظاهر، وإن لم يكن ما أتى به من باب النذور، ولا اليمين بالله تعالى.

١٠٦٨ - مَالِك، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ الصِّدِّيقِ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِي اللَّهَ فَلا يَعْصِهِ».

قَالَ يَحْيَى: وسَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ: مَعْنَى قَوْل رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي َ اللَّهَ فَلا يَعْصِهِ» أَنْ يَنْذِرَ الرَّحُلُ أَنْ يَمْشِي إِلَى الشَّامِ أَوْ إِلَى مِضْرَ أَوْ إِلَى عَصِي َ اللَّهَ فَلا يَعْصِهِ» أَنْ يَنْذِرَ الرَّحُلُ أَنْ يَمْشِي إِلَى الشَّامِ أَوْ إِلَى مِضْرَ أَوْ إِلَى الرَّبَذَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ لِلَّهِ بِطَاعَةٍ إِنْ كَلَّمَ فُلانًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ لِلَّهِ بِطَاعَةٍ إِنْ كَلَّمَ فُلانًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ

۱۰٦۸ - أخرجه البخارى في الأيمان والنذور ٢٠٠٢. والترمذي في النذور والأيمان ٢٤٤١. والنسائي في الأيمان والنذور ٣٧٤٥، ٣٧٤٥، وأبو داود في الأيمان والنذور والنسائي في الأيمان والنذور ١٠٤٤. وأجمد في باقي مستند الأنصار ٢٩٤٦، ٢٧٦٦. وابن ماحه في الكفارات ٢١١٧. وأجمد في باقي مستند الأنصار ٢٩٤٦، ١١١١ والدارمي في النذور والأيمان ٣٢٣٨. والبيهقي في السنن ٢٣٣١، والمجاوى في معانى الآثار ١٣٣/٣ كتاب الأيمان والنذر باب الرحل ينذر وهو مشرك عن عائشة.

٤٨٤ عَلَيْهِ فِى شَىْء مِنْ ذَلِكَ شَىْءٌ إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ أَوْ حَنِثَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّـهُ لَيْسَ لِلَّـهِ فِى هَذِهِ الأَشْيَّاء طَاعَةٌ، وَإِنْمَا يُوفَى لِلَّهِ بِمَا لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ.

الشرح: قوله على: «من نادر أن يعصى الله فلا يعصه» ليس فيه إباحة الناذر للمعصية، بل ذلك محظور، وإنما بين حكم من فعل ذلك وتورط في ناذره، فنهاه عن المعصية، وإن كان قد نذرها؛ لأن الناذر لا يتعلق بها إذ الناذر قربة، ولا يتقرب بالمعصية، بل يتاب منها، وذلك مثل أن ينذر أن يشرب خمرًا أو يأكل لحم حنزير.

وقد قال مالك: «معنى ذلك أن ينذر أن يمشى إلى الشام أو إلى المدينة أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة»، ففسر المعصية بمعان ليست بمعاص فى أنفسها، وإنما هى مباحة، لكن سماها معصية لأن نذرها عنده معصية أو لأن حكمها إذا علقت بالنذر حكم المعصية لأنه لا يصح أن ينذر كما لا يصح أن تنذر المعصية.

ولذلك بين ذلك بعد هذا، فقال: «كما ليس لله بطاعة»، وما ليس لله بطاعة ينقسم قسمين، محظور كالمعصية، ومباح كالمشى إلى الشام وغيرها، ومشل ذلك بالمشى إلى المدينة، ويحتمل وجهين، أحدهما: أن يريد به مدينة من المدن، فحكمها حكم الشام. والثانى: أن يريد به مدينة النبى في فهذا إذا علق بالمدينة لا يتعلق به النذر إلا أن ينوى المسجد للصلاة، ثم قال مالك: «لأنه ليس في شيء من هذه الأشياء طاعة، وإنحا يوفى لله بما له فيه طاعة» على حسب ما قدمناه من أن اليمين أو النذر إذا علقهما بمباح، لم ينعقد شيء منهما.

#### \* \* \*

## اللغو في اليمين

١٠٦٩ - مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْهَا
 كَانَتْ تَقُولُ: لَغْوُ الْيَمِينِ قَوْلُ الإِنْسَان: [لا وَاللّهِ، بلى وَاللّهِ] (\*).

١٠٦٩ – أخرجه البخارى في تفسير القرآن ٤٢٤٧.

<sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفتين هكذا في الأصل، وقد وقع في الموطأ في النسخ التي بين أيدينا «لا واللـه لا والله». لا والله» ووقع في تنوير الحوالك: «والله لا والله».

ولم يذكره ابن عبد البر في التمهيد عن عائشة إنما قال: «وذكر بقى عن وهب، عن حالد، عن مغيرة، عن إبراهيم: لغو اليمين أن أقول: لا والله وبلي والله». انظر: التمهيد ٣٨٣/٦.

كتاب التذور الأيمان ......

قَالَ مَالِك: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا أَنَّ اللَّغْوَ حَلِفُ الإِنْسَانِ عَلَى الشَّيْءِ يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ كَلَلِكَ ثُمَّ يُوجَدُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ اللَّغْوُ.

الشرح: قول عائشة: «إن لغو اليمين قول الإنسان: لا والله، بلى والله» وروى: لا والله، وبلى والله، فإنه يحتمل وحوهًا، أحدها أن لغو اليمين لا يكون إلا فى هذه اليمين، وهى اليمين بالله تعالى. وأما اليمين بغير ذلك مشل اليمين بالمشى إلى مكة، أو الطلاق أو العتق، فإنه لا لغو فيه. وقد قال مالك ذلك في العتبية وغيرها.

وقد قال مالك: إن اليمين بغير الله محظور، فلم يعف عن الحالف بها على وجه من الوجوه، بل شدد عليه بإلزامه ما التزم على أى وجه التزمه. وأما اليمين بالله تعالى فمباحة، فلذلك دخلها التخفيف والعفو عن لغوها. وكذلك كل يمين كفارتها كفارة اليمين كالنذر الذى لا مخرج له، وما جرى مجرى ذلك.

مسألة: ويحتمل أن يريد به أن اللغو قول الرحل: لا والله وبلى والله، فيما يعتقد صحته، وإن كان الأمر خلافه على حسب ما ذهب إليه مالك. وقد قال بعض البغداديين، وذكر قول مالك في لغو اليمين: إنه حلف بالله تعالى على ما يعتقد صحته، وإن كان الأمر على غير ما حلف به، ثم قال: وقول عائشة: هو قول الرحل: لا والله وبلى والله، هو في معناه لأنها لا تعنى تعمد الكذب.

مسألة: ويحتمل وجهًا ثالثًا، وهو أن تريد ما يجرى في تراجع الناس من قولهم: لا والله، وبلى والله، من غير اعتقاد يمين، ولا قصد إليه، وإلى هذا ذهب أبو بكر الأبهرى، ووجهه أنها أيمان حارية على اللسان من غير اعتقاد ولا قصد إلى عقد اليمين، ويحتمل عندى أن يكون من لغو اليمين، ما قاله مالك وما قاله أبو بكر، والله أعلم.

قَالَ مَالِك: وَعَقْدُ الْيَمِينِ أَنْ يَحْلِفَ الرَّحُلُ أَنْ لا يَبِيعَ ثَوْبَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثُمَّ يَبِيعَهُ بِذَلِكَ، أَوْ يَحْلِفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلامَهُ ثُمَّ لا يَضْرِبُهُ، وَنَحْوَ هَذَا، فَهَذَا الَّذِى يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَيْسَ فِي اللَّغْوِ كَفَّارَةً.

وقال السيوطى: فى رواية ابن بكير وغيره: وبلى والله. وقال الحافظ ابن حجر: صرح بعضهم برفعه عن عائشة فأخرجه أبو داود إلى أنه اختلف على عطاء وعلى إبراهيم فى رفعه ووقفه. تنوير الحوالك ٣١٧/١.

قَالَ مَالِك: فَأَمَّا الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُ وَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ، وَيَحْلِفُ عَلَى الْشَيْءِ، وَهُ وَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ، وَيَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ، وَهُو يَعْلَمُ لِيُرْضِىَ بِهِ أَحَدًا أَوْ لِيَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْتَذَرٍ إِلَيْهِ أَوْ لِيَقْطَعَ بِهِ مَالا فَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةً.

الشرح: وهذا كما قال أن عقد اليمين التي تكفر أن يحلف ليفعلن، ثـم لا يفعل، أو يحلف لا أفعل، ثم يفعل، أو يحلف لا أفعل، ثم يفعل، فهذان اليمينان إنما يتناولان المستقبل، وذلك أن الأيمان على ضربين، يمين على مستقبل، ويمين على ماض.

فأما اليمين على المستقبل، وهو ما تقدم ذكره، فلا يدخلها في قدول مالك لغو ولا غموس، وإنما يدخلها البر، فلا تحب كفارة أو الحنث، فتحب فيه الكفارة، وهدو ينقسم قسمين، أحدهما: يقتضى المنع مثل قوله: والله لا لبست الثوب، ولا أكلت هذا الخبز، فهذا إن أطلق الفعل، ولم يعلق بوقت ولا مكان ولا صفة، منعت اليمين ذلك الفعل على التأبيد، فمتى فعله حنث، ولزمته الكفارة.

وإن قيد الفعل بوقت مثل قوله: والله لا لبست هذا الشوب غدًا، أو لا لبسته يوم الجمعة، أو لا لبسته يمكة، أو لا لبسته راكبًا، تعلق المنع بذلك الوقت أو بذلك المكان أو بتلك الصفة، فإن فعله على شيء من ذلك حنث، وإن فعله في غير ذلك الوقت أو في غير ذلك المكان أو على غير تلك الصفة، لم يحنث؛ لأن يمينه لم يتناول ذلك، ولا صفته.

مسألة: وأما إن كانت اليمين على إتيانه بالفعل، فهذه اليمين قد أو حبت عليه الإتيان بالفعل أو الكفارة، فإن علق يمينه على زمان يفعل فيه أو مكان أو صفة يفعل ذلك الفعل عليها لم يبر إلا بفعله في تلك المدة أو في ذلك المكان أو على تلك الصفة.

فإن فات شيء من ذلك، وكان مما يفوت مثل أن يحلف ليفعلن ذلك في شهر معين، فينقضى أو على بناء معين فينهدم، ويذهب أو على صفة مثل أن يحلف ليفعلن ذلك ماشيًا، فيتعذر عليه ذلك بعذر، يعلم أنه لا يقدر عليه بقية عمره، وقع الحنث بفوات ذلك.

وإن أطلق يمينه لم يحنت بموته؛ لأن الفعل المحلوف عليه على الإطلاق ليس على الفور، ولا يتعلق بزمان دون زمان، فإن فعله في بقية من عمره لم يحنث، وإن مات قبل أن يفعل، فات بموته الفعل كما لو علقه على زمان معين، ففات قبل الفعل.

فصل: وقوله: «فهذا الذي يكفر صاحبه يمينه، وليس في اللغو كفارة» يريد أن اليمين على المستقبل أهى التى تدخلها الكفارة لتحلها أو لترفع مأتمها، وأما لغو اليمين، فلا كفارة فيها؛ لأنها على مذهب مالك متعلقة بالماضي، وهو مثل أن يحلف في رجل مقبل أنه زيد، وهو يعتقد ذلك فيه لا شك عنده، فإذا قرب منه تبين له أنه غير ذلك، فهذا عنده لغو اليمين ولا كفارة فيه.

ووجه ذلك أنها ليست بيمين تنعقد ليفعل أو ليـترك، وإنمـا هـى يمـين تصديـق قولـه، وتأكيد ما أخبر به، فلا يبقى لها بعد تمام التلفظ بها حكم؛ لأنها لا تمنع مـن فعـل قبيـح ذلك الكفارة، ولا يبيح فعلاً فتبيح تركه الكفارة.

فصل: وقوله: «فأما المذى يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم أو يحلف على الكذب، وهو يعلم ليرضى به أحدًا فهو أعظم من أن يكون فيه كفارة «فإن هذه اليمين أيضًا ليست من جنس ما تتعلق به الكفارة لأنها يمين على ماض، ويمين الماضى، لا تخلو من ثلاثة أحوال، لا يجب بشيء منها كفارة، أحدها: أن يحلف على شيء أنه قد كان كذا أو ما كان كذا، وهو يعتقد صحة ما حلف عليه، فيكون الأمر على خلاف ما حلف عليه، فهذه لغو اليمين عند مالك، ولا كفارة عليه ولا إثم (۱). والثالث أن يحلف على ذلك، ولا يعتقد أن الأمر على ما حلف عليه، إما لأنه يعلم ضد ما حلف عليه أو لأنه يشك في ذلك، فهذه اليمين الغموس، سميت بذلك لأنها غمست صاحبها في الإثم، ولا كفارة لها لكونها متعلقة بالماضى، وإنما قال: إنها أعظم من أن تكون فيها كفارة، لأنها انعقدت على الإثم، والتي تكفر لم تنعقد على إثم، وإنما انعقدت على الجراء، والماشعى: تجب به الكفارة.

والدليل على صحة ما نقوله أن هذه يمين لا تعلق للاستثناء بها، فلا تعلق للكفارة بها. أصل ذلك يمين اللغو.

فصل: وقوله: «والذى يحلف على الكذب، وهو يعلم ليرضى به أحدًا أو يعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقتطع بها مالا، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة «يريد أن هذه كلها من الأيمان الغموس؛ لأنها انعقدت على إثم وكذب، وهذا إذا اعتقد فى نفسه مثل ما يظهر من حلفه.

فأما إن قصد الإلغاز بيمينه، فقد قال مالك: فما كان من ذلك على وجمه المكر

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، لم يذكر الحال الثاني. المحقق.

وقال: إن الإثم فيهما. وقال ابن حبيب: ما كان من هذا في مكر أو حديعة، ففيه الإثم، والنية الحالف، وما كان في حق عليك، فالنية نية الذي حلفك، ورواه عن مالك فيحيء على هذه الرواية أن الإثم الذي في موضع المكر والخديعة لا يبلغ اليمين إلى الغموس؛ لأنه ليس بحانث ولا حالف على باطل، وإنما هو آثم في المكر بأخيه وتطيب نفسه بيمينه ليتمكن من المكر به والخديعة له، وأن الإثم في قطع الحق لما كانت على نية من حلفك بلغت اليمين إلى الحنث والغموس.

\* \* \*

## ما لا يجب فيه الكفارة من اليمين

١٠٧٠ - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: وَاللّهِ ثُمَّ قَالَ: إنْ شَاءَ اللّهُ، ثُمَّ لَمْ يَفْعُل الّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، لَمْ يَحْنَثْ.

الشرح: قوله: «من قال والله» يتضمن أن اليمين يتعلق بالقول، فمن نطق باليمين على وجه ينعقد به اليمين لزمه متضمنها، وهل ينعقد بالنية دون القول، فقد قال القاضى أبو محمد: إن متأخرى أصحابنا اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال: لا يصح، فلا فرق. ومنهم من قال: لا يصح، فلا فرق.

وإن قلنا يصح، فالفرق بينه وبين الاستثناء أن اليمين المتزام وإيجاب والاستثناء رفع وحل للوجوب وما طريقه الإلزام أبلغ مما طريقه الإباحة والتحليل، فحاز أن ينعقد اليمين بالقلب، وإن لم ينعقد الاستثناء إلا باللفظ.

مسألة: إذا ثبت ذلك، فإن لفظ اليمين: والله، وبالله، وتالله، هذا اللفظ أكثر ما يستعمل، ويجوز ذلك في جميع أسماء الله تعالى فتقول: والسميع العليم والقدير والبصير، أو يحلف بصفة من صفات الله كقولك: وقدرة الله، وعزة الله، أو لعمر الله،

۱۰۷۰ - أخرجه أبو داود كتاب النذور والأبمان حديث رقم ٣٢٦١، ٣٢٦٢. الترمذي في الأيمان والنذور حديث رقم ١٥٣١. الشافعي في الأم ٢٢/٧. وذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٩٠.

وقد روى أشهب: من حلف بأمانة الله، التي هي صفة من صفاته فهي يمين، فإن حلف بأمانة الله التي بين العباد، فلا شيء، وكذلك قال في عزة الله التي هي صفة ذاته.

وأما العزة التى خلقها فى خلقه، فلا شىء عليه. وكذلك قال ابن سحنون فى معنى قول الله تعالى: ﴿سبحان ربك رب العزة عما يصفون﴾ [الصافات: ١٨٠] أنها العزة التى هى غير صفته التى خلقها فى خلقه. وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون فيمن حلف بالعزة والعظمة والجلال، فهو كقوله: وعزة الله وعظمته وحلاله، إنما هو حالف بالله تعالى، لأن ذلك لله تعالى.

مسألة: ومن حلف بصفات الله فحنث، فعليه كفارة يمين، وكذلك من حلف بالقرآن أو بالمصحف. وروى على بن زياد في العتبية عن مالك فيمن حلف بالمصحف، أن لا كفارة عليه. قال الشيخ أبو محمد: وهي رواية منكرة والمعروف عن مالك غير هذا وإن صحت، فإنها محمولة على أنه أراد الحالف بذلك حسم المصحف دون المكتوب فيه.

وروى عنه ابن المواز قال: يمينه بالمصحف أو بالكتاب أو بما أنزل الله يمين، وفيها كفارة اليمين. وقال ابن حبيب عن مالك: من حلف بالمصحف وبالقرآن أو بسورة منه، أو بآية منه. زاد ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: أو بالكتاب، وإن لم يضف شيئًا من ذلك إلى الله تعالى، فكفارته كفارة اليمين.

ووجه ذلك أن القرآن كلام الله تعالى وصفة من صفات ذاته، فمتى علق اليمين عليها، فهي لازمة كالحلف بالله تعالى.

مسألة: ومن حلف بالتوراة والإنجيل، فقد قال سحنون: عليه كفارة واحدة إن حنث. ومعنى ذلك والله أعلم، أنها كتب منزلة من عند الله، فلذلك تعلق بها حكم اليمين بالله.

مسألة: ومن قال: أقسم بالله أو أحلف بالله أو أشهد بالله، فلا خلاف أنها أيان، فأما إن قال: أقسم لأفعلن، أو لا فعلت، أو أحلف، أو أشهد، ولم يقل بالله، فإن أراد بذلك أقسم بالله، فهي يمين خلاًفا لبعض أقوال الشافعي. . ٩ ع ..... كتاب النذور والأيمان

والدليل على ما نقوله أنه لفظ يستعمل في اليمين، فعلق به حكم اليمين بالنية دون التلفظ باسم الله. أصل ذلك إذا قال: احلف. ويدل على استعمال هذا اللفظ فيما قلناه قوله تعالى: ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم الأنعام: ١٠٩] وقوله تعالى: ﴿إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين [القلم: ١٧].

مسألة: فإن لم يرد بها أقسم بالله، أو أحلف بالله، أو أشهد بالله، فليست بيمين خلاً فا لأبي حنيفة في قوله: إنها يمين.

والدليل على ما نقوله أن الحلف قد يكون بغير اسم الله تعالى، فإذا تعرت اليمين عن اسم الله وصفاته نية ولفظًا أى عرفًا، فلا كفارة فيها كقولهم أشهد بالسماء، والنجوم والقمر والكعبة، وما أشبه ذلك.

مسألة: ومن قال: أعزم عليك، فليست بيمين، وإنما هي رغبة وتأكيد مسألة.

ووجه ذلك أن هذا لفظ لا يستعمل في اليمين، وإنما يستعمل في التأكيد، فلم يكن يمينًا كقوله: اسألك بالله.

مسألة: وحص بذلك اليمين بالله تعالى؛ لأن الاستثناء لا يؤثر في غيرها، سواء كانت اليمين بطلاق أو عتق أو مشى إلى مكة أو غير ذلك، وكذلك التزام شيء من ذلك أو إيقاعه لا يؤثر فيه الاستثناء مثل أن يقول لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو يقول لعبده: أنت حر إن شاء الله، أو يقول: على المشي إلى مكة إن شاء الله، فهذا يلزمه جميع ما أوقع من ذلك ولا ينفعه الاستثناء. وقال الشافعي: لا يلزمه شيء من ذلك، فإن الاستثناء يحل اليمين بذلك كله.

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ٥٢٤٢. مسلم حديث رقم ١٦٥٤. النسائى فى الصغرى حديث رقم ١٦٥٢. النسائى فى الصغرى حديث رقم ٣٨٥٦.

ودليلنا من جهة المعنى أن للاستثناء اختصاصًا باليمين بالله تعالى؛ لأنها يمين مشروعة مباحة فجعل لمن حلف بها مخرجًا منها بالاستثناء كما جعل له مخرجًا بالكفارة، قال الله تعالى: ﴿وَمِن يَتِقَ الله يَجعل له مخرجًا ﴾ [الطلاق: ٢] واليمين بالطلاق ممنوع، فلم يجعل له مخرجًا بالاستثناء معنى يحل له مخرجًا بالاستثناء كما لم يجعل مخرجًا بالكفارة، وتحرير هذا أن الاستثناء معنى يحل اليمين بالطلاق كالكفارة.

مسألة: وهذا إذا كان الطلاق مطلقًا غير معلق بصفة، فأما إذا علق بصفة، فقال: إن دخلت الدار، فأنت طالق إن شاء الله، فقد قال مالك: إن الطلاق يلزمه ولا ينفعه الاستثناء. وقال عبد الله بن الماحشون: إن رد الاستثناء إلى الفعل الذي حلف أن لا يفعله أثر الاستثناء في يمينه، وإن رده إلى الطلاق لم يؤثر في يمينه.

وجه قول مالك أن هذه يمين بطلاق، فلم يؤثر الاستثناء فيها. أصلها إذا كسانت غير معلقة بصفة. ووجه قول عبد الملك بن الماحشون أن الاستثناء إنما رجع إلى الفعل، ولم يرد به حل اليمين، وإنما يريد بـ «إن شاء الله» وقوع الفعل.

فصل: وقوله: «ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يفعل الذى حلف عليه، لم يحنث» يحتمل أن يريد به أنه قال: إن شاء الله على معنى حل يمينه. وأما إن قال ذلك سهوًا، ويمعنى إن شاء الله أن يكون كان أو امتئالاً لقوله تعالى: ﴿ولا تقولنَّ لشيء إنى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤]. قال القاضى أبو محمد: أو تبركًا أو تأكيدًا أو سبق بذلك لسانه أو قصد التلفظ به، ولم يقصد به شيئًا فإنه لا يحل شيء من ذلك يمينه، ومتى حنث فيما حلف عليه وجبت عليه الكفارة.

وقد روى أشهب عن مالك فى العتبية: أنه قال: وكذلك من قالها بهجاء. وذكر لـه قول عمر من قال: إن شاء الله، فقد استثنى، فقال: إنما ذلك إذا نوى به الاستثناء، يريـد حل اليمين.

قَالَ مَالِك: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الثَّنْيَا أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلامَهُ، وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ نَسَقًا يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ، فَإِذَا سَكَتَ وَقَطَعَ كَلامَهُ، فَلا ثَنْهَا لَهُ.

الشرح: قوله: «إن أحسن ما سمع في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه» يقتضى أنه قد سمع غير ذلك، وهو ما روى عن الحسن وطاوس أن للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه.

وما روى عن ابن عباس أنه كان يرى له الاستثناء متى ذكر وتأول قول الله تعالى: ﴿واذكر ربك إذا نسيت﴾ [الكهف: ٢٤] وهذا قد قال شيوخنا: إنه لا يثبت عن ابن عباس، فإن ابن عباس من أهل اللسان ولا يخفى عليه، أنه ليس من لغة العرب أن يذكر الإنسان لفظًا ثم يظهر الاستثناء منه بعد عام.

وقوله تعالى: ﴿واذكر ربك إذا نسبت ﴾ ليس من الاستثناء في اليمين، وإنما أمر الله تبارك وتعالى نبيه ﴿ أن لا يقول في شيء أنه يفعله غدًا حتى يقول: إن شاء الله، وإن كان قوله عاريًا عن اليمين، ثم أمره بما يفعله إذا نسبى ذلك عند قوله فقال تعالى: ﴿واذكر ربك إذا نسبت ﴾، وهذا اللفظ يحتمل أن يريد به ذكر الله تعالى بالاستغفار أو بغير ذلك من وجوه الأذكار، ويحتمل أن يريد بذلك أن يقول إن شاء الله تعالى، متى ما ذكر بمعنى إن شاء الله أن يكون كان لا على معنى الاستثناء، فإن الاستثناء لا يكون إلا متصلاً بالمستثنى منه في لغة العرب، ولو صحت هذه الرواية عن ابن عباس لكان معناها أن يذكر الله متى ما ذكر بأن ما شاء كان أو بغير ذلك من الإذعان على معنى الذكر والاستدراك ما فات منه، لا على معنى حال اليمين.

فصل: وقوله: «ما لم يقطع كلامه» يريد أن قطع الكلام يمنع الاستئناء، وإنما يكون الاستئناء إذا كان متصلا بالكلام، ولا يقطع ذلك انقطاع النفس، قاله ابن المواز، وقال القاضى أبو محمد: أو سعال أو تثاؤب أو ما أشبه ذلك؛ لأن قطع النفس للكلام ليس مما يقتضى تمام الكلام، وإنما يقتضى تمامه تركه من غير معنى غالبًا، فيكون الرجوع إليه بعد الرضا بانعقاد ما تقدم منه وتمامه، فأما إذا وصله بكلامه، فلم يرض بانعقاد ما تقدم منه إلا بما وصله من الاستثناء، ولأن الاستثناء لما لم يجز إفراده بالنطق لأنه لا يفيد شيئًا لم يجز أن يتراخى عما يتعلق به كالشرط وحبر الابتداء.

مسألة: ولا يكون الاستثناء إلا نطقًا، فإن نواه من غير نطق لم ينعقد، رواه ابن القاسم عن مالك. قال القاضى أبو محمد: كالكفارة، ولو نوى أن عبده حر عن الكفارة لم يجزه إلا أن يتلفظ به، وكذلك الاستثناء.

فصل: وهذا في الاستثناء بالله تعالى بمعنى حل اليمين لا نعلم فيه خلافًا بين

وأما لفظة «إلا» وهى مثل أن يحلف لا يكلم قرشيًا إلا فلانًا، وما آكل اليوم طعامًا إلا لحمًا، فقد اختلف فيه، فقيل يجزئه فيه النية كما يجزىء الحالف بالحلال عليه حرام محاشاة امرأته بنيته دون نطق، والفرق بين الأولين «إن» و «إلا أن» أن اليمين مع الاستثناء بإن أو بإلا أن مستغرقة لأعيان ما يتناوله اللفظ، وإنما يؤثر الاستثناء في بعض الصفات الأحوال واليمين مع الاستثناء بالألم بين على استغراق ما يتناوله لفظ اليمين، بل قد يثبت على إخراج بعض ما تناولته، فحرى ذلك عند من قال بذلك محرى التخصيص إذا لم يتعلق بذلك حق يطالب به، مثل أن يكون يمينه بطلاق، ففي المجموعة عن ابن القاسم: أنه يصدق في الفتوى دون القضاء، يريد إن قامت بذلك بينة حكم عليه بالطلاق، ولم يصدق فيما يدعيه.

فوجه القول بأن النية لا تنفعه في الاستثناء «ببالا أن» أن هذا استثناء يحل اليمين المنعقدة، فلم تجز فيه النية دون النطق بالاستثناء بمشيئة الله تعالى. ووجه القول الشاني ما قدمنا ذكره، وما قاسه عليه من المحاشاة في الحلال عليه حرام، وذلك أن المشهور من المذهب أن قوله في ذلك مقبول.

وقد روى أصبغ عن أشهب أن اليمين تلزمه، ولا ينفعه ما ادعاه من المحاشاة، فوقع الاختلاف في الأصل كما وقع في الفرع، والفرق بين المسألتين في الحكم ثابت؛ لأن من حوز له المحاشاة في الحلال عليه حرام قبل قوله في ذلك وإن قامت عليه بينة، ولم يقبل قوله في الاستثناء «بإلا».

والفرق بينهما أن يحلف به لا يقتضى الاستيعاب، فإن أصل الأيمان والمباح منها اليمين بالله تعالى، وذلك مبنى على التخصيص، ولذلك لو قال الحالف: الطلاق على إن فعلت، كذا لجاز أن يقول أردت به واحدة، وذلك خلاف الاستيعاب، والمحلوف عليه يقتضى الاستيعاب لأنه إذا قال: لا كلمت رجلا حمل على استيعابه وعمومه، هذا على قول ابن القاسم، وقد سوى بينهما فحمل المحلوف به، والمحلوف عليه على الاستيعاب، وفرق بينهما في اليمين بالطلاق العرف والعادة.

فرع: ومن ذلك أن يحلف أن لا يخبر بخبر إلا فلانًا، وينوى في نفسه وفلانًا. قال ابن المواز: تنفعه نيته إلا أن يكون على يمينه بالطلاق بنيته.

ووجه ذلك أن الاستثناء بالنطق لما دخل اليمين وعدل باللفظ العام عن ظاهره حاز أن يضاف إليه استثناء آخر بالنية فيما الحكم فيه مصروف إليه، وما حكم عليه به يقبل منه أنه نوى لأن لفظ يمينه ظاهر ثابت بالنية، وما يدعه من الاستثناء بالنية غير معلوم.

فرع: ومن ذلك أن يحلف لا كلمت فلانا ونوى شهرًا. روى أشهب عـن مـالك أن ذلك ينفعه في الفتيا دون القضاء.

وقال ابن القاسم: وجه ذلك أن ظاهر لفظه يقتضى العموم، ونية التخصيص، فحمل عليها فيما بينه وبين الله تعالى. وأما الحكم فلا يقبل منه أنه نوى لأن يمينه قد ثبتت ونيته غير ثابتة.

فصل: فإذا قلنا في الاستثناء بالله تعالى أو بغير ذلك لا تجزئه النية دون اللفظ، فقد روى ابن حبيب عن أصبغ وغيره، وإن كان الحالف غير مستحلف أجزأه أن يحرك شفتيه، وإن لم يجهر به، وإن كان مستحلفا لم يجزه إلا أن يجهر به، وقاله ابن المواز فيما كان من الأيمان بوثيقة حق أو شرط في نكاح أو عقد بيع أو ما يستحلفه أحد عليه، لا تجزئه حركة اللسان حتى يظهره ويسمع منه.

مسألة: قد تقدم من القول أن الاستثناء لا يكون إلا نطقًا، ولابد أن يقصد به حل اليمين، فيحب أن يبين موضع القصد إلى ذلك، فالذى عليه جمهور أصحابنا، وهو قول مالك أنه إذا كان نطقه بالاستثناء متصلاً بيمينه، وينوى ذلك مع أول استثنائه، أحزأه ذلك، وإذ لم ينو الاستثناء قبل الفراغ من اليمين.

وقال ابن المواز: وإن لم ينو ذلك قبل أن ينطق بآخر حرف من يمينـه بطـل اسـتثناؤه، وهو فى قوله: والله لا دخلت الدار، فإن لم ينو الاستثناء قبل النطق بالراء من الــدار لـم يجزه.

وجه قول مالك أن لفظ الاستثناء لما لم يشترط تقديمه على آخر حرف من اليمين لم يشترط ذلك فى النية لأن بحرد النية لا يؤثر، ولو أثر بحرد النية دخل اليمين لاستغنى عـن لفضه، وهذا باطل باتفاق.

ووجه القول الثاني أن اليمين قد انعقدت بكمال النطق بها، فلم يؤثر فيها الاستثناء كما لو فصل بينهما السكوت. قال القاضي أبو محمد: والأول أصح.

قَالَ مَالِكَ فِى الرَّحُلِ يَقُولُ كَفَرَ بِاللَّهِ أَوْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ ثُمَّ يَحْنَتُ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَلَيْسَ بِكَسافِر وَلا مُشْرِكٍ حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِرًا عَلَى الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَلا يَعُدُّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.

الشرح: وهذا كما قال مالك أن من قال مثل ما قاله من أنه كفر بالله إن قال كذا أو هو يهودى أو نصراني أو بحوسى أو عليه غضب الله أو أنه بسرىء من الإسلام، تم خالف ما عليه، فإنه لا يلزمه بذلك شرك ولا خروج عن دين الإسلام هل هو على إسلامه، وإنما يكون كافرًا من اعتقد الكفر.

وأما من كرهه أو أبغضه أو اعتقد خلافه، فلا يكون كافرًا، ولكنه آثم في يمينه تلك، فليستغفر الله، ولا يعد إلى الحلف بها، ولا يلزمه بيمينه تلك شيء خالفها أو وافقها. وقال أبو حنيفة والثورى: من قال هو يهودى أو نصراني أو كفرت بالله أو أشركت بالله أو برئت من الإسلام، فهي يمين وعليه الكفارة إن حنث.

والدليل على ما نقوله ما روى الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله على ما نقوله باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال: تعال أقامرك فليتصدق (٢). فوجه الدليل أنه على أوجب عليه تكفير حلفه باللات والعزى.

وهو من جهة القياس أن هذه يمين مفسرة عريت عن اسم الله تعالى وصفاته نطقًا ونية وعرفًا، فلم يجب بها كفارة يمين. أصله إذا قال: إن فعلت كذا، فعليه القيام أو القعود أو النوم. وأما ما روى ثابت بن الضحاك عن النبي في أنه قال: «من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا، فهو كما قال» (٢) فإنه لا حجة فيه للمخالف لأنه إن كان أراد به كما قال من الكفر فإن المخالف لا يقول به، وإن كان أراد به كما قال من أنه يلزمه ما حلف عليه، فإنه ليس فيه للمخالف حجه لأنه ليس فيه ذكر كفارة يمين. ومن عهد عهودًا أو وعد عدة يلزمه أن يفي بذلك، وإن لم يلزمه يمين.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى حديث رقم ١٥٤٠، ١٦٠١، ١٦٠٠، ١٦٥٠. مسلم حديث رقم ١٦٤٧. الترمذى حديث رقم ١٩٤٧. أبو داود حديث رقم ٣٧٧٥. أبو داود حديث رقم ٣٧٤٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري حديث رقم ١٣٦٤، ٢١٠٥. مسلم حديث رقم ١١٠. الترمذي حديث رقم ١١٠. الترمذي حديث رقم ١٥٤٣. النسائي في الصغرى حديث رقم ٣٨٥٣. أخمد في المسند حديث رقم ١٥٩٥٠.

٤٩٦ ..... كتاب النذور والأيمان

ووجه آخر وهو أن في الحديث ما يدل على أنه إنما هو الحلف على الماضى؛ لأنه هو الذي ينطلق عليه اسم الكذب. وأما من حلف على أن يفعل، فلا يوصف بالكذب. ومعنى الحديث والله أعلم، أن من حلف بذلك أنه لم يفعل في الماضى فعلاً أو لم يقل قولاً، وهو كاذب في ذلك، فإنه قد فعل ما حلف أنه لم يفعله، وقال ما حلف أنه لم يقله.

### \* \* \*

## ما تجب فيه الكفارة من الأيمان

١٠٧١ - مَالِك، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ: «مَنْ خَلَفَ بِيَمِنِيهِ وَلْيَفْعَلِ اللَّذِي هُوَ «مَنْ خَلَفَ بِيَمِنِيهِ وَلْيَفْعَلِ اللَّذِي هُوَ خَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلِ اللَّذِي هُوَ خَيْرٌ».

الشرح: قوله على: «من حلف بيمين، فرأى غيرها خيرًا منها» يريد والله أعلم، من حلف أن لا يفعل شيئًا ثم رأى أن فعله أفضل فى الدين أو أنفع فى الدين، فإن له أن يكفر عن يمينه، ويفعل الذى هو خير، وكذلك إن اختار فعل ذلك ومالت إليه نفسه من غير إثم، فإن له أن يفعله، ويكفر عن يمينه؛ لأن الكفارة تحل اليمين كما يحلها الاستثناء، فيصير من كفر عن يمينه بمنزلة من لم يحلف، وقدم فى الحديث الكفارة على الحنث بفعل ما حلف أن لا يفعله.

وقد ورد هذا الحديث أيضًا بتقديم الحنث، وهو قوله: «فليفعل الدى هو خير وليكفر عن يمينه» على أن التقديم في هذا والتأخير لا يقتضى تقديم الحنث ولا تقديم

۱۰۷۱ - أخرجه مسلم في الأيمان ٣١١٥. والترمذي في النذور والأيمان ١٤٥٠. وأحمد في باقي مسند المكثرين ٨٣٧٩. والنسائي كتاب النذور باب ١٥. وابن ماجه ٨٣٧٦، ٢١١١، ٢٨١/١ كتاب الكفارات عن عدى بن حاتم. والدارمي ١٨٦/٢ عن عدى بن حاتم. وابن حبان ٢٧٤/٦ عن أبي هريرة. والطبراني في الكبير ٩٧/١٧ عن عدى بن حاتم.

قال ابن عبد البر في التمهيد ٣٧٧/٦: لم يختلف الرواة عن مالك في شيء من هذا الحديث، ولا الحتلف على سهيل في ذلك أيضا؛ وقد روى هذا المعنى عن النبي على جماعة من أصحابه، منهم: عبد الرحمن بن سمرة وأبو موسى الأشعرى وعدى بن حاتم وأبو هريرة، إلا أنهم المختلف عن جميعهم في هذا الحديث في الكفارة قبل الحنث، أو الحنث قبل الكفارة، فروى عن كل واحد منهم الوجهان جميعا.

فرع: فإذا قلنا إنه تجوز الكفارة قبل الحنث، فيصح عندى أن يكفر بكل ما يكفر بـه من صوم أو غيره. وقال الشافعى: لا يصح أن يكفر بـالصوم قبـل الحنث، وإنما يصح ذلك بالعتق أو الإطعام.

ووجه ذلك أن كل وقت يصح أن يكفر فيه بالعتق، فإنه يصنح أن يكفر فيه بـالصوم. أصل ذلك ما بعد الحنث.

قَالَ يَحْيَى: وسَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ مَنْ قَالَ: عَلَى َّنَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَـيْمًا، إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينِ.

قَالَ مَالِك: فَأَمَّا التَّوْكِيدُ فَهُوَ حَلِفُ الإنْسَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ مِرَارًا، يُـرَدِّدُ فِيهِ الأَيْمَانَ يَمِينًا بَعْدَ يَمِينِ كَقُوْلِهِ: وَاللَّهِ لا أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا، يَحْلِفُ بِذَلِكَ مِرَارًا لَا يُحْلِفُ بِذَلِكَ مِرَارًا لَا يُعْدَلُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَكَفَّارَةُ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ (٢٠.

الشرح: قد تقدم الكلام في الندر المطلق وأن حكمه حكم اليمين بالله تعالى في الكفارة، وكذلك سائر ما يتعلق به من الأحكام في الاستثناء وغيره. وأما قوله في تأكيد اليمين مثل أن يحلف في الشيء الواحد مرارًا، فإن ذلك ليس عليه فيه إلا كفارة واحدة، سواء كان ذلك في مجلس أو مجالس.

مسألة: ولو قال: والله ثم والله، ثم والله لا فعلت كذا، ثم فعله، فليس عليه إلا كفارة واحدة، إلا ينوى لكل يمين كفارة كالنذر، ورواه ابن المواز.

ووجه ذلك أنها محمولة على التأكيد حتى ينوى لكل يمين كفارة كمن قال: على ثلاث نذور، فيلزمه حينتذ ثلاث كفارات.

مسالة: ومن قال: والله لا فعلت كذا، ثـم قـال: على تذر، إن فعلت كـذا، لزمه كفارتان إن فعل، قاله ابن المواز؛ لأن حكم التزام النذر غير حكم الخلف، فوجب لكل واحد منهما موجبه، ولذلـك لـو قـال على عشـرة نـذور إن فعلـت كـذا، لزمه عشـر

<sup>(\* )</sup> ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ١٥/١٥.

كتاب النذور والأيمان كفارات بخلاف تكرار اليمين، ولو قال: على ّنذر، إن فعلت كذا، شم قال: على ّنذر إن فعلت كذا، فعليه كفارتان، إلا أن يريد بالثاني الأول؛ لأن كل قول من ذلك التزام لما تضمنه.

فرع: والفرق بين اليمين والنذر أن اليمين معناها المنع من فعل أو التزامه، فما تكرر منها، فإنما يتعلق بما تعلق به ما قبله على وجه التأكيد له، فوجب به ما وجب بما قبله.

وأما النذر، فالتزام تام، لو انفرد عن الحلف لكان التزامًا تامًا، فكان لكل نذر من ذلك حكمه، وأيضًا، فإن اليمين لا تتضمن الكفارة، وإنما شرعت حلالها كالاستثناء، فوجب أن تحل الكفارة جميع ما تقدمها من الأيمان كالاستثناء المتعقب لأيمان متصلة، وليس كذلك النذر، فإنه يتضمن ملتزما، فلزم بالأول ما لزم الثاني لما كان مقتضاهما واحدًا، يدل على ذلك أنه لو قال: والله، ووالله، ووالله لا فعلت للزمه كفارة واحدة، ولو قال: على نذر، وعلى نذر، وعلى نذر، إن فعلت كذا، ثم فعله لزمه ثلاث كفارات، والله أعلم.

مسألة: ومن قال: على أربعة أيمان، ففي العتبية: عليه أربع كفارات. قال الشميخ أبو محمد: وأعرف أن ابن المواز، قال: عليه كفارة واحدة، إلا أن تكون له نية.

وجه القول الأول أن هذا التزام، وذلك يوجب عليه أربع كفارات كما لو قال: عليه أربعة نذور. ووجه القول الثانى أن الأيمان طريقها الحلف، وتكرارها يقتضى التأكيد حتى ينوى به غير ذلك على ما تقدم ذكره.

مسألة: ومن قال في يمينه: بالله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم العزيز العالم عالم الغيب والشهادة مالك يوم الدين، ثم حنث لم يجب عليه إلا كفارة واحدة، ولو قال: على عهد الله وميثاقه، لزمه كفارتان؛ لأن الأول حلف بمحلوف واحد، ووصفه بصفات كثيرة، والثانى: كان يمينه بالعهد، ثم أضاف إليه الميثاق، فلزمه كفارتان.

مسألة: ومن قال: على عهد الله وأشد ما اتخذه رجل على رجل، لزمه فى العهد كفارة، واختلف أصحابنا فى قوله: وأشد ما اتخذه رجل على رجل، ففى العتبية من رواية عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب: فيه كفارة يمين.

وروى عن ابن القاسم أنه إن لم تكن له نية يلزمه الطلاق لنسائه، والعتق لرقيقه، والصدقة بثلث ماله، ويمشى إلى الكعبة، ورواه ابن المواز. قال عيسى: وإن حاشا الطلاق والعتق من ذلك، فعليه تلاث كفارات، يريد والله أعلم، الصدقة والمشى وكفارة الأيمان.

كتاب النذور الأيمان .....

ووجه القول الأول أن أشد ما اتخذه رجل إنما يقتضى يمينًا واحدة، ولا يمين أعظم من اليمين بالله، ولا إثم أعظم من إثم من احتراً على الحنث بها، فكانت يمينه بأشد ما اتخذه رجل على رجل مقتضية لليمين بالله تعالى، فلذلك لزمت به كفارة اليمين بالله.

ووجه قول ابن القاسم أن الحالف بذلك إنما يقتضى حلفه بـه التشديد عليـه في المحالفة ليمينه وتعظيم السنة عليه بذلك إنما يكون بكثرة ما يلزمه بالحنث فيها.

وأما مقادير المآثم فالله أعلم بها، ولو أراد اليمين بالله لاحتزاً بما تقدم لـه مـن يمينـه، فلذلك حمل على احتماع الأيمان ولزوم جميع أنواعها.

مسألة: وأما من قال: الحلال عليه حرام، فلا يخلو أن يحلف بذلك ابتداء أو يحلف لمن يستخلفه، فإن حلف بذلك ابتداء، فإن الطلاق يلزمه إن لم تكن له نية أو كانت له نية العموم، في قول ابن القاسم وأشهب. وإن نوى محاشاة الطلاق والعتق، فلا يخلو أن تكون عليه بينة أو لا تكون عليه بينة.

فإن كانت عليه بينة، فقال الشيخ أبو بكر: يحلف على ذلك، وقيل لا يمين عليه. وقال ابن القاسم: له نية. وقال أشهب: ولو قال: الحلال كله على حرام، لم يمنعه محاشاة امرأته بنيته حتى يسميها بالكلام، ولا فرق بين قوله: الحلال على حرام، وبين قوله: الحلال كله حرام، إلا التأكيد للعموم؛ لأن من يقول: إن قوله: الحلال على حرام، للعموم، يقول: إن لفظة كل للعموم، ومن يقول: ليست للعموم ولا للعموم لفظ موضوع، فإنه ينفى أن يكون لفظة كل تقتضى العموم.

فإما أن يكون أشهب ينفى العموم فى الألف واللام التبى للجنس ويثبتها فى كل، وإما أن يثبت العموم فيهما ويجعل للتأكيد مزية تمنع الاستثناء بالنية دون اللفظ، وعلى هذا يصح أن يجرى قوله فى الأيمان اللازمة إذا ثبت فيها لفظ كل أو عريت عنها، والله أعلم.

مسالة: وأما أن يستحلف، فقد قال ابن القاسم في الموازية: سواء استحلفه الطالب أو ضيق عليه حتى يحلف أو خاف أن لا يتحلص منه إلا باليمين، فإنه لا تنفعه نيته.

وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك: وتنفعه نيته في محاشاة الزوجة لا محتلاف الناس في هذا اليمين، وأما في غير ذلك فلا تنفعه المحاشاة ولا النية واليمين على نية المستحلف، وقاله ابن الماحشون.

مسألة: ومن قال: عليه أيمان البيعة، فلما حلف، قال: لـم أرد الطلاق، ففى كتاب ابن المواز: ذلك إلى نيته، وهذا يقتضى أنه إن قال: لم أنو شيئًا، لزمه من الطلاق والعتـق ما لزمه فى قوله: أشد ما اتخذه رجل على رجل، هذا عندى مثل اليمين التى يجرى فى بلدنا من قول الحالف الأيمان لازمة، وقد رأيته فى بيعـة أهـل المدينة ليزيد بن معاوية، وفيما بعدها من عهود الخلفاء. ولفظ الأيمان اللازمة لم أر فيه للمتقدمين أصولاً مخلصة.

وقد اختلف فيها من عاصرنا من الفقهاء. فأما العلماء، فأجمعوا على أنها أيمان لازمة يجب بها الطلاق، والعتق، والمشى إلى مكة، والصدقة بثلث المال، وصيام شهرين، واختلفوا في الطلاق الواجب بذلك، فكان الشيخ أبو عمران بن أبي حاج، رحمه الله، وأكثر من بلغنا قوله من أهل إفريقية يجعلون ذلك طلقة واحدة، وكان معظم أهل بلدنا يجعلونها ثلاثًا.

وحكاه الشيخ عبد الحق عن أبى بكر بن عبد الرحمن، وهو الأظهر عندى على أصل مالك، واحتج فى ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بأن الحرام إنما يكون فى المذخول بها ثلاثًا، وهو من حملة الأيمان، فلزمنا أن يلزمه من كل نوع من أنواع الأيمان أوعبها لإيجابنا عليه يمينًا من كل نوع من أنواع الأيمان، ولو لم يلزمه أوعبها لأخللنا ببعض أنواع الأيمان.

وإذا الزمناه أوعب أنواع الطلاق، لزمنا أن نلزمه البتة أو الحرام من نوع الطلاق، وهو مما يستعمل كثيرًا في قولهم: الحلال على حرام، فيجتمع فيه أنه أوعب ما في الباب مع عرف الاستعمال، ولذلك أوجبنا عليه في الحيج ماشيًا إلى مكة دون العمرة ودون الحج راكبًا لما كان ذلك أبلغ في اليمين، وأوعب لما يحلف به في هذا النوع.

ووجه ما قاله القرويون في هذا التعلق بعرف استعمال هذه الألفاظ، فأكثر ما يستعمل: أنت طالق إن فعلت كذا، فإن قلت كذا، فكان عرف استعمال اللفظ في الواحدة أكثر، فحملوه عليه، ولذلك قالوا في الحج: يلزمه المشي؛ لأنه أكثر ما يستعمل بهذا اللفظ عليه المشي إلى مكة إن فعل كذا، وإن قال كذا، ولا يكاد يستعمل بغير هذا اللفظ، قالوا: ويحلف الرجل بصدقة ماله، فيلزمه ثلثه، فلو جاز أن يقال يلزمه من الطلاق الثلاث لما جمع الأيمان للزمه أيضًا أن يتصدق بجميع ماله.

وفى هذا القول نظر نذكره إن شاء الله فى هذا الموضع، ويلزمهم على هذا الحلال على حرام، فإنه لفظ مستعمل كذا وقع، فيلزم منه أوعب ما فى الباب، فيجب أن يحمل الطلاق عليه.

كتاب النذور الأيمان .....

فرع: إذا ثبت ذلك، فتقرير ما تحقق عند الآبى هذه اليمين من أقوال الشيوخ، يعنى عن ابن لبابة ومحمد بن عمر أنه كان يقول: ينوى، فإن قال: لم أنو الطلاق، ولم أنو إلا طلقة واحدة، صدق.

ورأيت للشيخ أبى عمران فى نسخة حوابًا عن هذه المسألة فى الذى يقول: يلزمنى جميع الأيمان، ينوى الحالف، فإن زعم أنه قصد بعض الأيمان دون بعض، حمل على ذلك، ولم ينو شيئًا، ولكنه عم لزمه غاية التشديد، وما حرت به عادة الحالفين، وإن لم ينو عمومًا ولا خصوصًا، فهو موضع إشكال يؤمر صاحبه بالاحتياط، والمتزام جميع ما يخاف أن يكون دخل تحت لفظه بعرف الاستعمال، ولا يقتضى عليه بذلك.

وروى عنه أنه قال: يلزمه جميع الأيمان من الطلاق والعتق وغير ذلك، فقيل له: ما يلزمه من الطلاق، فقال: في ذلك تنازع، وأرى أن الواحدة عليه بلا شك، ويستحب له أن يلزمه نفسه ما زاد على ذلك، فقيل له: من الأيمان؟ فقال: هذا ما لا غاية له، وكذلك من الأيمان: كما تزوجتك فأنت طالق، فيجب أن يلزمه ذلك.

فظاهر قول أبى عمران فى الجواب الأول يقتضى نفى القول بالعموم، وأنه إذا نوى العموم، لزمه أشد ما يستعمل فى ذلك، وهو راجع إلى ما نقوله لقولنا بالعموم، وما الزمه من قولنا: كلما تزوجتك، فأنت طالق، غير لازم؛ لأنه إنما تلزمه الأيمان المطلقة دون الأيمان المعلقة بصفة.

قال الإمام أبو الوليد، رحمه الله: وعندى أنه يجب أن يتفرع القول فى هذه اليمين على على حسب ما قدمناه من أقوال المالكيين فى الحالف بالحلال عليه حرام، ويرتب على ذلك الترتيب، وقد قدمناه قبل هذا، وبالله التوفيق.

وقد رأيت لبعض أهل اللغة قولاً أراه أزاد به تسهيل هذه اليمين؛ لأنهم يروون عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كل يمين، وإن عظمت، فإن كفارتها كفارة يمين، يريدون أنه لا يجب على الحالف بالأيمان اللازمة إلا كفارة يمين، وهذه الرواية لا تصح عن عائشة فيما علمت.

ولو صحت لجاز أن يلحقها التخصيص أو يكون ذلك رأيًا رأته لم توافق عليه، فرأيت للجرجاني أنه قال: لا إله إلا الله اسم لجميع الأيمان، قال: وأراد لا إله إلا الله، وما اتصل بها من جميع أسبابها وآلاتها، وهو الذي ادعاه من أن لا إله إلا الله، اسم لجميع الأيمان لا سبيل له إلى إثباته من جهة لغة ولا شرع، ولا أورد في ذلك شيئًا يتعلق

٧٠٥ ..... كتاب النذور والأيمان

ولو صح ما ادعاه من ذلك لم يكن فيه تعلق بل هو عكس ما نقوله؛ لأنهم يقولون: إن الأيمان اللازمة اسم للحلف بالله، فلا يلزمه بها إلا ما يلزم الحالف بالله، وأما إذا كانت اليمين بالله اسمًا لجميع الأيمان، فيحب أن يلزم الحالف بها جميع الأيمان، وهذا لا يقوله أحد، والله أعلم.

فرع: إذا ثبت ذلك، فمن حلف بالأيمان اللازمة لزم الطلاق في جميع من عنده من النساء؛ لأن يمينه متعلقة بجميعهن، فإن لم تكن عنده امرأة لم يلزمه فيمن يتزوج في المستقبل؛ لأن الحلف بذلك نوع من الطلاق، ولا يلزم منه إلا أعمه أو المعتاد منه، وليس هذا بأعمه، ولا المعتاد منه، ولا هو قربة، فيلزمه بالنذر.

فصل: وأما الصيام، فالذى يلزم منه على قولنا، صيام شهرين متتابعين، وهو أعــم مــا ورد به الشرع من هذا النوع.

فصل: وأما العتق، فإن كان عنده رقيق، عتق عليه جميعهم؛ لأن حكم اليمين متعلق بجميعهم كالطلاق، وإن لم يكن عنده رقيق، فعليه عتق رقبة، ولا يلزمه أكثر من ذلك؛ لأن ما زاد على ذلك إنما يقتضى التكرار، ولا يلزم ذلك بهذه اليمين ولا غيرها.

فصل: وأما الصدقة، فقد نص أصحابنا على أن الذى يجب فى أشد ما اتخذ رجل على رجل، أن يتصدق بثلث ماله، وهذا مبنى على التعلق بالعرف؛ لأن أكثر من يحلف إنما يحلف بصدقة ماله، ويجب بذلك عند المالكيين الثلث؛ لأن عرف الشرع متعلق به دون غيره من المقادير.

ولو تعلق به ذلك بأكثر مما يلزم من ذلك من غير عرف، لوجب عليه أكثر ماله أو جميعه على حسب ما لزم بالصدقة أو بالجزء الشائع، لكنه لا يجيء على قول أصحابنا إلا التعلق بالأكثر مع العرف والعادة على قول أهل بلدنا والتعلق بالعرف خاصة عند القرويين.

فرع: فإذا قلنا إنه يلزمه الطلاق بالأيمان اللازمة لتناول اللفظ له، فقال: إنى حاشيت الطلاق أو العتق أو شيئًا من ذلك بنيتى، فأما ما لا يطالب به من الصوم والمشى إلى مكة والعتق غير المعين، فلا خلاف في تصديقه فيه.

وأما ما للإمام المطالبة فيه كالطلاق والعتق المعين، فيجرى القول فيه على اختلاف شيوخنا فيمن حلف بالحلال عليه حرام أو بالحلال كله عليه حرام، ثم ادعى إنه حاشا الزوجة بنيته، وقد تقدمت أقوالهم في ذلك بما يقف عليه الناظر في موضعه إن شاء الله تعالى.

قَالَ مَالِك: فَإِنْ حَلَفَ رَجُلٌ مَثَلا فَقَالَ: وَاللَّهِ لا آكُلُ هَذَا الطَّعَامَ، وَلا أَلْبَسُ هَذَا النَّوْبَ، وَلا أَدْخُلُ هَـذَا الْبَيْتَ، فَكَانَ هَـذَا فِي يَمِينِ وَاحِدَةٍ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةً وَاحِدَةً، وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ الطَّلاقُ إِنْ كَسَوْتُكِ هَـذَا النَّوْب، وَاحِدَةً، وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ الطَّلاقُ إِنْ كَسَوْتُكِ هَـذَا النَّوْب، وَاحِدِه، فَإِنْ حَنِثَ فِي وَأَذِنْتُ لَكِ إِلَى الْمَسْجِدِ، يَكُونُ ذَلِكَ نَسَقًا مُتَتَابِعًا فِي كَلامٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ حَنِثَ فِي وَأَذِنْتُ لَكِ إِلَى الْمَسْجِدِ، يَكُونُ ذَلِكَ نَسَقًا مُتَتَابِعًا فِي كَلامٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ حَنِثَ فِي شَيْء وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلاقُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ حِنْتُ وَاحِدٌ أَنَ

الشرح: وهذا كما قال أن من حلف يمينًا واحدة تضمنت أشياء أن لا يأكل طعاما معينًا، ولا يلبس ثوبًا، ولا يدخل بيتًا ولا يكلم رجلا، فإنها يمين واحدة يجزئ في حلها بالاستثناء، استثناء واحد، وفي حلها بالكفارة كفارة واحدة، ويحنث بفعل الامتناع من أبعاض ذلك الفعل كمن حلف أن لا يأكل هذا الرغيف، فأكل منه، فإنه يحنث به في الظاهر من المذهب، وكذلك من حلف على ما ذكرناه، فأكل الطعام أو لبس التوب أو دخل البيت أو كلم الرجل، فإنه قد فعل شيئًا مما حلف أن لا يفعله فدخل عليه الحنث بذلك.

مسألة: وهذا إذا حلف على النفى، وهو إذا حلف أن لا يفعل، فلو حلف على الإيجاب، وهو أن يحلف ليفعلن مثل أن يحلف ليأكلن الخبز، وليلبسن الثوب وليدخلن البيت، وليكلمن زيدًا، فإنه لا يبر إلا بفعل ذلك كله؛ لأنه قد حلف على الإتيان بجميعه.

مسألة: ومن حلف لامرأتيه، فقال: إن دخلتما الدار، فأنتما طالقتان، فدخلت واحدة، فقد روى عيسى عن ابن القاسم: يحنث فيهما ويطلقان، وهو قول مالك. وقد روى عن مالك: تطلق الداخلة وحدها، وقالها أشهب. وفي المدونة: لا شيء عليه حتى تدخل المرأتان الدار.

وجه القول الأول أن الحلف على نفى الفعل والامتناع منه يوجب الحنث بفعل بعضه؛ لأن ذلك يقتضى المنع من قليله وكثيره. أصل ذلك من حلف أن لا يأكل الرغيف، فأكل بعضه، ولأن هذا الحالف قصد منع كل واحدة من المرأتين من دخول الدار، وفعل مخرج يمينه وحنثه فيهما بطلاقهما، فمن حنث في شيء من يمينه، فإنما يجنث بطلاقهما جميعًا.

<sup>(\*)</sup> ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ١٥/١٥.

ووجه الرواية الثانية أن الفعل الذى اقتضت يمينه المنع منه إنما هو دخول الدار، وقد وجد جميعه، ولم تقتض اليمين استيعاب طلاقهما بدخول واحدة منهما لأن ما يجب به العموم والاستغراق، وإنما يقتضى أقل ما يقع عليه الاسم أو ما يعلم أنه قصده باليمين، والظاهر من هذا أنه إنما قصد منع كل امرأة من دخول الدار، وأقسم على ذلك بطلاقهما.

ووجه رواية المدونة أن يمينه إنما اقتضت أن لا تدخل زوجتاه الدار، ومن ذلك منعتمه يمينه، ولم يوجد ذلك بدخول إحداهما، فلم يحنث في شيء من يمينه.

قَالَ مَالِك: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى نَذْرِ الْمَرْأَةِ إِنَّهُ حَائِزٌ عليها بِغَـيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، يَحِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَيَشْبُتُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِى جَسَدِهَا، وَكَـانَ ذَلِكَ لاَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا، فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ.

الشرح: وهذا كما قال أن نذر ذات الزوج لازم لها، فإن كان ذلك بغير إذن زوجها، فإن ذلك على ضربين، ضرب يتعلق بالمال، وضرب يتعلق بالجسد. فأما ما تعلق بالمال، فلا يخلو أن تقتصر به على الثلث، فما دونه أو تزيد على ذلك، فإن اقتصرت على الثلث فما دونه، فلا اعتراض فيه للزوج لأن كل حر حجر عليه في الصدقة بماله دون المعارضة فيه لحق غيره، فإنه يجوز تصرفه في ثلثه، ولا تجوز له الزيادة على ذلك كالموصى، ولأنه لا خلاف أن لها أن تتصدق باليسير.

وإذا احتجنا إلى الفرق بين اليسير والكثير، فالحد في ذلك ما ورد به الشرع من الثلث، وما زاد على ذلك، فالمرأة ممنوعة منه لتعلق حق الزوج بمالها، يدل على ذلك ما روى عن النبي في أنه قال: «تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك» (١). فإذا كانت إنما تنكح لمالها، لم يكن لها بعد أن زيد في صداقها من أجله أن تتلف جميعه وتهبه غيره.

مسألة: فإن زادت فى ذلك على الثلث كان للزوج الرد، خلافًا لأبى حنيفة والشافعي لما قلناه من أنها إذا زادت على الثلث، فهسى متعدية فى ذلك على الزوج، فيحب أن يرد تعديها، وما كان من الثلث، فأقل فليست بمتعدية فيه لما ذكرناه، فلذلك لم يرد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ۰۹۰. مسلم حديث رقم ۱۶۶۳. النسائى فسى الصغرى حديث رقم ۳۲۳. أبو داود حديث رقم ۲۰۶۷. أبر ماحه حديث رقم ۱۸۵۸. أحمد فى المسند حديث رقم ۹۲۳۷.

فرع: إذا ثبت أن له الرد، فهل له رد ذلك كله أم رد ما زاد على الثلث منه؟ المشهور من مذهب مالك، وهو قول ابن القاسم أن له رد جميعه وقال ابن الماحشون: إنما يرد ما زاد على الثلث إلا في العتق، فإنه يرد جميعه لما فيه من عتىق البعض من غير تقويم.

وجه القول الأول أن الزوجة إذا زادت في هبتها كانت متعدية، ولم يختب التعدى عما زاد على الثلث بل اختص بالجميع، فوجب أن يرد جميعه؛ لأنها ممنوعة منه لحق الغيير مع بقاء المال على ملكها كالمفلس، وبهذا فارق الوصية، فإن الموصى يمنع من الزيادة على الثلث مع خروج المال عن ملكه، فلذلك رد إلى الثلث.

ووجه القول الثانى أن كل من له التصرف في ثلثه، فإنه يرد مَا زاد عليــه كــالموصى، وهو أقيس وأجرى على الأصول.

فرع: وإذا قلنا إن للزوج الرد أو الإجازة، فهل ذلك موقوف على الإحازة أو الـرد؟ قال أصبغ: هو على الإجازة حتى يرده. وقال مطرف وابن الماجشون: هو مـردود حتى يجيزه الزوج.

وجه القول الأول أن ذلك ما للزوجة، وهي جائزة الأمر، فما أوجبته في مالهـا فهـو جائز.

ووجه القول الثاني أن ذلك ممنوع لحق الزوج، فلم يجز منه شيء إلا بإحازته.

مسألة: وإذا شهد الزوج قبل يمينها أنها متى حلفت فى كذا وحنثت، فقد أحزت ما حلفت به، لم يلزمه ذلك، ولو أشهد بذلك بعد يمينها وقبل الحنث، لزمه ذلك، ولم يكن له الرجوع فيه، قاله مطرف وابن الماحشون وأصبغ.

ووجه ذلك أنه إذا أشهد بذلك قبل يمينها، فقد أشهد قبل سبب الوجوب عليها وعليه من ترك الإعراض في شيء قبل وجوبه أو وجود سبب وجوبه، لم يلزمه ذلك.

ووجه ذلك ما قاله من أن الاعتبار بحال الحنث دون حال اليمين.

فصل: وأما ما يتعلق بجسدها كالصلاة والصيام والحج، فإنه على ضربين، أحدهما: أن يضر بالزوج ككثير الصيام والحج. والثانى: لا يضر به كصلاة ركعتين وصيام يوم، ٠٠٦ ..... كتاب النذور والأيمان

فإن كان ذلك يضر بزوجها منعها منه؛ لأن حقه قد تعلق بالاستمتاع بها، فليس لها أن تأتى بما يمنع منه، ولكن ذلك يبقى بذمتها حتى تحد إلى أدائه السبيل، وإن كان ذلك مما لا يضر بالزوج كان لها تعجيل فعله، ولم يكن للزوج منعها منه، والله أعلم وأحكم.

\* \* \*

## العمل في كفارة الأيمان

١٠٧٢ - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِيمِين، فَوَكَّدَهَا ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسُوةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَمَنْ حَلَفَ بِيمِين، فَوَكَّدَهَا ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ مِنْ حَلَفَ بِيمِين، فَلَمْ يُوَكِّدُهَا ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ مِنْ حَنْفَ مِنْ لَمْ يُجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ.

الشرح: قوله: «من حلف على يمين فأكدها» (١) يحتمل أن يريد بتأكيدها تكرار وصف الله تعالى بصفاته مثل أن يقول: بالله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيسم السميع العليم العزيز الحكيم، ويحتمل أن يريد تأكيدها بتكرارها مرارًا، ولعله كان يعتقد الأمرين جميعًا، فكان يرى في تأكيدها أن يأخذ ذلك بأرفع الكفارات، وهو العتق، أو يرفع عن أدنى الكفارات الذى هو الإطعام إلى ما هو أرفع، وهو الكسوة والإطعام، وإنما ذلك من عبد الله بن عمر في التأكيد على وجه الاستحباب، والله أعلم. وأما كفارة اليمين، فإنها على التحيير بين الرقبة والإطعام والكسوة، فمن لم يجد شيئًا من ذلك صام.

۱۰۷۲ - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/١٠. ومعرفة السنن والآثار ٦٧/٣. الشافعي في الأم ٧٧/٧. ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٩٢. المحلي ٥٣/٨. كشف الغمة ١٩٢/٢.

<sup>(</sup>١) قال في الاستذكار ١٥/٨٠: لم يذكر مالك عن نافع في حديثه هذا عن ابن عمر ما التوكيد وقد ذكره غيره. ذكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر إذا حلف أطعم عشرة، وإذا وكد أعتق. فقلت لنافع: ما التوكيد؟ قال: ترداد الأيمان في الشيء الواحد. وذكر عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، قال: كان ابن عمر إذا وكد الأيمان، وتابع بينها في بحلس، أعتى وقبةً. قال: وأخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مثله. قال أبو عمر قد بان لك ذا، والتوكيد عنده التكرار وعتقه في التوكيد استحباب منه واختيار كأن يأخذ به في خاصة نفسه، بدليل رواية بحاهد عنه وغيره في تكرار اليمين، ولذلك لم يذكره مالك في الباب الأول، والله أعلم.

والأصل فى ذلك قوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارت إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم المائدة: ٨٩].

مسألة: وصفة الرقبة أن تكون مسلمة كاملة الرق، وتأخرت مسائل من هذا الباب إلى الظهار.

مسألة: وأما سلامة الخلقة، فإن النقص على ضربين، نقص من ظاهر حسمه، ونقص من منافعه، قال شيو حنا العراقيون: إنه إذا كان على صفة يمكنه معها التصرف الكامل والتكسب غالبًا، فإنه يجزئ مثل أن يكون مقطوع الأنملة.

قال ابن حبيب: يجوز الجدع الخفيف أو الصمم الخفيف، أو العرج الخفيف، وذهاب الضرس وإن اسودت. ووجه ذلك ما قدمناه.

مسالة: فأما أقطع اليد أو أقطع الرجل أو الأشل أو الأعمى أو المقعد أو الأحرس، فإنه لا خلاف في المذهب أنه لا يجزئ شيء من ذلك، فإن كان أراد بالخرس البكم، فذهب ابن القاسم إلى أنه لا يجزئ وسيأتي ذكره بعد هذا، وإن كان أراد بالخرس تغيير عارج الحروف، فإن كان ذلك شديدًا يعسر فهمه غالبًا، فإنه مؤثر في تصرفه، فلذلك منع الإجزاء.

مسألة: ولا يجزئ من الأمراض به جنون مطبق أو جدام أو فالج أو سل أو رمد أو برص فاحش. قال ابن الماحشون في المبسوط. لا يجزئ الأبسرص، وقال ابن الماحشون في الواضحة: إلا البرص الخفيف. قال أشهب: أو المريض الذي ينازع أو المقطوع الإبهامين.

قال القاضى أبو محمد: من اليدين والرحلين، فهذا كله لا يجزئ؛ لأن هذه معان تمنع التصرف والتكسب، وهي من المعانى التي لا يرجى برؤها. وأما المريض الذي به الحمى أو الرمد أو الظفر، فإنه يجزئ لأن هذه المعانى وإن كانت الآن تمنع التصرف والتكسب، فإنها معان يرجى زوالها. قال ابن الماحشون في الواضحة. يجوز عتق المريض إلا الذي ينازع.

واختلف قول مالك في الأعرج فقال مرة. يجزئ. وقال مرة: لا يجزئ، ثم رجع إلى أنه إن كان عرجًا حفيفًا أجزأ. وقال أبو حنيفة: يجزئ أقطع اليد والرجل.

٥٠٥
 والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ﴿فتحريس رقبة ﴾ [النساء: ٩٢] وإطلاق الاسم

يقتضى السلامة.

ودليلنا من جهة القياس أن هذا نقص يمنع التصرف التام، فوجب أن يمنع الإجزاء كما لو كان مقطوع الرجلين.

مسألة: واختلف في الخصى، فقال ابن القاسم: لا يجزئ. وقال أشهب: يجزئ.

وجه القول الأول أنه ناقص الخلقة كالأعور والأشـل. ووجـه القـول الشـانى أن هـذا نقص لا يؤثر في عمله وتصرفه كالفحج، وأيضًا فإنه أغلى ثمنًا من غيره.

مسألة: اختلف في أقطع الإبهام الواحدة، فقال ابن القاسم في المدونة: لا يجزئ، وكذلك قال في المقطوع الإصبع والإصبعين، وقال غيره: يجزئ مقطوع الإصبع.

واختلف قول ابن القاسم في ذلك في المبسوط فقال مرة: يجزئ مقطوع الإصبع. وقال مرة: لا يجزئ مقطوع الإصبع.

مسألة: واختلف في العور، فقال مالك والمصريون: يجزئ. وقال عبد الملك: لا يجزئ. وهو قول مالك في المبسوط.

وجه قول مالك أن العين الواحدة تقـوم مقـام العينـين أو قـرب ذلـك، فكـان كمـن بعينيه ضعف. ووجه قول مالك أن نقصه ما يجب به نصف الدية كأقطع اليد.

مسألة: واختلف في الأصم، فقال مالك: لا يجزئ. وقال أشهب: يجزئه.

وجه قول مالك ما احتج به القاضي أبو محمد من أنه نوع منفعة كاملة يضر بالعمل، ويجب فيها الدية الكاملة كالعمي.

ووجه قول أشهب ما قاله القاضى أبو محمد أيضًا من أن ذهاب السمع لا يضر بالعمل ولا بالتصرف كبير إضرار؛ لأن أكثر ما فيه صعوبة فهمه للكلام، وذلك يوصل إليه ما يقوم مقامه من الإشارة، ومن يتعذر عليه فهم الكلام لعجمته أو لبعد فهمه يجزئ، ففي مسألتنا مثله.

مسألة: وأما المقطوع الأذنين، فقال ابن القاسم في المدونة: لا يجزئ. قال القاضي أبو محمد: خلافًا لأصحاب الشافعي.

والدليل على ذلك أن فيهما منفعة، وهي حوش الصوت إلى السمع ودفع الضرر عنه

مسألة: والبكم يمنع الإحزاء، قال ابن القاسم في المبسوط: لا يجزئ الأحرس في شيء من الكفارات، وذلك حلاف للشافعي. قال القاضي أبو محمد: وإن كان معه صمم فهو أبين؛ لأن فقد الكلام يجرى بحرى فقد البصر واليد والرحل؛ لأنه يضر بعمله وينقص تصرفه ويضعف فهمه وإفهامه.

مسألة: ولا يجوز الذى ذهب حل أسنانه، فإن ذهب أقلها، فإنه يجزئ. قال ابن القاسم فى الواضحة: وتأخرت مسائل من هذا الباب إلى الظهار وإلى العتق، وبالله التوفيق.

مسألة: ومن ابتاع أمة، فأعتقها عن واجب ثم ظهر بها حمل، فلا تحزئ، قاله في العتبية، وله أن يرجع بقيمة العيب.

قال مطرف وابن الماحشون: ولا يجزئ عتق العبد الآبق إلا أن يوجد بعد العتق سليمًا، ويعلم أنه كان يوم عتقه صحيحًا. فأما إن كان يوم على ألا شم صح. أو صحيحًا ثم اعتل، لم يجزه حتى يكون صحيحًا في الحالين. قال أصبغ: وروى أكثره عن ابن القاسم.

ومعنى ذلك كأن يكون المرض مما يمنع الإحزاء. وأما إن كان مريضًا لا يمنع الإجزاء، فإنه يجزئ. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يجزئ عتق المريض.

فصل: وقوله: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» يريد من لم يجد شيئًا مما ذكر فوق هذا، فإنه ينتقل إلى الصيام، ولا يجزئه الصوم مع وجود رقبة أو كسوة أو إطعام. وقد روى ابن المواز عن مالك: لا يصوم الحانث حتى لا يجد إلا قوته، ويكون في بلد لا يعطف عليه فيه.

وروى ابن مزين عن ابن القاسم: إن كان له فضل عن قوت يومه أطعم إلا أن يخاف الجوع، وهو في بلد لا يعطف فيه عليه، ويعتبر في ذلك أن يجد فضلا عن قوت يومه الذي ذكر ما يعتق فيه رقبة كاملة أو يكسو الكسوة التي تجزئه أقل ما يجزئ من إطعامهم، فإن قصر ما عنده عن ذلك فليس بواجد ويجزئه الصيام.

ووجه ذلك أن وجود ذلك معتبر بوجود العين التي يخرجها، وذلك لا يصـح عدمـه.

مسألة: والاعتبار في ذلك بحال التكفير دون حال اليمين وحال الجنث، وإن كان حين اليمين معسرًا ثم أيسر قبل أن يشرع في التكفير لم يجزه الصيام لأنه الآن واجد للعتق أو الإطعام، فإن تلبس بالصوم ثم أيسر أجزأه أن يتمادى على صومه لأنه قد تلبس بالصوم.

مسألة: فإن كان موسرًا يوم الحنث، فترك التكفير حتى أعسر فصام ثم أيسر، فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم: أنه يعتق، قال: ولم أسمعه من مالك. والمشهور عن مالك أنه يجزئه.

وجه القول الأول عندى الاستحباب. والمشهور من قـول مـالك وأصحابه الاعتبـار بحالة التكفير كمن يتمكن من الصلاة في أول الوقت، فلم يؤدها حتى مرض، فلم يقـدر على القيام أنه يجزئه أن يصلى حالسًا ولا قضاء عليه، وإن أطاق بعد ذلك القيام.

مسألة: وإذا أذن السيد لعبده أن يكفر بالإطعام فصام، فهل يجزئه؟ قبال ابن حبيب: لا يجزئه لأنه بالإذن خرج عن أن يكون من أهل الصيام وفي المدونة: أنه يجزئه وضعف إذن السيد في ذلك.

١٠٧٣ - مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ، وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَعْطَوْا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدِّ الأَصْغَرِ وَرَأَوْا ذَلِكَ مُحْزِئًا عَنْهُمْ.

الشرح: قوله: «أدركت الناس» يحتمل أن يريد بالمدينة لأنها داره، وبها كان علماء الصحابة الذين أدركهم، وأشار إليهم بقوله: «أدركت الناس يعطون في كفارة اليمين بالمد الأصغر» يريد مد النبي الله أصغر من مد هشام، وإنما عندهم بالحجاز مدان مد النبي الله وهو أصغرهما، ومد هشام وهو أكبرهما.

وقد اختلف أصحابنا في مقداره بمد النبي فلل والصحيح أنه مدان، وسيأتي ذكره في الظهار إن شاء الله تعالى والإطعام في كفارة اليمين مد بمد النبي فلل وهذا في المدينة لضيق أقوات أهلها. واختار أشهب بمصر مدًا وثلثًا.

١٠٧٣ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٩٣.

واختار ابن وهب مدًا ونصفًا لكل مسكين لسعة الأقوات بها. قال ابن المواز: ولو أخرج بها مدًا، أجزأه. وقال أبو حنيفة: لا يجزئه أن يطعمهم أقل من نصف صاع لكل مسكين من الحنطة والشعير والتمر صاع، وإن غداهم وعشاهم أجزأه.

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ﴿فَكَفَارِتُهُ الطّعامِ عَشَرَةُ مَسَاكِينَ مَن أُوسِطُ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُم ﴾ [المائدة: ٨٩] ومحال أن يكون بالمدينة مدان وسط شبع الأهل لاسيما على قول أبى حنيفة: إن المد رطلان.

مسألة: قال ابن المواز: وإن غدى المساكين وعشاهم الخبز والإدام، أحرأه. قال ابن حبيب: حتى يشبعوا ولا يغديهم الخبز، ولكن بإدام من زيت أو لبن أو قطنية أو لحم أو بقل. قال ابن عباس: أعلاه اللحم، وأوسطه اللبن، وأدناه الزيت.

قال ابن حبيب: ولا يجزئه أن يغدى الصغار ويعشيهم، ولكن إن أعطاهم، فليعطهم ما يعطى الكبار، ويجزئه أن يعطى الصغير من الطعام المصنوع مثل ما يأكل الكبير. قال ابن المواز: إذا كان فطيمًا.

ومعنى ذلك أنه إذا كان يرضع لم يتغذ الطعام المصنوع، ولا يتأتى بيعه في الأغلب، فكان حكمه أن يدفع إليه حنطة يتأتى له بيعها وانتفاعه بها في غير القوت أو ادخارها إلى أن تضاف إلى مثلها.

فصل: وقوله: «اعطوا مدًا من حنطة» نص منه على تجويز إخراج الحنطة فى ذلك، ولا خلاف فيه، والذى يخرج فى ذلك من الطعام ما يقتاته الناس غالبًا، ولا يستعمل غالبًا إلا على وجه القوت كالقمح والشعير والسلت والدخن والأرز والذرة.

فأما القمح فمن أخرجه أجزأه لأنه أفضل ما يتقوت. وأما الشعير فإن كان يأكل الشعير وقوت الناس القمح، فإن كان ذلك لفقر أجزأه؛ لأنه قوته على الحقيقة، وإن كان ذلك لبحل، وهو يقدر على الحنطة لم يجزه إلا الحنطة، حكاه ابن حبيب عن أصبغ.

ووجه ذلك أن بخله لا يخرجه عن أن يكون من أهل التقوت بالخنطة بعادة البلد وحاله التي تحتمل ذلك. وقال ابن المواز: يخرج مما يأكل ومما يفرض على مثله، وإذا كان يأكل الشعير فليطعم منه ولا يجزئه الذرة إلا أن يكون هو أكله.

وقال ابن الماحشون في الفطر: يخرج من حل عيش البلد، فإن كانوا يريدون بذلك إذا وافق قوت المحرج قوت المحرج قوت المحرج قوت البلد، فهو خلاف، والأول أظهر.

فرع: فإذا قلنا يخرج شعيرًا، فقد قال ابن المواز: يطعم منه في الكفارة قدر مبلغ شبع القمح.

فرع: فإن تقوت الحنطة وأهل البلد يقتاتون الشعير، لم يجزه أن يخرج الشعير، رواه ابن حبيب عن أصبغ.

مسألة: ولا يخرج السويق في الكفارة، قاله ابن حبيب عن أصبغ. ووجه ذلك أنه قـد عدل به عن وجه ما يتقوت عليه غالبًا كما لو اتخذ منه العصيد.

مسألة: وأما الدقيق فإنه يجزى إذا أعطى منه قدر ربعه، وكذلك الخبز فسى الكفارات التي يطعم فيها، قاله ابن حبيب عن أصبغ.

ووجه ذلك أنه لم يخرجه عن وجه الاقتيات المعتاد، ولـ و أطعـم هـذا المقـدار لأجـزأه غير أن ابن حبيب روى عن أصبغ: لا يجزئه أن يطعمهم الخبز قفارًا.

ومعنى ذلك أن لا يستوعب مقدار المد من الخبز. وأما إذا أطعمهم بإدام، فإنما يلزمه أن يشبعهم للغداء والعشاء، فإن استوعبوا ذلك، وإلا فقد أجزأه ما أكلوا، والله أعلم.

مسألة: ولا يخرج التين ولا القطنية، وإن كان عيش قوم، وهذا مبنى على أنه ليس بقوت عنده أو على أنه ليس بقوت معتاد ولا شائع في البلاد. وقد استوعبت الكلام في هذا في زكاة الفطر بما يغنى عن إعادته، ولم أر أصحابنا يفرقون بينهما بل ظاهر مسائلهم يقتضى المساواة، والله أعلم.

قَالَ مَالِك: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى الَّذِى يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِالْكِسْوِوَةِ أَنَّهُ إِنْ كَسَا الرِّحَالَ كَسَاهُنَّ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ وَرْعًا وَحِمَارًا، وَإِنْ كَسَا النِّسَاءَ كَسَاهُنَّ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ وَرْعًا وَحِمَارًا، وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يُحْزِئُ كُلا فِي صَلاتِهِ.

الشرح: وهذا كما قال أن المكفر عن يمينه إن اختار أن يكفر بالكسوة، فإنه إنما يكفر بالكسوة، فإنه إنما يكفر بما يصلى فيه، فقال في الرجال: ثوبًا ثوبًا وذلك يكون على ضربين، أحدهما: القميص الذي يستر العورة والجسد، وهذا يشتمل على فرض لباس الصلاة و فضله.

وإن أعطاه إزارًا، فقد قال ابن حبيب: يعطيه إن شاء قميصًا، وإن شاء إزارًا يبلغه أن يلتحف به مشتملاً، وهذا على معنى القمص أيضًا. وأما الإزار الذي يمكن الاشتمال به، ولكن يمكن أن يتزر به، فلم أر فيه لأصحابنا نصًا، والأظهر عندى أنه لا يجزى؛ لأنه لا ينطلق عليه اسم كسوة.

مسألة: وأما المرأة، فنص أصحابنا على أنه يكسوها قميصًا وخمارًا؛ لأنه لا تجزئها الصلاة أقل من ذلك.

فرع: ومن النساء الطويلة والقصيرة، فيحزى بعضهن من القمص في الصلاة لقصرها ما لا يجزى بعضهن لطولها، والذي عندي أنه إنما يعطى كل واحدة منهن ما يستر عورتها في صلاتها.

فرع: وإذا كانت المرأة صغيرة، فقد روى عيسى عن ابن القاسم: إن كسا صغار الإناث، فليعطهن درعًا وخمارًا، والكفارة واحدة لا ينقص منها لصغير ولا ينزاد لكبير.

روى ابن الموازعن أشهب: أنه تعطى الصبية التي لم تبلغ الصلاة الدرع دون خمار، فإذا بلغت الصلاة أعطيت الدرع والخمار. وقال ابن حبيب: يعطى صغار الإناث ما يعطى الرحال قميصًا كبيرًا.

وجه القول الأول أن هذا مال يخرج في الكفارة يعتبر فيه القدر، فوجب أن يكون مقدارًا، حق الصغير فيمه كحق الكبير. أصل ذلك الإطعام. ووجه القول الثاني أن الكسوة معتبرة بحال من تدفع إليه، ولذلك فرق بين الرجل والمرأة ولا يفرق بينهما في الإطعام، وقد يفرق بين المساكين في الإطعام إذا غدوا وعشوا، فإن كل واحد منهم يأكل شبعه سواء زاد على المد أو نقص منه.

مسألة: وإن كسا صبيًا صغيرًا، فقد قال ابن حبيب: يعطى كل صغير مثل كسوة الكبير، وقاله ابن المواز. وقد روى ابن المواز عن ابن القاسم: أنه لم يعجبه كسوة الأصاغر بحال، وكان يقول: من أحذ منهم بالصلاة، فله أن يكسوه فميصًا مما يجزئه، فعلى هذا يعطى الصغير الذى بلغ حد الأمر الذى بلغ فى الصلاة قميصًا يجزيه فى الصلاة، وهو دون قميص الرحل، فالأظهر عندى أن يكون ذلك حد أقل ما يعطى من صغر ممن يكسى على هذه المقالة ممن أمر بالصلاة من الرحال والنساء.

مسألة: وإذا كفر بالكسوة أو الإطعام، فالمختار أن تكون الكفارة كلها كسوة أو

وجه القول الأول أن جميع ما أخرجه مصروف إلى المساكين، فإذا كان مما يجـزى الكفارة منه بانفراده جاز أن يجمع إلى ما يجـزى منـه. أصلـه إذا كـانت طعامـا كلهـا أو كسوة كلها. ووجه القول الثانى أن الكفارة لا تصح من جنسين كالكسوة والعتق.

١٠٧٤ – مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ مِسْ حِنْطَةٍ، وَكَانَ يَعْتِـقُ الْمِـرَارَ إِذَا وَكَـدَ الْيَمِينَ.

فصل: وقوله: «وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين» يقتضى أن ذلك كان يتكرر، وذلك حائز في الحنث في اليمين والتكفير. والأصل في ذلك ما روى عن أبني موسى الأشعرى أن النبي الله قال: «وإني والله إن شاء الله أحلف على يمين فأرى غيرها حيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير» (١).

وما روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لأن يلج أحدكم بيمينـه في أهلـه آثـم له عند الله من أن يعطى كفارته التي افترض الله عليه (٢٠).

مسألة: فإن تكررت الأيمان وتكرر الحنث فيما جاز له أن يعتق في بعضها ويطعم في بعضها ويطعم في بعضها وللكسوة، في بعضها ويكسو في بعضها إلا أن يكون العتق عن كفارة مفردة، وكذلك الكسوة، وقد تقدم ذكره، فإن أطعم في يوم واحد عن كفارتين فأطعم عشرين مسكينًا عن كفارتين أجزأه، ما لم ينو أن يكون كل مسكين أعطاه عن كفارتين.

١٠٧٤ – ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٩٣.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ۷۱٤٦، ۷۱٤٧. مسلم حديث رقم ۱٦٥٢. الترمذى حديث رقم ۱٦٥٢. الترمذى حديث رقم ۳۷۹۱، ۳۷۹، ۳۷۹۱، ۳۷۹۱. أبو داود حديث رقم ۳۲۷۷، ۳۲۷۹، ۴۲۷۹، ۲۰۰۹، ۲۰۰۹، ۲۰۰۹، ۱۵۰۸، المدارمى حديث رقم ۲۲۲۷، ۲۳۵۹، ۲۳۵۹. الدارمى حديث رقم ۲۳۶۲.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البحاري حديث رقم ٦٦٢٥. مسلم حديث رقم ١٦٥٥. أحمد في المسند حديث رقم ٢٧٤٢٧. ابن ماجه حديث رقم ٢١١٤.

وكذلك لو اعتق وأطعم وكسا وعليه ثلاث كفارات أجزأه، ما لم ينو أن يكون كل شيء من ذلك عن جميع الكفارات؛ لأنه إذا لم ينو ذلك لم تنصرف كفارة كل واحدة إلا إلى يمين، ولا يلزمه التعيين أن تكون كل كفارة ليمين معينة بل يجزئه أن يكفر واحدة من أيمانه إذا كان عليه أيمان حنث فيها وإن لم يعينها.

مسألة: فإن أطعم عشرة مساكين مدًا مدًا عن كفارة، ثم أعاد عليهم عن كفارة أخرى، فقد كره مالك ذلك، فقال: لا يفعل إلا بعد أيام. وقال ابن القاسم: إن أطعمهم بعد أيام أجزأه، وكذلك إن كساهم بعد أن عروا من الكسوة الأولى. انتهى.

## \* \* \*

## جامع الأيمان

١٠٧٥ - مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ اللَّهِ ﷺ الْمُولُ اللَّهِ ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ اللَّهِ ﷺ الْمُن الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، وَهُو يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، وَهُو يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ أَقْ اللَّهِ اللَّهُ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتُهُ.

الشرح: قوله على: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم، تخصيصان للنهى بالحلف بالآباء، أحدهما: لكثرة استعمال العرب له، فقصد إلى النهى عنه. والثانى: أنه هو الذى سمع فل من عمر رضى الله عنه، وهو مما لا يجوز، فقصده بالنهى، ثم عم بعد ذلك النهى عن الحلف بغير الله، وقصر الحلف عليه تعالى، فقال: «من كان حالفًا

۱،۷٥ - أحرجه البخارى في الأيمان والنذور ٢١٥٥. ومسلم في الأيمان ٢١٠٥. والترمذي في النذور والأيمان ٢٠٥٣. والنسائي في الأيمان والنذور ٢٠٧٦، ٣٧٠٠، ٣٧٠٠، وابن ماجه في الكفارات ٢٠٨٥، وبن ماجه في الكفارات ٢٠٨٥، وفي مسند العشرة المبشرين بالجنة ٣٣٠، مسند المكثرين من الصحابة ٢٩٢٤، ٢٠٣٠، وفي مسند العشرة المبشرين بالجنة ٣٣٠، مسند المكثرين من الصحابة ٢٩٤٤، ٢٠٣٠، وفي مسند العشرة المبشرين بالجنة ٣٣٠، مسند المكثرين من الصحابة ٢٩٤٤، ٢٠٣٠، والحاكم ٢٨١٠، ٥٠٠٥، ٣٣٥، ٧٧٤، ٩٩٧٠، ٢٠٠٠. والحاكم ٢٨/١، عن عمر. والبيهقي في السنن ٢٨/١٠ عن عمر. والبيهقي في السنن ٢٨/١٠

قال ابن عبد البر فى التمهيد ٣٨٤/٦: هكذا رواه مالك وغيره، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي هذه النبي هذه النبي هذه المناسبة واحد. وكذلك رواه الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر، وزاد: قال عمر: فوالله ما حلفت بها. ذاكرا ولا آثرا.

فليحلف بالله أو ليصمت « فخير بين الحلف والصمت وذلك يتضمن المنع من الحلف بغير الله؛ لأنه ليس من جملة المباح الذي هو خير فيه بل ما تقدمه عن أن يحلف حالف بأبيه، دليل على أنه لم يبح غير ما خير فيمه من الحلف بالله خاصة فمن تعداه، فلا يتعداه إلا إلى الصمت.

وعلى هذا جماعة المسلمين امتثالاً لأمر النبى الله فلا يجوز لأحد أن يحلف بالشمس ولا بالقمر ولا بالنجوم ولا بالسماء ولا بالأرض ولا بشيء من المخلوقات ومن حلف بذلك فقد أثم، ولا شيء عليه.

وقد روى عن عبد الله بن عباس أنه قبال: لأن أحلف بالله فبآثم أحب إلى من أن أظاهر. وروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى من أحلف بغيره صادقًا.

فإن اعترض معترض بما جاء من ذلك في القرآن من قوله تعالى: ﴿والسماء ذات البروج﴾ [البروج﴾ [البروج؛ ١] ﴿والسماء والطارق؛ ١] ﴿والشمس وضحاها﴾ [الشمس: ١] ﴿والليل إذا يغشى ﴾ [الليل: ١] وبغير ذلك، ففيه قولان، أحدهما: أن تقدير ذلك ورب الشمس وضحاها، ورب السماء والطارق. والثانى: أنه تعالى يختص بذلك لأن له أن يقسم بما شاء لأنه معبود، وقد أعلمنا النبي الله أن ذلك محظور علينا، فلا يجوز لنا القسم بشيء من ذلك.

مسألة: ومن حلف باللات والعزى أو بالطواغيت، فقد أثم ولا كفارة عليه إن حنث. وقال أبو حنيفة والثورى: عليه كفارة يمين.

والدليل على ما نقوله ما روى حميد بن عبد الرحمـن بـن عـوف عـن أبـى هريـرة أن رسول الله على ما نقوله ما روى حميد بن عبد باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومـن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق (١٠).

وما روى أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاری حدیث رقم ۱۵۶۰، ۲۲۰۱، ۲۳۰۱، ۲۲۰۰. مسلم حدیث رقم ۱۲۵۷. الترمذی حدیث رقم ۱۷۷۵. أبو داود حدیث رقم ۳۷۷۵. أبو داود حدیث رقم ۳۲۲۷.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري حديث رقم ١٣٦٤، ١٠٥. مسلم حديث رقم ١١٠. المترمذي=

كتاب النذور الأبمان ......

معناه والله أعلم، معتقدًا لذلك، ولذلك أمر من حلف باللات والعزى وأظهر حلفًا ظاهره الكفر أن يعاود بالتهليل، ولفظ التوحيد الذى ينفى الكفر والظاهر من هذا موجب قوله دون غيره؛ لأنه لو وجبت عليه الكفارة لقرن الأمر بها بالأمر بكلمة التوحيد.

١٠٧٦ - مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ يَقُولُ: ﴿ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ ﴿ .

الشرح: قوله على الله القلوب على سبيل القسم ويقتضى ذلك أنه كان يكثر القسم به ولعله الله كان يواظب على ذلك تنبيهًا على ما ينفرد به تعالى من تقليب القلوب من الرضا بالشيء إلى الكراهية، ومن العزم على الفعل إلى العزم على الترك.

وفى ذلك معنى آخر، وهو أنه يجوز الحلف فى أسماء الله وأوصافه بغير الله، فيجوز أن يحلف الحالف فيقول: لا وخالق الخلق، وباسط الرزق، ومدبر الأمور، وفالق الإصباح، وجاعل الليل سكنًا، وما جرى بحرى ذلك.

١٠٧٧ – مَالِك، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنْهُ

=حدیث رقم ۱۰۶۳. أبو داود حدیث رقم ۳۲۵۷. ابن ماحه حدیث رقم ۲۰۹۸. النسائی فی الصغری حدیث رقم ۳۸۱۳. أحمد فی المسند حدیث رقم ۱۰۹۰۰.

1 · ٧٦ - أخرجه البخارى في القدر حديث رقم ٢٦١٧، وفي النذور والأيمان حديث رقم ٢٦٢٨، وفي النور والأيمان حديث رقم ١٥٤٠. النسائي وفي التوحيد حديث رقم ١٥٤٠. النسائي في الصغرى كتاب الأيمان والنذور حديث رقم ٣٧٦١. أبو داود في الأيمان والنذور حديث رقم ٣٢٦٣. أحمد في المسند حديث رقم ٤٧٧٣، ٥٣٤٥، ٢٠٧٤. الدارمي في النذور والأيمان حديث رقم ٢٣٥٠.

۱۰۷۷ – أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور ۲۸۸۰، الأطعمة ۳۳۱۹. وأحمـد في مسـند المكيـين ۱۰۱۹، ، ، ۱۰۱۰، والدارمي في الزكاة ۹۹، الصوم ۱۲۰۸.

قال ابن عبد البر فى التمهيد ٣٩٢/٦ هذا الحديث فى الموطأ عند يحيى وطائفة من رواته، منهم: ابن القاسم، وروته طائفة منهم التنيسى عبد الله بن يوسف فى الموطأ عن مالك: أنه بلغه أن أبا لبابة حين تاب الله عليه... الحديث. لم يذكر عنمان بن حفص ولا ابن شهاب، وليس هذا الحديث فى الموطأ عند القعنبى ولا أكثر الرواة. ورواه العقبلى عن يحيى بن أيوب، عن ابن بكير، عن مالك، عن عمر بن حفص بن عمر بن حلمة، عن ابن شهاب: أن أبا لبابة حين تاب الله عليه... فذكر الحديث. هكذا قال فيه العقبلى: عسن يحيى بن أيوب، عن ابن بكير عمر بن حفص، وأدخله فى باب عمر من تاريخه الكبير، وهذا غلط فاحش، عن ابن بكير عمر بن حفص، وأدخله فى باب عمر من تاريخه الكبير، وهذا غلط فاحش،

مَلْغَهُ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهْجُرُ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، وَأُحَاوِرُكَ، وَأَنْحَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولُ اللَّهِ فَيَهَا الذَّنْبَ، وَيُحْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ النَّلُثُ».

الشرح: قوله: «إن أبا لبابة بن عبد المنذر قال حين تاب الله عليه: أهجر دار قومى التي أصبت فيها الذنب، على وجه المبالغة في الإقلاع عن الذنب وترك كل ما كان سببًا إليه، فقد يكون مقامه ببلده أو ماله بها من مال المساكين، والمال سبب ذلك الذنب، وقد يكون سببه بعده عن النبي على حين لم يجاوره فيعظه وينهاه ويعلمه، ولذلك قال: «وأجاورك».

فصل: وقوله: «وانخلع من مالى صدقة إلى الله ورسوله» يريد التقرب بذلك إلى الله تعالى والشكر له تعالى على توبته بعد تورطه في الذنب.

فصل: وقوله: «يجزيك من ذلك الثلث» ظاهره أنه قد كان التزم الصدقة بجميع ماله، ولذلك قال له: «يجزيك من ذلك الثلث» لأن هذا اللفظ إنما يستعمل فيما يلزم الإنسان فيه حكم، فيقال له: يجزيك من ذلك كذا، ولو كان أمرًا لم يلزمه بعد لقال: تصدق بثلث مالك وأمسك على نفسك الباقى ليكفيك عن الحاجة إلى الناس، كما قال سعيد بن أبى وقاص قلت: «يا رسول الله، أوصى بمالى كله؟ قال: لا، قلت: بالشطر؟ قال: لا، قلت: بالثلث؟ فقال الثان والثلث كثير أو كبير(۱)».

وقد اختلف العلماء فيمن حلف بصدقة ماله فحنث، فقال مالك: يجزئه من ذلك الثلث. وقال أبو حنيفة: يخرج جميعه من العين والحرث والماشية دون سائر ماله. وقال إبراهيم النحعى: يخرج جميع ماله، وإن ثبت حديث أبى لبابة، فإنه يتأول على أنه لم يكن أوجبه بعد، وأن معنى: يجزئك من ذلك الثلث، أنه يجزئك من غاية النهاية فيما يتقرب به إلى الله عز وجل، فإن إخراج الإنسان جميع ماله ابتداء، ويبقى عالمة ممنوع

<sup>-</sup> ولا يعرف عمر بن حفص بن خلدة في هذا الحديث ولا غيره، وإنما يعرف عمر بن خلدة حد عثمان شيخ مالك على ما قدمنا ذكره؛ فابن بكير وهم حين جعل في موضع عثمان، عمر، والعقيلي أيضا حهل ذلك، فأدخله في باب عمر، ولم يسين أمره، وليس هذا الحديث عند ابن بكير في الموطأ ولا أحد من رواة الموطأ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى حديث رقم ۲۷٤٢. مسلم حديث رقم ۱۲۲۸. الترمذى حديث رقسم ۲۱۱۲. النسائى فى الصغرى حديث رقم ۳۳۲۲. أجمد فى المسند حديث رقم ۲۸۶۴. أحمد فى المسند حديث رقم ۲۸۶۳.

منه، والأفضل له استبقاء أكثره بقوله تعالى: ﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومًا محسورًا ﴾ [الإسراء: ٢٩] وقوله تعالى: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا ﴾ [الفرقان: ٣٧] وهذا فيما يفعله الإنسان ابتداء، فأما ما قد التزمه، فإنه يلزمه كالطلاق، وهو ممنوع من إيقاع الثلاث، وإنما أبيحت له واحدة، فإن أوقع الثلاث لزمته.

وجه ما ذهب إليه مالك حديث أبى لبابة: «يجزئك من ذلك الثلث» وظاهره ما قلنا. ومن جهة المعنى أن استيعاب المال بالصدقة ممنوع، فوجب أن يؤثر هذا المنع فى العدول عنه، وأن لا يبطل فى الجملة لأن النقص لا يتناول البعض، فوجب رده إلى الثلث كالوصية.

هسألة: إذا قلنا إنه لا يجب عليه إخراج جميعه، فإنه يجزئه من ذلك الثلث، سواء كان ماله قليلاً أو كثيرًا، وبه قال الزهرى وقال ابن وهب: إن كان غنيًا، لزمه أن يخرج ثلث ماله، وإن كان قليل المال يجحف به إخراج ثلث ماله، أجزأه أن يخرج زكاة ماله، وإن كان فقيرا فكفارة يمين. وقال الشافعى: عليه على كل حال كفارة يمين.

والدليل على صحة ما نقوله أن همذا التزام لا ذكر فيه لليمين، ولا يصرف عن ظاهره للقربة، فلم تجب به كفارة يمين كما لو نذر صومًا أو صلاة.

مسألة: وهذا إذا علق الصدقة على جميع ماله، فإن علقها على جزء من جميع ماله، فإن عليه غرم جميع ذلك الجزء من ماله كقوله: الربع، أو النصف، أو التسعة أعشار، لزمه إحراج ذلك كله، ولم يقتصر منه على الثلث. وفي النوادر روى عن ابن وهب عن مالك: يقتصر من ذلك على الثلث.

وجه القول الأول أن حلفه بصدقة مالمه تناول لفظ المال على وجه عام، يحتمل التخصيص، وليس فيه دليل على الاستيعاب غير ما يقتضيه اللفظ، وإذا علقه بجنزء منه، فقد علقه على حزء مخصوص من الجملة، فكان ذلك دليلاً على أن المراد باللفظ بمنزلة التعين، والتعين أقوى في تعلق الأحكام به من المطلق.

ووجه الرواية الثانية أنه إخراج مال على وجه يمنع من استيعابه، ولا يمنع من أبعاضه، فوجب رده إلى الثلث كالوصية.

مسألة: ومن تصدق بشيء معين، وهو جميع ماله، فالمشهور من المذهب أنه يلزمه إخراج جميعه. وفي النوادر عن ابن نافع: يجزئه الثلث.

وجه القول الأول أن تعليق الأحكام بعين يقتضى من اختصاصها به ما لا يقتضيه تعليقها بلفظ عام، ألا ترى أن من أخبر لقد رأى بنى زيد، كان صادقًا إذا رأى بعضهم، ولو أراد بقوله ذلك التخصيص، وإذا قال: لم أرهم، وأراد بذلك جميعهم كان صادقًا، فإذا رأى بعضهم، وأراد الجميع تعلق الحكم بجميعهم فى تعليق الرؤية بجميعهم ونفيها عنهم، وإذا عين زيدًا اختص هذا الحكم به اختصاصًا لا يجوز غيره، ولا يحتمل من التخصيص ما احتمله عدم التغيير، فلذلك إذاحلف بصدقة ماله لم يلزمه إخراج ماله؛ لأن اللفظ يحتمل الجميع ويحتمل البعض، وإن كان فى الجميع أظهر وإذا عين عبدا أو ثوبا لزمه إخراج جميعه؛ لأن ما علق عليه الحلف معين لا يحتمل التخصيص، فلزمه لذلك إخراج جميعه.

ووجه الرواية الثانية أن الحلف بصدقة حميع المال يقتضى الـرد إلى الثلـث كمـا لـو حلف بجميع ماله.

مسألة: ومن حلف بصدقة عدد من ماله مثل أن يحلف بصدقة مائة دينار من ماله لزمه إخراج جميعها، وإن لم يف بها ماله بقى باقى ذلك فى ذمته دينًا عليه، رواه ابن حبيب عن مالك وأصحابه.

ووجه ذلك أن هذا نوع من التعيين ونجب استيعابه، ويجبب على روايـة ابـن وهـب وقول ابن نافع أن يرد في ذلك كله إلى ثلث المال ما لا يلزمه سواه، والله أعـلـم.

مسألة: ومن حلف بصدقة ماله مرة بعد مرة، فليس عليه إلا ثلث واحد، رواه ابن حبيب عن مالك وأصحابه، وهو في كتاب ابن اللواز. واختلف في ذلك قول ابن القاسم، فقال: يخرج عن اليمين الأولى ثلث ماله، ثم يخرج ثلث ما بقى عن اليمين الثانية، وبه قال أشهب.

وحه القول الأول أن اليمين بصدقة المال مبنية على الرد إلى الثلث، فمتى تكررت لـم يقض إلا ثلثًا واحدًا. أصل ذلك الوصية لوصى بثلث ماله أو جميع ماله مرة بعد مرة، لـم يلزمه غير ثلث واحد، والله أعلم.

ووجه الرواية الثانية أن كل يمين منها يمين صدقة بمال فكان لها حكمها كما لو حلف في شيء ليتصدقن على فلان بدينار، ثم حلف في شيء آخر ليتصدقن على فلان بدرهم، لثبت حكم اليمين.

فرع: فإذا قلنا ليس عليه إلا ثلث واحد، فقد روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم أنــه

فليس عليه إلا ثلث واحد.

مسألة: ومن حلف بصدقة ماله، وماله على مقدارها، ثم حنث وقد زاد ماله أو نقص، فإنما بلزمه الثلث مما كان بيده يوم اليمين دون النماء، قاله مالك، سواء زاد ماله بتحارة أو فائدة. وروى ابن حبيب إلا أن يزيد بولادة، فبحرج ثلث الأولاد مع الأمهات.

وجه القول الأول أنه إنما تلزمه اليمين فيما كان يملكه يسوم اليمين؛ فأما ملكه بعد ذلك فلم تتناوله يمينه. ووجه الرواية النانية أن هذا ملك يتعلق بالأمهات قبل السولادة إلى حين الولادة، فيعلق بما تلده. أصل ذلك تملك الحالف.

مسألة: فإن نقص ماله بعد اليمين، لم يلزمه إلا ثلث ما يقى بيده يوم الحنث. قال ابن حبيب: ولم يختلفوا فى هذا، وهذا إذا ذهب ما ذهب منه بأمر من السماء من غير تقريط. قال ابن المواز: يلزمه ما تلف بسببه، ولا يلزمه ما تلف بغير سببه. وروى ابن حبيب عن مالك أن ما أنفق منه، فهو دين عليه، وإن ذهب بغير سببه، لم يضمن ولا يضر التفريط يعد الحنث.

وجه قول ابن حبيب أنه لا يضره التفريط إذ إخراج الكفارة ليس على الفور، فتأخير إخراجها لا يوجب عليه الضمان.

ورجه قول سحنون يحتمل أن يريد به أنها على الفور، ولأنه حزء ما أوجب عليه إخراجها، فلزمه بالتفريط كالزكاة.

مسألة: وأما إذا أنفقه بعد الحنث، فقد قال مالك: لا شيء عليه ولا يتبع به دينا. وقال ابن القاسم: يضمن كزكاة فرط فيها حتى ذهب المال، رواه ابن المواز عنها.

وجه قول أشهب أنه غير مطالب بها، وإن أنفقها لضرورة وحاجة إليها، لم يأثم بذلك، كما لم يأثم الذى وقع على أهله في رمضان إذا علم النبي الله عاجمته إليها، فأمره أن يطعمها أهله، ونحن نتأول في ذلك أن الكفارة باقية في ذمته.

ووجه قول ابن القاسم أنه حق لله تعالى يجب عليه إخراجه، فإن أنفقه وجب عليه إحراجه. أصل ذلك الزكاة.

مسألة: وهذا إذا حلف بصدقة ما تقدم ملكه عليه. وأما إذا حلف بصدقة جميع ما يملكه في المستقبل، فقد قال مالك: لا يلزمه شيء وإن حلف بصدقة ما يستفيده في مصر أو غيرها، لزمه بمنزلة الطلاق.

فرع: ومن حلف بصدقة ماله فحنث، وله عين ورقيق وحبوب، فليخرج ثلث ذلك كله إلا أن ينوى العين خاصة. قال أشهب: ويخرج ثلث حدمة المدبر والمعتق إلى أحل. وقال ابن القاسم: لا شيء عليه في مدبره ولا معتقه إلى أحل إلا أن يؤاجرهم، فيخرج ثلث الأجرة.

وجه قول أشهب أن خدمتهم مال له بدليل أنه إذا آجرهم أخرج ثلث الأحرة، فلزمه ذلك وإن لم يؤاجرهم. ووجه قول ابن القاسم أن ذلك ليس بمال وإنما يصير مالا بالإحازة، فهو شيء يستفاد بعد اليمين.

فرع: وأما كتابة مكاتبه، فقال ابن القاسم: يخرج ثلث قيمة الكتابة، وإن عحز المكاتبون نظر إلى قيمة رقابهم، فإن كانت أكثر من قيمة الكتابة أخرج الفضل. وقال أشهب: يخرج ثلث ما يأخذ من المكاتبين، وإن عجز المكاتب أخرج ثلثه وما يرجع من ذلك بعد موته، لم يلزم ورثته فيه شيء، رواه المواز كله عنهما.

١٠٧٨ - مَالِك، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُيُلَتْ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَالِي فِي رَبَّاجِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ.

الشرح: قوله «مالى فى رتاج الكعبة» الرتاج الباب، قال مالك. والحطيم، ما بين الباب إلى المقام. رواه ابن القاسم عن بعض الحجبة. وقال ابن حبيب: الحطيم ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام، وعليه يحطم الناس، فمن قال: مالى فى رتاج الكعبة، فقد كانت عائشة تقول: فيه كفارة يمين، فأخذ به مالك، ثم رجع إلى أن لا شىء عليه، وهو قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

قال ابن حبيب: وأرى أن يسأل، فإن نوى أن يكون ماله للكعبة، فليدفع ثلثه إلى خزنتها يصرف في مصالحها، فإن استغنى عنه بما أقام السلطان لها من ذلك تصدق به، وإن قال: لم أنو شيئًا بذلك، ولا أعرف لهذه الكلمة تأويلاً، فكفارة يمين أحب إلى، وسواء كان ذلك في نذر أو يمين.

١٠٧٨ - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار برقم ٩٩٧.

وحه القول الأول أنه لما كانت يمينه خارجة على وجه البر وكانت متعلقة بما لا منفعة فيه كانت بمنزلة النذر المبهم كفارته كفارة يمين.

ووجه الرواية الثانية وهى المشهورة فى المدونة وغيرها أن هـذه يمـين مفسـرة عريـت عن اسم الله وصفاته نطقًا ونية وعرفًا، فلم يجب بها كفارة. أصل ذلـك إذا نـذر القيـام أو القعود أو الإنفاق لغير وحه. واحتج مالك فى ذلك بأن الكعبة لا تنقـض ولا ينقـض الباب فيجعل مال هذا فيه.

مسألة: وهكذا من قال: مالى فى الكعبة، أو فى حطيم الكعبة. وأما إذا قال: أنا أضرب بمالى رتباج الكعبة أو الكعبة أو الحطيم أو الركن الأسود، فإن عليه الحج والعمرة، ولا شيء عليه غير ذلك إذ لم يرد حملان ذلك على عنقه، ولمو أراد حملانه على عنقه، وهو مما جرت به العادة أن لا يحمله إلا راجل، فإنه يجب عليه المشى إلى مكة على نحو ما تقدم.

قَالَ مَالِكَ فِي الَّذِي يَقُولُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ يَحْنَثُ.

قَالَ: يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ، وَذَلِكَ لِلَّذِي جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَمْرِ أَبِي لُبَابَةً ().

الشرح: قوله: «في الذي يقول: مالى في سبيل الله، فيحنث يجعل ثلث ماله في سبيل الله» أما الكلام على الذي يلزم، فقد تقدم فيه ما يغنى عن الزيادة عليه، فإن امتنع من إخراج ذلك، ففي الموازية، قال ابن القاسم: يجبر على إخراجه ما لم يكن ذلك على وجه اليمين، سواء جعل ذلك لمعين أو لغير معين. وقال أشهب: إنما يجبر إذا جعل ذلك لرجل معين، فإن فعل ذلك للمساكين لم يجبر.

وجه قول ابن القاسم أنه حق لله تعالى تبرع بالتزامه، فأجبر على إخراجه كما لو كان لمعين. ووجه قول أشهب ما احتج به بأنه حق لغير معين، فلا يستحق أحد المطالبة به وتلزمه عليه الزكاة، فإنها لغير معين ويجبر على إخراجها.

فصل: وأما قوله: «في سبيل الله» فإن هذه اللفظة تتناول كل سبيل بر، فإن جميع سبل البر سبيل الله تعالى، ولكن حرى عرف الاستعمال لها في الغزو والجهاد والرباط، فإذا أطلقت هذه اللفظة حملت على ذلك.

<sup>(\*)</sup> ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ١٠٣/١٥ - ١٠٠٤.

٢٤٥ ..... كتاب النذور والأيمان

وسأل مالك عمن قال لشيء من ماله: هو في سبيل الله، فقال: سبل الله كثيرة، وهذا لا يكون إلا في الجهاد، فليعط في السواحل والثغور.

قيل له: فيعطى فى حدة؟ فقال: لا، ولم ير حدة مثل سواحل الروم والشام ومصر، وذلك أنها كانت فى وقته ثغور الإسلام. قيل له: إنه قد كان فى حدة حوف؟ فقال: إنما كان ذلك مرة، ولم يكن يرى حدة من السواحل التى يرابط فيها، يعنى أنها ليست عكان يخاف لمسالمة من يجاورهم من العدو وإمساكهم عن غزوهم وأذاهم.

مسألة: ومن قال لعبده: لله على أن أجعلك في سبيل الله، فليجعله في سبيل الله، وذلك بأن يبيعه ويدفع ثمنه إلى من يغزو من موضعه، إن وجد، فإن لم يجد بعث بثمنه إلى الثغور ومواضع الغزو.

ووجه ذلك أن العبد ليس مما يصرف في سبيل الله، فلذلك بيع وصــرف ثمنـه، ولــو كان عبدًا يمكن أن ينتفع به في هذا الوجه لكان الوجه أن ينفذ به ولا يبيعه.

مسألة: وإن كان ما نذره أو حلف به فرسًا أو سلاحًا أنفذه بعينه، إن وجد من يقبله منه وأمكن حمله وإن تعذر ذلك عليه لبعد المكان، وعظم المؤنة في نقله باعه، وأنفذ ثمنه يصرف في مثله من الأداة والكرع، ومعنى ذلك أنه لما كان ما نذر يصلح استعماله في الوجه الذي نذره فيه تعلق النذر بعينه، إن أمكن ذلك، فإن تعذر الموضع وتعذر لما ذكرناه، لزم بيعه بثمن يمكن إيصاله ويسهل حمله، فإذا وصل حمله نقل إلى صفة الأصل لما كانت صفة يمكن استعمالها في هذا الوجه، إن أمكن ذلك، وبلغ الثمن، فإن قصر الثمن، ففيما كانت منفعتها أو من جنسها أو ما يقرب منها مثل أن يكون سيفًا، فيقصر ثمنه عن سيف يشترى به هناك، فلا بأس أن يشترى به رعيًا أو غيره ذلك مما يستعمل في الحرب ويبلغه ثمن ما بيع به، والله أعلم.

\* \* \*

انتهی الجزء الرابع ویلیه الجزء الخامس أوله: ,کتاب النکاح,

## المحتويات

| الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة           | هدى المحرم إذا أصاب أهله٣                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| بعرقة ٢٦                                            | هدی من فاته الحج و روی ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| الصلاة بمني يوم التروية والجمعة بمني                | هدى من أصاب أهله ُ قبَل أن يفيض ١٥                           |
| وعرفة                                               | ما استيسر من الهدى                                           |
| صلاة المزدلفة ٧٢                                    | جامع الهدى ۲۱                                                |
| صلاة منی ۷۷                                         | الوقوف بعرفة والمزدلفة ٢٩                                    |
| صلاة المقيم بمكة ومنى ٧٩                            | وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على                           |
| تكبير أيام التشريق                                  | دابته                                                        |
| صلاة المعرس والمحصب ٨٣                              | وقوف من فاته الحج بعرفة                                      |
| البيتوتة بمكة ليالي مني ٨٧                          | تقدم النساء والصبيان                                         |
| رمى الجمار                                          | السير في الدفعة                                              |
| الرخصة في رمي الجمار٩٨                              |                                                              |
| الباب الأول: في من نسى رمى حصاة من                  | الباب الثاني: في بيان وقت الدفع                              |
| الجمار                                              | ما جاء في النحر في الحج                                      |
| الباب الثاني                                        | العمل في النحر                                               |
| الباب الثالث ١٠٧                                    | الحلاق                                                       |
| الباب الرابع                                        | البـــاب الأول: في مـــن حكمـــه الحـــلاق                   |
| الباب الخامس ۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | والتقصير                                                     |
| الإفاضةا                                            | الباب الثاني: في صفة الحلاق والتقصير ٥٥                      |
| دخول الحائض مكة١١١                                  | الباب الثالث: في موضع الحلاق والتقصير . ٥٦                   |
| إفاضة الحائض ١١٧                                    | الباب الرابع: في وقت الحلاق والتقصير ٥٦                      |
| فدية ما أصيب من الطير والوحش ١٢٣                    | الباب الخامس: فيما يتعلق بهما من الأ <u>حكام</u> ٥٧          |
| فدية من أصاب شيئاً من الجراد وهو محرم ١٢٩           | الباب السادس: هل هو نسك أو تحلل ٥٨                           |
| فدية من حلق قبل أن ينحر١٣١                          | التقصير                                                      |
| ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً ١٣٨                    | التلبيد                                                      |
|                                                     | 1                                                            |

| الباب الرابع: في منتهى فعل الرمية والضربة ٢٣٧       | جامع الفدية                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ما جاء في صيد المعلمات٢٤٥                           | جامع الحج                                                                                                       |
| الباب الأول: في صفة الجارح ٢٤٥                      | حج المرأة بغیر ذی محرم ١٦٠                                                                                      |
| الباب الثاني: في صفة الكلب المعلم ٢٤٦               | صيام المتمتع ١٦١                                                                                                |
| الباب الثالث: في معنى الإمساك ٢٤٧                   | ما ينهي عنه من الضحايا ١٦٣                                                                                      |
| ما جاء في صيد البحر ٢٥٥                             | النهي عن ذبح الضحية قبل١٦٨                                                                                      |
| الباب الأول: في بيان ما يجوز أكله بغير ذكاة ٢٥٧     | ما يستحب من الضحايا ١٧١                                                                                         |
| الباب الثاني: في بيان ما لا يجوز أكله إلا بذكاة ٢٥٨ | إدخار لحوم الأضاحي                                                                                              |
| تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ٢٦٠                   | الشركة في الضحايـا وعـن كـم تـذبـح البقـرة                                                                      |
| ما يكره من أكل الدواب ٢٦٤ ٢٦٤                       | والبدنة                                                                                                         |
| ما جاء في جلود الميتة٢٦٢                            | الباب الأول: فيما يستحب من عدد                                                                                  |
| ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة ٢٧٦                 | الضحايا                                                                                                         |
| كتاب الأشربة ٢٨٣                                    | الباب الثاني: فيمن يجوز للإنسان أن يشركه في                                                                     |
| الحد في الخمر                                       | أضحيته                                                                                                          |
| الباب الأول: فيمن يجب استنكاهه ٢٨٤                  | الباب الثالث: في ذكر من يلزمه أن يضحي                                                                           |
| الباب الثاني: فيمن يثبت ذلك بشهادته ٢٨٥             | عنه                                                                                                             |
| الباب الثالث: فيما يجب بشهادة الاستنكاه ٢٨٥         | الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام                                                                              |
| الباب الأول: في صفة الشهادة ٢٨٨                     | الأضحى                                                                                                          |
| الباب الثاني: في صفة الضرب وما يضرب به ٢٨٩          | كتاب العقيقة                                                                                                    |
| الباب الثالث: فيما يضاف إلى الحد ٢٨٩                | ما جاء في العقيقة                                                                                               |
| الباب الرابع: في تكور الحد٢٩٠                       | العمل في العقيقة                                                                                                |
| الباب الخامس: فيما يسقط الحد عن شارب                | كتاب الذبائح                                                                                                    |
| الخمر۲۹۰                                            | ما جاء في التسمية على الذبيحة                                                                                   |
| الباب الأول: في صفة من يقيم الحد ٢٩١                | ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة ٢٠٨                                                                           |
| الباب الثاني: في صفة المحدود ٢٩٢                    | الباب الثاني: في صفة ما يذكي به ٢٠٩٠٠٠٠                                                                         |
| ما ينهى أن ينبذ فيه                                 | الباب الثالث: في صقة الذكاة ٢١١                                                                                 |
| ما يكره أن يبندا جميعاً                             | الباب الرابع: في بيان محل الذكاة ٢١٢                                                                            |
| تحريم الخمر                                         | ما يحره من الدبيحة في الدكاه ١١٥٠                                                                               |
| جامع تحريم الخمر                                    |                                                                                                                 |
| مرکتاب الجهاد ۳۱۷                                   | المارين |
| الترغيب في الجهاد                                   |                                                                                                                 |
| النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ٣٣٠         | الباب الثاني: في صفة الاله ١٢٥ النصرب. ٢٣٦                                                                      |
| النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو ٣٣١           | الباب النالث: في صفة المرمي أو المضروب. ٢٣٦                                                                     |
| ما جاء في الوفاء والإيمان                           | الباب المالك. في طلقه المرامي أو المصروب. ١٠١٠                                                                  |
|                                                     |                                                                                                                 |

| ما تكون فيه الشهادة ٤١٧                                      | الباب الأول: في صفة التأمين ٣٤٤                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| العمل في غسل الشهيد ٤١٨                                      |                                                   |
| ما يكره من الشيء في سبيل الله ٤٢٠                            | الباب الثالث: في صفة المؤمن ٢٤٥                   |
| الترغيب في الجهاد ٤٢١                                        | الباب الرابع: فيما يثبت به الأمان ٣٤٦             |
| ما جاء في الخيـل والمسابقـة بينهـا والنفقـة في               | الباب الخامس: في مقتضى التأمين ٣٤٧                |
| الغزوالغزو                                                   | العمل فيمن أعطى شيئاً في سبيل الله ٣٤٨            |
| إِحْرَازِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ ايْهِلِ الذُّمَّةِ أَرْضَهُ ٤٣٨ | جامع النفل في الغزو                               |
| البابُ الأول: في مُعرفة الصلح والعنوة ٤٣٨                    | الباب الأول: في موضع قسمتها ٣٥٢                   |
| الباب الثاني: في حكم أهل الصلح حال                           | الباب الثاني: في بيان من إليه قسمة الغنيمة. ٣٥٤   |
| حياتهم مع بقائهم على كفرهم ٤٤١                               | الباب الثالث: في بيان ما يقسم من الغنيمة وتمييزه  |
| الباب الثالث: في حكم انتقال الأملاك عنهم حال                 | ما لا يقسم ٣٥٤                                    |
| حياتهم وكفرهم ٤٤٢                                            | الباب الرابع: في بيان من له حق، وسيأتي بعد هذا    |
| الباب الرابع: في ذكر أموالهم بعد موتهم على                   | إن شاء الله تعالى                                 |
| الكفر ١٤٤٥                                                   | الباب الخامس: في بيان قسم الغنيمة ٣٥٥             |
| الباب الخامس: في حكم أموالهم إذا أسلموا ٤٤٦                  | الباب الأول: في صفة حضور القتال على المشهور       |
| الدنن في قبر واحد من ضرورة وإنفاذ ٤٤٦                        | من قول مالك                                       |
| أبي بكر عدة النبي ﷺ بعد وفاة رسول                            | الباب الثاني: فيما أحرز من الغنيمة ٣٦١            |
| 此畿                                                           | الباب الثالث: فيما يمنع استحقاق الغنيمة ٣٦١       |
| كتاب النذور والأيمان                                         | الباب الرابع: فيما تثبت به المعاني المؤثرة في منع |
| ما يجب من النذور في المشي                                    | الغنيمة                                           |
| ما جاء فيمن نذر مشياً إلى بيت الله فعجز ٢٦٦                  | ما لا يجب في الخمس                                |
| العمل في المشي إلى الكعبة ٤٧٧                                | الباب الأول: في بيان حكمهم ٣٦٣                    |
| ما لا يجوز من النذور في معصية الله ٤٧٩                       | الباب الثاني: في بيان حكم ما وجد معهم من          |
| اللغو في اليمين                                              | اللا اللا                                         |
| ما لا يجب فيه الكفارة من اليمين ٤٨٨                          | ما يجوز للمسلمين قبل الخمس                        |
| ما تجب فيه الكفارة من الأيمان ٢٩٦٠٠٠٠٠                       | ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو . ٣٦٨      |
| العلم في كفارة الأيمان                                       | ما جاء في السلب في النفل ٢٧٨٠٠٠٠٠٠                |
| جامع الأيمان                                                 | ما جاء في أعطاء النفل في الخمس ما جاء في          |
| المحتوياتا                                                   | القسم للخَيْلِ في الغزو                           |
|                                                              | ما جاء في الْغُلُولما جاء في الْغُلُول            |
|                                                              | الشهداء في سبيل الله ٤٠٨                          |
|                                                              |                                                   |